





de l'In Don

A.

1/A



## HISTOIRE

NATURELLE,

GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE,

AVEC LA DESCRIPTION

DU CABINET DU ROI.

Tome Vingt-deuxième.



## HISTOIRE

## NATURELLE DES OISEAUX.

Tome Septième.



A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLXXX.

Done La L'Institut Catholique

QH 45 .B78 1749 v. 22 Coll. spic.



# AVERTISSEMENT de l'Auteur.

DEPUIS quarante ans que j'écris sur l'Histoire Naturelle, mon zèle pour l'avancement de cette Science, ne s'est point ralenti; j'aurois voulu la traiter dans toutes ses parties ou du moins ajouter à ce que j'ai déjà fait, l'Histoire des Oiseaux & celle des Insectes; mais comme ces deux objets sont d'un détail immense, j'ai senti que j'avois besoin de coopérateurs, & j'ai engagé mon très-cher & savant ami M. de Montbeillard, l'un des meilleurs Écrivains de ce siècle, à partager ce travail avec moi; il a rempli une partie de cette tâche pénible jusqu'au sixième volume de cette histoire des Oiseaux: & desirant aujourd'hui s'occuper assidûment de celle des Insectes, à laquelle il a déjà beaucoup travaillé, il m'a prié de me charger seul

Oiseaux, Tome VII.

de ce qui restoit à faire sur les Oiseaux; ce septième volume & les deux suivans qui termineront l'Ouvrage, seront donc tous trois sous mon nom; néanmoins ce qu'ils contiennent ne m'appartient pas en entier à beaucoup près. M. l'abbé Bexon, Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, déjà connu par plusieurs bons Ouvrages, a bien voulu m'aider dans ce dernier travail; non-seulement il m'a fourni toutes les nomenclatures & la plupart des descriptions, mais il a fait de savantes recherches fur chaque article, & il les a fouvent accompagnées de réflexions solides, & d'idées ingénieuses que j'ai employées de son aveu, & dont je me sais un devoir & un plaisir de lui témoigner publiquement ma juste reconnoissance.

Je dois encore avertir que M. Daubenton, des Académies de Philadelphie & de Nanci, Garde & Sous-démonstrateur du Cabinet du Roi, a aussi beaucoup contribué à la perfection de tout l'Ouvrage; en se chargeant de faire dessiner, graver & enluminer avec soin les Oiseaux, à mesure

qu'il a été possible de se les procurer; le quarantedeuxième & dernier cahier de cette collection, composée de mille huit planches enluminées, vient de paroître; en sorte que dans moins d'un an cette Histoire de tous les Oiseaux connus, sera complète à tous égards.

On l'a imprimée sous quatre formats.

- en grand papier.
- 2.º Petit in folio avec les planches enluminées, petit papier.
- 3.º In-quarto avec d'autres planches en noir, & des renvois aux planches enluminées.
- 4.º In-douze avec planches en noir, & les mêmes renvois.



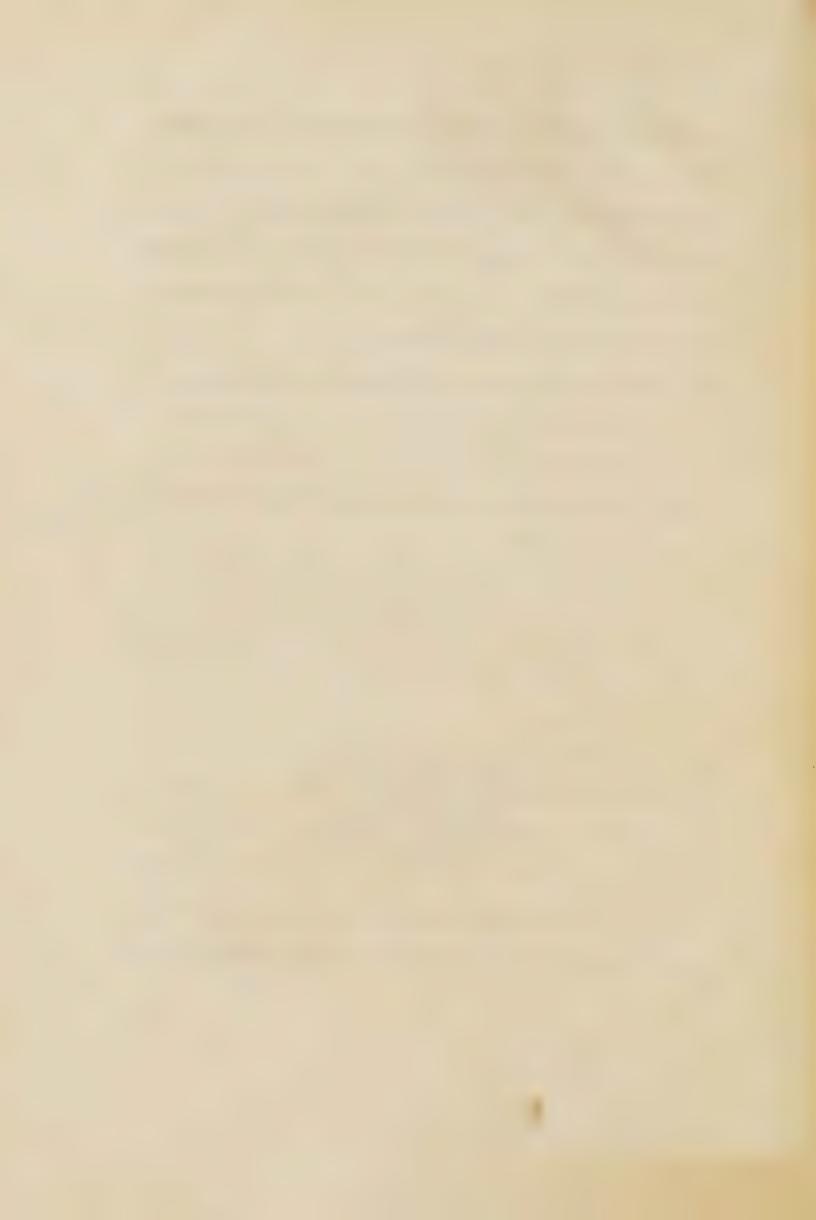

| 樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| TABLE                                                     |
| De ce qui est contenu dans ce Volume.                     |
| Les Pics Page 1                                           |
| LE PIC VERT 7                                             |
| Oiseaux étrangers de l'ancien continent, qui ont rapport  |
| au Pic vert.                                              |
| Le Palalaca ou grand Pic vert des Philippines. Première   |
| espèce :                                                  |
| Autre Palulaca ou Pic vert tacheté des Philippines.       |
| Seconde espèce                                            |
| Le Pic vert de Goa, Troissème espèce 22                   |
| Le Pic vert de Bengale. Quatrième espèce 23               |
| Le Goertan ou Pic vert du Sénégal. Cinquième espèce.      |
| Le petit Pic rayé du Sénégal. Sixième espèce ibid.        |
| Le Pic à tête grife du cap de Bonne-espérance. Septième   |
| espèce                                                    |
| Oiseaux du nouveau continent qui ont rapport au Pic vert. |
| Le Pic rayé de Saint-Domingue. Première espèce. 27        |
| Le petit Pic olive de Saint-Domingue. Seconde espèce.     |
| 29                                                        |
| Le grand Pic rayé de Cayenne. Troissème espèce 30         |
| Le petit Pic rayé de Cayenne. Quatrième espèce 31         |

| Le Pie jaune de Cayenne. Cinquième espèce              | 32    |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Le Pic mordoré. Sixième espèce                         | 34    |
| Le Pic à cravate noire. Septième espèce                | 35    |
| Le Pic roux. Huitième espèce                           | 36    |
| Le petit Pic à gorge jaune. Neuvième espèce            | 37    |
|                                                        | ibid. |
| Le Pic aux ailes dorées. Onzième espèce                | 39    |
| LE PIC NOIR                                            | 41    |
|                                                        |       |
| Oiseaux du nouveau continent qui ont rapport au Pic    | 1011. |
| Le grand Pic noir à bec blanc. Première espèce         | 46    |
| Le Pic noir à huppe rouge. Seconde espèce              | 48    |
| L'Ouantou ou Pic noir huppé de Cayenne. Trois          | ième  |
| espèce                                                 | 50    |
| Le Pic à cou rouge. Quatrième espèce                   | 53    |
| Le petit Pic noir. Cinquième espèce                    | 54    |
| Le Pic noir à domino rouge. Sixième espèce             | 55    |
| L'ÉPEICHE ou le Pic varié                              | 57    |
| Le petit Épeiche                                       | 62    |
| Oiseaux de l'ancien continent qui ont rapport à l'Épei |       |
|                                                        |       |
| L'Epeiche ondé & tacheté de Nubie. Première espèce.    |       |
| Le grand Pic varié de l'île de Luçon. Seconde espèce.  | ,     |
| Le petit Épeiche brun des Moluques. Troissème esp      | èce.  |
|                                                        | 68    |
| Oiseaux du nouveau continent qui ont rapport à l'Épei  | che.  |
| L'Épeiche du Canada. Première espèce                   | 69    |

| TABLE.                                                                                                        | vij  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| L'Épeiche du Mexique. Seconde espèce                                                                          | 70   |
| L'Épeiche ou Pie varié de la Jamaïque. Troisse                                                                |      |
| espèce                                                                                                        | 72   |
| L'Épeiche ou Pic rayé de la Louisiane. Quatri                                                                 | ème  |
| espèce                                                                                                        | 73   |
| L'Épeiche ou Pic varié de la Encénada. Cinqui                                                                 | ème  |
| espèce                                                                                                        | 74   |
| L'Épeiche ou Pic chevelu de Virginie. Sixième espèce.                                                         | 75   |
| L'Épeiche ou petit Pic varié de Virginie. Septi                                                               | ème  |
| espèce                                                                                                        | 76   |
| L'Épeich: ou Pic varié de la Caroline. Huitième esp                                                           | èce. |
|                                                                                                               | 77   |
| L'Épeiche ou Pic varié ondé. Neuvième espèce                                                                  | 78   |
| LE PIC GRIMPEREAU                                                                                             | 82   |
| LE TORCOL                                                                                                     | 84   |
| LES OISEAUX BARBUS                                                                                            | 93   |
| Le Tamatia. Première espèce                                                                                   | 94   |
| Le Tamatia à tête & gorge rouges. Seconde espèce.                                                             | 96   |
| Le Tamatia à collier. Troissème espèce                                                                        | 97   |
| Le beau Tamatia. Quatrième espèce                                                                             | 98   |
| Les Tamatias noirs & blancs. Cinquième & Sixi                                                                 |      |
| espèces                                                                                                       | 99   |
| LES BARBUS I                                                                                                  | 01   |
| Le Barbu à gorge jaune. Première espèce                                                                       | 102  |
| Le Barbu à gorge noire. Seconde espèce                                                                        |      |
| Le Barbu à plastron noir. Troissème espèce                                                                    | _    |
| A de la constant de | JP,  |

| VIII | TABLE.                                     |       |
|------|--------------------------------------------|-------|
|      | Le petit Barbu. Quatrième espèce           | 105   |
|      | Le grand Barbu. Cinquième espèce           | 106   |
|      | Le Barbu vert. Sixième espèce              | 107   |
| LES  | TOUCANS                                    | 108   |
|      | Le Toco. Première espèce                   | 117   |
|      | Le Toucan à gorge jaune. Seconde espèce    | 118   |
|      | L'Aracari à bec noir. Troissème espèce     | 130   |
|      | L'Aracari bleu. Quatrième espèce           | 131   |
| LE   | BARBICAN                                   | 132   |
| LE   | CASSICAN                                   | 134   |
| LES  | CALAOS ou LES OISEAUX RHINOCEROS           | 136   |
|      | Le Tock. Première espèce                   | 141   |
|      | Le Calao de Manille. Seconde espèce        | 144   |
|      | Le Calao de l'île Panay. Troisième espèce  | 145   |
|      | Le Calao des Moluques. Quatrième espèce    | 147   |
|      | Le Calao de Malabar. Cinquième espèce      | 149   |
|      | Le Brac ou Calao d'Afrique. Sixième espèce | 154   |
|      | Le Calao d'Abyssinie. Septième espèce      | 155   |
|      | Le Calao des Philippines. Huitième espèce  | 157   |
|      | Le Calao à casque rond. Neuvième espèce    | 159   |
|      | Le Calao rhinocéros. Dixième espèce        | 161   |
| LE A | MARTIN-PÊCHEUR ou L'ALCYON                 | 164   |
| LES  | MARTIN-PÉCHEURS ÉTRANGERS                  | 180   |
| GRA  | NDS MARTIN-PÉCHEURS de l'ancien contin     | ient. |
|      |                                            | 10    |

Petits MARTIN-PÉCHEURS de l'ancien continent.

Le Martin-pêcheur à tête bleue. Première petite espèce.

moyenne...... 196

198

Oiseaux, Tome VII.

8

#### TABLE.

| Le Martin-pécheur roux. Seconde petite espèce. 199       |
|----------------------------------------------------------|
| Le Martin-pecheur pourpré. Troisième petite espèce.      |
| ibid.                                                    |
| Le Martin-pécheur à bec blanc. Quatrième petite espèce.  |
| _ 200                                                    |
| Le Martin-pécheur de Bengale. Cinquième petite espèce.   |
| 201                                                      |
| Le Martin-pécheur à trois doigts. Sixième petite espèce. |
| 203                                                      |
| Le Vintsi. Septième petite espèce 205                    |
| LES MARTIN-PÉCHEURS du nouveau continent,                |
| grandes espèces.                                         |
| Le Taparara. Première grande espèce 206                  |
| L'Alatli. Seconde grande espèce                          |
|                                                          |
| Le Jaguacati. Troissème grande espèce 210                |
| Le Matuitui. Quatrième grande espèce 212                 |
| LES MARTIN-PÊCHEURS de moyenne grandeur                  |
| du nouveau continent.                                    |
| Le Martin-pécheur vert & roux. Première espèce moyenne.  |
| 215                                                      |
| Le Martin-pêcheur vert & blanc. Seconde espèce           |
| moyenne                                                  |
| Le Gip-gip. Troissème espèce moyenne 217                 |
| Petits MARTIN-PÉCHEURS du nouveau continent.             |
| Le Martin-pêcheur vert & orangé 218                      |
| LES JACAMARS 219                                         |
| 2.9                                                      |

| TABLE.                                              | Z.           |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Le Jacamar proprement dit. Première espèce          | 220          |
| Le Jacamar à longue queue. Seconde espèce           |              |
| LES TODIERS                                         | 224          |
| Le Todier de l'Amérique septentrionale. Première el | pèce         |
|                                                     | 225          |
| Le Tie-tie ou Todier de l'Amérique méridionale. Sec | ende         |
| espèce                                              | 227          |
| Le Todier bleu à ventre orangé. Troissème espèce    | 229          |
| LES OISEAUX AQUATIQUES                              | 231          |
| LA CIGOGNE                                          | 253          |
| LA CIGOGNE noire                                    | 271          |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport à la Cigogne.     |              |
| Le Maguari                                          | 275          |
| Le Couricaca                                        |              |
| Le Jabiru                                           |              |
| Le Nandapoa                                         |              |
| LA GRUE                                             |              |
| La Grue à collier                                   | 207          |
| GRUES du nouveau continent.                         | <i>y</i> - / |
| La Grue blanche                                     | 208          |
| La Grue brune                                       | -            |
| Cifeaux étrangers qui ont rapport à la Grue.        | 2            |
|                                                     |              |
| La Demoiselle de Numidie                            |              |
| L'oiseau Royalbij                                   | 317          |

#### TABLE.

#### CRABIERS de l'ancien continent.

| Le                | Crabier cayot. Première espèce                   | 389   |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Le                | Crabier roux. Seconde espèce                     | 390   |
| Le                | Crabier marron. Troissème espèce                 | ibid. |
| Le                | Guaceo. Quatrième espèce                         | 392   |
| Le                | Crabier de Mahon. Cinquième espèce               | 393   |
| Le                | Crabier de Coromandel. Sixième espèce            | ibid. |
| Le                | Crabier blanc & brun. Septième espèce            | 394   |
|                   | Crabier noir. Huitième espèce                    | ibid. |
|                   | petit Crabier. Neuvième espèce                   | 395   |
|                   | Blongios. Dixième espèce                         | ibid. |
|                   |                                                  |       |
|                   | CRABIERS du nouveau continent.                   |       |
| Le                | Crabier bleu. Première espèce                    | 398   |
| Le                | Crabier bleu à cou brun. Seconde espèce          | 399   |
| Le                | Crabier gris-de-fer. Troissème espèce            | ibid. |
|                   | Crabier blanc à bec rouge. Quatrième espèce.     | 401   |
|                   | Crabier cendré. Cinquième espèce                 | ibid. |
|                   | Crabier pourpré. Sixième espèce                  | 402   |
| Le                | Cracra. Septième elpèce                          | 403   |
|                   | Crabier chalybé. Huitième espèce                 |       |
|                   | Crabier vert. Neuvième espèce                    |       |
|                   | Crabier vert tacheté. Dixième espèce             |       |
| Le                | Zilatat. Onzième espèce                          | 406   |
| $L_{\varepsilon}$ | Crabier roux à tete & queue vertes. Douzième el  | pèce. |
|                   |                                                  | 407   |
| Le                | Crabier gris à tête & queue vertes. Treizième es | pèce. |
|                   |                                                  | 408   |
|                   |                                                  |       |

| LE BEC-OUVERT 409                                       |
|---------------------------------------------------------|
| LE BUTOR 411                                            |
| Aiseaux de l'ancien continent qui ont rapport au Butor. |
| Le grand Butor. Première espèce 422                     |
| Le petit Butor. Seconde espèce 423                      |
| Le Butor brun rayé. Troissème espèce 424                |
| Le Butor roux. Quatrième espèce 425                     |
| Le petit Butor du Sénégal. Cinquième espèce 426         |
| Le Pouacre ou Butor tacheté. Sixième espèce 427         |
| Oiseaux du nouveau continent qui ont rapport au Butor.  |
| L'Étoilé. Première espèce 428                           |
| Le Butor jaune du Bresil. Seconde espèce 429            |
| Le petit Butor de Cayenne. Troissème espèce 430         |
| Le Butor de la baie d'Hudson. Quatrième espèce. ibid.   |
| L'Onoré. Cinquième espèce 431                           |
| L'Onoré rayé. Sixième espèce 432                        |
| L'Onoré des bois. Septième espèce 433                   |
| LE BIHOREAU 435                                         |
| Le Bihoreau de Cayenne 439                              |
| L'OMBRETTE 440                                          |
| LE COURLIRI ou COURLAN 442                              |
| LE SAVACOU 443                                          |
| LA SPATULE 448                                          |
| LA BÉCASSE                                              |
|                                                         |

Le Chevalier aux pieds rouges. Seconde espèce. 513

| TABLE.                                         |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Le Chevalier rayé. Troissème espèce            | 516           |
| Le Chevalier varié. Quatrième espèce           |               |
| Le Chevalier blanc. Cinquième espèce           |               |
| Le Chevalier vert. Sixième espèce              | 520           |
| LES COMBATTANS, vulgairement PAONS de          | mer.          |
|                                                | 521           |
| LES MAUBÈCHES                                  | 529           |
| La Maubèche commune. Première espèce           | ibid.         |
| La Maubèche tachetée. Seconde espèce           | 531           |
| La Maubèche grise. Troissème espèce            | <b>i</b> bid. |
| La Sanderling. Quatrième espèce                | 532           |
| LE BÉCASSEAU                                   | 534           |
| LA GUIGNETTE                                   | 540           |
| LA PERDRIX de mer                              | 542           |
| La Perdrix de mer grise. Première espèce       | 544           |
| La Perdrix de mer brune. Seconde espèce        |               |
| La Giarole. Troissème espèce                   | 545           |
| La Perdrix de mer à collier. Quatrième espèce. | 546           |
| L'ALOUETTE de mer                              | 548           |
| LE CINCLE                                      | 553           |
| Par M DE BUEEON                                |               |

HISTOIRE



### HISTOIRE NATURELLE.

L E S P I C S. (a)

Les Animaux qui vivent des fruits de la terre, sont les seuls qui entrent en société; l'abondance est la base

<sup>(</sup>a) Le Pic, en général, se nomme en Grec, Δενδροκολαπτής, Δρυοκολαπτής (quasi, arborum, quercuum dolator), ξυλοκοπός; dans Hesychius σπελεκτός: & dans les oiseaux d'Aristophane σελέκαν, a perforandis lignis (aves erant sapientissimi pelecanes, qui rostris dolaverunt januas). En Grec moderne, Κερκενίσης; en Latin, picus; dans Pline, picus arborarius (le nom de picus martius appartient exclusivement au pic vert). En Hébreu, anapha, ou selon d'autres bleschiat; en Italien, pico, Oiseaux, Tome VII.

de l'instinct social, de cette douceur de mœurs & de cette vie pailible qui n'appartient qu'à ceux qui n'ont aucun motif de se rien disputer; ils jouissent sans trouble du riche fonds de subsistance qui les environne: Et dans ce grand banquet de la Nature, l'abondance du lendemain est égale à la profusion de la veille. Les autres animaux sans cesse occupés à pourchasser une proie qui les suit toujours; pressés par le besoin, retenus par le danger, sans provision, sans moyens que dans leur industrie, sans aucune ressource que leur activité, ont à peine le temps de se pourvoir & n'ont guère celui d'aimer. Telle est la condition de tous les oiseaux chasseurs; & à l'exception de quelques lâches qui s'acharnent sur une proie morte, & s'attroupent plutôt en brigands qu'ils ne se rassemblent en amis, tous les autres se tiennent isolés & vivent solitaires. Chacun est tout entier à soi, nul n'a de biens ni de sentimens à partager.

Et de tous les oiléaux que la Nature force à vivre de la grande ou de la petite chasse, il n'en est aucun dont elle ait rendu la vie plus laborieuse, plus dure que celle du pic: elle l'a condamné au travail, & pour ainsi dire, à la galère perpétuelle; tandis que les autres ont pour moyens la course, le vol, l'embuscade, l'attaque; exercices libres où le courage & l'adresse prévalent; le pic

picchio; en Allemand, specht; en Flamand, spicht; en Anglois, woodpecker; en Espagnol, bequebo; en Polonois, dzieziol; en Turc,
sægarieck.

assujetti à une tache pénible, ne peut trouver sa nourriture qu'en perçant les écorces & la fibre dure des arbres qui la recèlent; occupé sans relâche à ce travail de nécessité, il ne connoît ni délassement ni repos; souvent même il dort & passe la nuit dans l'attitude contrainte de la besogne du jour; il ne partage pas les doux ébats des autres habitans de l'air; il n'entre point dans leurs concerts, & n'a que des cris sauvages, dont l'accent plaintif, en troublant le silence des bois, semble exprimer ses efforts & la peine : ses mouvemens sont brusques; il a l'air inquiet; les traits & la physionomie rudes; le naturel sauvage & sarouche; il suit toute société, même celle de son semblable; & quand le besoin physique de l'amour le force à rechercher une compagne, c'est sans aucune des grâces dont ce sentiment anime les mouvemens de tous les êtres qui l'éprouvent avec un cœur sensible.

Tel est l'instinct étroit & grossier d'un oiseau borné à une vie triste & chétive. Il a reçu de la Nature des organes & des instrumens appropriés à cette destinée, ou plutôt il tient cette destinée même des organes avec lesquels il est né. Quatre doigts épais, nerveux, tournés deux en avant, deux en arrière (b); celui qui représente l'ergot étant le plus alongé & même le plus robuste,

<sup>(</sup>b) Omnibus digiti bini & bini, ante & retro; quod solis ipsis, si quos dam no Ruas, psittacos & yinga excipias, proprium est, dit Aldrovande, qui ne conno illoit pas les ouroucouais & les barbus, & qui oublie les coucous & les toucans.

tous armés de gros ongles arqués, implantés sur un pied très-court & puissamment musclé, lui servent à s'attacher fortement & grimper en tous sens autour du tronc des arbres (c); son bec tranchant, droit, en forme de coin, carré à sa base, canelé dans sa longueur, aplati & taillé verticalement à sa pointe comme un ciseau, est l'instrument avec lequel il perce l'écorce & entame profondément le bois des arbres où les insectes ont déposé leurs œufs; ce bec d'une substance solide & dure (d), fort d'un crâne épais; de forts muscles dans un cou raccourci, portent & dirigent les coups réitérés que le pic frappe incessamment pour percer le bois & s'ouvrir un accès jusqu'au cœur des arbres : il y darde une longue langue effilée, arrondie, semblable à un ver de terre, armée d'une pointe dure, osseuse, comme d'un aiguillon, dont il perce dans leurs trous les vers qui sont sa seule nourriture: sa queue, composée de dix pennes roides, fléchies en dedans, tronquées à la pointe, garnies de soies rudes, lui sert de point d'appui dans l'attitude souvent renversée qu'il est forcé de prendre pour grimper & frapper avec avantage (e); il niche dans les cavités qu'il

<sup>(</sup>c) Scandit per arbores omnibus modis; nam vel resupinus stellionum more ingreditur. Aristote, lib. IX, cap. 9.

<sup>(</sup>d) « Le bec est droict, dur, sort & poinctu, quasissimé en quatre quarres.» Belon, Nat. des Oiseaux.—Aristote observe (lib. 111, cap. 1, de Part. animal) la dureté du bec osseux du pic: Roboriseci generis (rostrum) & corvini, robustum atque prædurum os est.

<sup>(</sup>e) « Sa queue est moult propice pour sa façon de vivre; car son

a en partie creusées lui-même, & c'est du sein des arbres que sort cette progéniture qui, quoique ailée, est néanmoins destinée à ramper à l'entour, à y rentrer de nouveau pour se reproduire & à ne s'en séparer jamais.

Le genre du pic est très-nombreux en espèces qui varient pour les couleurs, & diffèrent par la grandeur; les plus grands pics sont de la taille de la corneille, & les plus petits de celle de la mésange; mais chaque espèce en particulier paroît peu nombreuse en individus, ainsi qu'il en doit être de tous les êtres, dont la vie peu aisce diminue la multiplication. Cependant la Nature a placé des pics dans toutes les contrées où elle a produit des arbres, & en plus grande quantité dans les climats plus chauds. Sur douze espèces que nous connoissons en Europe & dans le Nord de l'un & de l'autre continent, nous en compterons vingt-sept dans les régions chaudes de l'Amérique, de l'Afrique & de l'Asie; ainsi malgré les réductions que nous avons dû faire aux espèces trop multipliées par les Nomenclateurs, nous en aurons en total trente-neuf, dont seize n'étoient pas connues des Naturalistes avant nous; & nous observerons qu'en général tous les pics de l'un & de l'autre continent, diffèrent des

extrémité est ronde, & les plumes moult rudes, dont il se sert « rampant sur les arbres, s'appuyant à elle pour se servir de contre- « poids; & au lieu que quasi tous les autres y ont douze plumes, « le pic n'en a que dix. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 299.

autres oiseaux par la forme des plumes de la queue qui sont toutes terminées en pointe plus ou moins aiguë.

Les trois espèces de pics connues en Europe, sont le Pic vert, le Pic noir de l'Épeiche ou Pic varié, & ces trois espèces qui sont presque isolées & sans variétés dans nos climats, semblent s'être échappées chacune de seur samille dont les espèces sont nombreuses dans les climats chauds des deux continens. Nous réunirons donc à la suite de chacune de ces trois espèces d'Europe, tous les pics étrangers qui peuvent y avoir rapport.



#### \* LE PIC VERT. (a)

LE Pic vert est le plus connu des pics, & le plus commun dans nos bois. Il arrive au printemps, & fait retentir les forêts de cris aigus & durs, tiacacan, tiacacan que l'on entend de loin, & qu'il jette sur-tout en volant par clans & par bonds; il plonge, se relève & trace en l'air des arcs ondulés, ce qui n'empêche pas qu'il ne s'y soutienne assez long-temps; & quoiqu'il ne s'élève

<sup>\*</sup> Vovez les planches enluminées, n.º 371, & n.º 879, le vieux mâle.

<sup>(</sup>a) En Lain, picus martius; en Grec, dans Aristote Konios; en Italien. pico verde, picozo; en Allemand, grun-specht; en Anglois, greenwood pecker, greenwod-spise, high-hoo, hew-hole, rainfowl; en Suédois, groen-(pick, groen-giveling, weaknarr; en Polonois, dzieciol zielony; en Danois, gron-spæt, gnul-spæt; en Lappon, zhiaine. Pic-mart, pic vert, pic jaune, picumart, Belon, Portrait d'Oiseaux, page 74, a. Pic vert-jaune, idem. Nat. des Oiseaux, page 299. Le pic vert s'appelle en Poitou, picosseau; en Périgord, picolat; en Guienne, bivai; en Picardie, becquebo; en quelques endroits, pleu-pleu ou plui-plui, d'après un de ses cris. - Picus viridis. Gesner, Avi. pag. 710, avec une mauvaise figure. La même, Icon. avi. pag. 36. - Ray, Synopf. avi. pag. 42, n.º a, 2. - Klein, Avi. pag. 27, n.° 5. - Frisch, tab. 35, la figure assez exacte, aux taches près marquées dessous le corps. - Sibbald. Scot. illust. part. II, lib. 111, pag. 15. - Willughby, Ornithel. pag. 93, avec la figure empruntée d'Aldrovande, tab. XXI. - Jonston, Avi. pag. 79, avec une figure, tab. 41, empruntée d'Aldrovande; & une de Gesner, même planche, sous le nom de picus viridis major. - Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 338. - Picus viridis vertice coccineo. - Linnæus, Syft. Nat. ed. X, Gen. 54. Sp. 7. - Idem, Fauna Suec. n.º 80. - Muller, Zool. Dan. n.º 98. -

qu'à une petite hauteur, il franchit d'assez grands intervalles de terres découvertes pour passer d'une forêt à l'autre. Dans le temps de la pariade, il a de plus que son cri ordinaire, un appel d'amour qui ressemble en quelque manière à un éclat de rire bruiant & continu, viò tiò, tiò tiò, répété jusqu'à trente & quarante sois de suite (b).

Le pic vert se tient à terre (c), plus souvent que les autres pics, sur-tout près des sourmillières, où l'on est assez sûr de le trouver & même de le prendre avec des lacets. Il attend les sourmis au passage, couchant sa longue langue dans le petit sentier qu'elles ont coutume de tracer & de suivre à la sile; & lorsqu'il sent sa langue

Green wood-pecker, or wood-spite. Brit. Zool. pag. 78. — Picus viridis, Charleton, Exercit. pag. 93, n.° 3. Idem, Onomazt. pag. 86, n.° 3. — Picus arborarius Plinio; picus martius Fejlo. Rzaczynsky, Hist. Nat. Polon. pag. 292. — Picus viridis, seu picus martius, picus medius Eberi & Peuceri. Idem, Aucluar. pag. 413. — Kolios, seu picus viridis nostras. Aldrovande, Avi. tom. I, pag. 848. — Picus, Moehring, Avi. Gen. 14. — Green-wood pecker, or, picus martius. Borl. Hist. Nat. of Cornwal. pag. 246. — Piverd, Albin, tome I, page 17, avec une figure mal coloriée, pl. 18. — Picus supernè viridi-olivaceus, infernè ex sordide albo ad olivaceum inclinans; uropygio olivaceo-flavicante, capite superiùs & occipitio rubris, rectricibus suscis, binis intermediis in utroque latere, lateralibus exteriùs viridi-olivaceo dentatim variegatis, octo intermediis apice nigris... Picus viridis. Brisson, Ornithol. tome IV, page 9.

<sup>(</sup>b) Aldrovande dit qu'il se tait en été, assate silere aiunt; apparemment qu'il reprend sa voix à l'automne, car nous l'avons oui dans cette saison remplir les bois de ses cris.

<sup>(</sup>c) Willughby.

couverte de ces insectes, il la retire pour les avaler; mais si les sourmis ne sont pas assez en mouvement, & lorsque le froid les tient encore rensermées, il va sur la sourmillière, l'ouvre avec les pieds & le bec, & s'établissant au milieu de la brèche qu'il vient de faire, il les saissit à son aise & avale aussi leurs chrysalides.

Dans tous les autres temps il grimpe contre les arbres qu'il attaque & qu'il frappe à coups de bec redoublés; travaillant avec la plus grande activité, il dépouille souvent les arbres secs de toute seur écorce : on entend de soin ces coups de bec & l'on peut les compter; comme il est paresseux pour tout autre mouvement, il se laisse aisement approcher, & ne sait se dérober au chasseur qu'en tournant autour de la branche, & se tenant sur la face opposée. On a dit qu'après quelques coups de bec. il va de l'autre côté de l'arbre pour voir s'il l'a percé; mais c'est plutôt pour recueillir sur l'écorce les insectes qu'il a reveillés & mis en mouvement; & ce qui paroît encore plus certain, c'est que le son rendu par la partie du bois qu'il frappe, semble lui faire connoître les endroits creux où se nichent les vers qu'il recherche, ou bien une cavité dans laquelle il puisse se loger lui-même & disposer son nid.

C'est au cœur d'un arbre vermoulu qu'il le place, à quinze ou vingt pieds au-dessus de terre, & plus souvent dans les arbres de bois tendre, comme trembles ou marfauts que dans les chênes. Le mâle & la semelle travaillent

incessamment & tour-à-tour à percer la partie vive de l'arbre jusqu'à ce qu'ils rencontrent le centre carié: ils le vident & le creusent, rejetant au-dehors avec les pieds les copeaux & la poussière du bois; ils rendent quelquesois leur trou si oblique & si prosond, que la lumière du jour ne peut y arriver. Ils y nourrissent leurs petits à l'aveugle. La ponte est ordinairement de cinq œuss qui sont verdâtres avec de petites taches noires. Les jeunes pics commencent à grimper tout petits & avant de pouvoir voler. Le mâle & la semelle ne se quittent guère, se couchent de bonne heure, avant les autres oiseaux, & restent dans leur trou jusqu'au jour.

Quelques Naturalistes ont pensé que le pic vert est l'oiseau pluvial, pluviæ avis, des Anciens, parce qu'on croit vulgairement qu'il annonce la pluie par un cri très-dissérent de sa voix ordinaire. Ce cri est plaintis & traîné, plieu, plieu, plieu, & s'entend de très-loin. C'est dans le même sens que les Anglois le nomment rain-fowl (oiseau de pluie); & que dans quelques-unes de nos provinces, comme en Bourgogne, le peuple l'appelle Procureur du meunier (d). Ces Observateurs prétendent même avoir reconnu dans le pic vert quelque pressentiment marqué du changement de la température & des autres assections de l'air; & c'est apparemment d'après cette prévision naturelle à cet oiseau, que la superstition

<sup>(</sup>d) Comme annonçant la pluie & la crue d'eau qui fait moudre le moulin.

lui a supposé des connoissances encore plus merveilleuses. Le pic (e), tenoit le premier rang dans les auspices; son histoire ou plutôt sa sable mèlée à la mythologie des anciens héros du Latium (f), présente un être mystérieux & augural, dont les signes étoient interprétés, les mouvemens significatifs & les apparitions satales. Pline nous en offre un trait frappant, & qui montre en même temps dans les anciens Romains deux caractères qu'on croiroit incompatibles, l'esprit superstitieux & la grandeur d'ame (g).

L'espèce du pic vert se trouve dans les deux continens, & quoiqu'assez peu nombreuse en individus, elle est très-répandue. Le pic vert de la Louissane (h), est

<sup>(</sup>e) Pici martii... in auspicatu magni... principales Latio sunt in auguriis. Pline, lib. X, cap. 18.

<sup>(</sup>f) Picus, fils de Saturne & père de Faunus, fut aïeul du roi Latinus. Pour avoir méprilé l'amour de Circé, il fut changé en pic vert; il devint un des Dieux champêtres sous le nom de Picumnus. Tandis que la souve alsaitoit Romulus & Remus, on vit ce pic sacré se poser sur leur berceau. Vid. plura apud Gesner, pag. 678.

<sup>(</sup>g) Un pic vint se poser sur la tête du Prêteur Œlius Tubero, tandis qu'il étoit assis sur son tribunal dans la place publique, & se laissa prendre à la main: les Devins consultés sur ce prodige, répondirent que l'Empire étoit menacé de destruction si on relâchoit l'oiseau, & le Prêteur de mort si on le retenoit; Tubero à l'instant le déchira de ses mains: peu-à-près, ajoute Pline, il accomplit l'oracle. Lib. X, cap. 1 8.

<sup>(</sup>h) Le pic vert est le même à la Louissane qu'en France. Le Page Dupratz, Histoire de la Louissane, tome 1, page 117.

le même que celui d'Europe; le pic vert des Antilles (i), n'en est qu'une variété. M. Gmelin parle d'un pic vert cendré qu'il vit chez les Tunguses, qui est une espèce très-voisine ou une variété de celui d'Europe (k). Nous n'hésiterons pas de lui rapporter aussi le pic à tête grise de Norwège donné par Edwards (1), & dont M. Klein & Brisson ont sait une espèce particulière (m). Il ne dissère en essèt de notre pic vert, qu'en ce que ses couleurs sont plus pales & sa tête sans rouge décidé, quoiqu'il y en ait quelque teinte sur le front. Edwards remarque,

<sup>(</sup>i) Il y a un oiseau qu'on nomme charpentier à Saint-Domingue, sans doute parce qu'il charpente & creuse ses arbres; si ce n'est pas le pic vert d'Europe, c'est un oiseau de la même espèce: il en a les couleurs, la forme, le chant & les mœurs. Il sait beaucoup de tort aux palmistes qu'il perce en plusieurs endroits, & souvent de part en part, ce qui les rend cassans & les sait périr par la suite; il est aussi très-friand de l'amande du cacoyer; on est obligé de lui donner la chasse lorsque le cacao approche de la maturité. Note de M. le chevalier Lesteure Deshayes.

<sup>(</sup>k) « Les Tunguses de la Nijaia-tunguska, attribuent des vertus » au pivert cendré; ils sont rôtir cet oiseau, le pilent, y mêlent de » la graisse quelle qu'elle soit, excepté celle d'ours, parce qu'elle se » corrompt facilement, & enduisent avec ce mélange les slèches dont » ils sont usage à la chasse; un animal frappé d'une de ces slèches, tombe toujours sous le coup. » Voyage en Sibèrie, par Gmelin, tome II, page 113.

<sup>(1)</sup> History of Birds, tom. II, pag. 65.

<sup>(</sup>m) Klein, Avi. pag. 28, n.º 17. Pic vert de Norwège. Brisson, Ornithol. tome IV, page 18.

avec raison, que cette diversité de couleur provient uniquement de la dissérence des climats, qui influent sur le plumage des oiseaux, comme sur le pelage des quadrupèdes, que le froid du pôle blanchit ou pasit également. M. Brisson sait encore une espèce particulière du pic jaune de Perse (n), lequel, suivant toute apparence, n'est aussi qu'un pic vert. Il en a la taille & presque les couleurs: Aldrovande ne parse de ce pic jaune de Perse que sur une sigure qui lui sut montrée à Venise; ce n'est point sur une notice aussi incertaine, & sur laquelle ce Naturaliste paroît peu compter lui-même, qu'on doit établir une espèce particulière, & c'est même peut-être trop que de l'indiquer ici.

Belon a fait du pic noir une espèce de pic vert, & cette erreur a été adoptée par Ray, qui compte deux espèces de pic vert (o). Mais l'origine de ces méprilès est dans l'abus du nom de pic vert que les anciens Ornithologistes & quelques modernes, tels que les traducteurs de Catesby & d'Edwards, appliquent indistinctement à tous les pics. Il en est de même du nom de picus marius, qu'ils donnent souvent aux pics en général, quoique originairement il appartienne exclusivement au pic vert, comme oiseau dédié au dieu Mars.

<sup>(</sup>n) Picus luteus, cyano; us. Persicus. Aldrovande, tom. I, pag. 851.

Le pic jaune de Perse. Brisson, Ornuthol. tome IV, page 20.

<sup>(</sup>o) Nat. des Oiseaux. Du plus grand pic vert, pag. 302. C'est ce qu'Aldrovande a bien reconnu: Bellonius hallucinatur picum suum viridem nobis pro pico majori obtrudens, tome I, page 843.

Gesner a dit, avec raison, & Aldrovande a tâché de prouver que le colios d'Aristote est le pic vert; mais presque tous les autres Naturalistes ont soutenu que le colios est le loriot. Nous croyons devoir discuter leurs opinions, tant pour compléter l'Histoire Naturelle de ces oiseaux que pour expliquer deux passages d'Aristote,

qui présentent plus d'une difficulté.

Théodore Gaza traduit également par galgulus (loriot). un mot qui se trouve deux sois (du moins suivant sa leçon) au chapitre I.er du IX.e livre d'Aristote; mais il est évident qu'il se trompe au moins une, & que le celeos qui combat avec le libyos dans le premier passage, ne peut point être le même, qui dans le second est ami du libyos. Ce dernier celeos habite les rives des eaux & les taillis (p); genre de vie qui n'est point attribué au premier; & pour qu'Aristote ne se contredise pas dans la même page, il faut lire dans le premier passage colios au lieu de celeos. Le celeos sera donc un oiseau d'eau ou de rivage, & le colios sera ou le loriot, comme l'a rendu Gaza, & comme l'ont répété les Nomenclateurs, ou le pic vert comme l'on soutenu Gesner & Aldrovande. Or, par la comparaison du second passage d'Aristote (q), où il parle plus amplement du colios (r), tout ce qu'il lui attribue,

<sup>(</sup>p) Παεὰ ποταμών καὶ λόκμας (juxta amnes & fruteta), en quoi Gaza s'est encore trompé, de rendre fruteta & nemora.

<sup>(</sup>q) Lib. VIII, cap. 111.

<sup>(</sup>r) Remarquez qu'il le comprend sous l'article des oiseaux vivant de pucerons & d'insectes: aliæ culicibus vivunt, nec aliò magis qu'am venatu culicum gaudent.

comme la grandeur approchante de la tourterelle, la voix forte, &c. (f), convient parfaitement au pic vert, & il y a même un trait qui ne convient qu'à lui; favoir, l'habitude de frapper les arbres à coups de bec, & d'y chercher sa nourriture (t). De plus, le mot chloron dont ce Philosophe se sert pour marquer la couleur du colios, signifie plutôt vert qu'il ne signisse jaune, comme l'a rendu Gaza, & si l'on considère après cela qu'Aristote en cet endroit parle du colios après deux pics, & avant le grimpereau, on ne pourra guère douter qu'il n'ait entendu le pic vert & non pas le loriot.

Albert & Scaliger ont affuré que le pic vert apprend à parler, & qu'il articule quelquesois parfaitement la parole (u); Willughby le nie avec raison(x); la structure de la langue des pics longue comme un ver, paroît se resuser entièrement au mécanisme de l'articulation des sons; outre que seur caractère sauvage & indocise les rend peu susceptibles d'éducation; car s'on ne peut guère nourrir en domesticité des oiseaux qui ne vivent que des insectes cachés sous les écorces (y).

.

<sup>(</sup>s) Magnitudo quanta ferè turturi est.... Vocem emittit, magnam. Loco citato.

<sup>(</sup>t) Lignipeta admodum est, magnâque ex parte macerie (potius materie) pascitur. Ibid.

<sup>(</sup>u) Exercit. pag. 237.

<sup>(</sup>x) Picos humano sermoni assuessere, quamvis Scaliger & Albertus tradunt, ego vix crediderim. Willughby, pag. 92.

<sup>(</sup>y) M. le vicomte de Querhoënt nous assure pourtant en avoir

Klein dit la même chose; Salerne prétend qu'ils se trompent. & que les petits ont tous le dessus de la tête rouge, même dans le nid. Suivant l'observation de Linnaeus, ce rouge varie & paroît mêlé, tantôt de taches noires, tantôt de grises, & quelquesois sans taches dans différens individus. Quelques-uns, & ce sont vraisemblablement les vieux mâles, prennent du rouge dans les deux moustaches noires qui partent des angles du bec, & ils ont en tout les couleurs plus vives, comme on le voit dans celui qui est représenté dans nos planches ensuminées n.º 879.

Frisch raconte qu'en Allemagne, pendant l'hiver, le pic vert sait ravage dans les ruches d'abeilles; nous doutons de ce sait, d'autant qu'il reste bien peu de ces oiseaux en France pendant l'hiver, si même il en reste aucun; & comme il sait encore plus froid en Allemagne,

nourris, du moins quelque temps; mais il nous confirme dans l'idée de leur mauvais naturel. « J'ai vu, dit-il, de jeunes pics verts que » j'élevois & qui étoient encore dans le nid, se battre avec acharmement. Lorsque j'ai ouvert des arbres où il y avoit une nichée, » le père & la mère l'ont toujours abandonnée, & ont toujours laissé » mourir de saim leurs petits. Les pics sont méchans & querelleurs; » les oiseaux plus soibles qu'eux sont toujours leurs victimes: ils leur » brisent la tête à coups de bec, sans en faire ensuite leur proie. J'en » avois un dans une chambre avec des perdrix, il les tua toutes les » unes après les autres. Lorsque j'entrois, il me grimpoit le long des » jambes. Il alsoit se promener dans les champs & revenoit manger dans la chambre; ils sont familiers sans être attachés. »

nous ne voyons pas pourquoi ils y resteroient de présérence.

En les ouvrant, on leur trouve ordinairement le jabot rempli de fourmis. Il n'y a point de cœcum, & tous les oiseaux de ce genre en manquent également (z), mais en place du cœcum il y a un renssement dans l'intestin. La vésicule du fiel est grande; le tube intestinal est long de deux pieds; le testicule droit est rond; le gauche oblong & courbé en arc, ce qui est naturel & non accidentel, comme il a été vérissé sur un grand nombre d'individus (a).

Mais le mécanisme de la langue du pic a été un sujet d'admiration pour tous les Naturalistes. Borelli & Aldrovande ont décrit la sorme & le jeu de cet organe; Olaiis Jacobæus, dans les Actes de Copenhague (b), & Méry dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris (c), en ont donné la curieuse anatomie. La langue du pic vert, proprement dite, n'est que cette pointe osseuse qui ne paroît en saire que l'extrémité; ce que l'on prend pour la langue est l'os hyoïde lui-même engagé dans un sourreau membraneux, & prolongé en arrière

<sup>(2)</sup> Commune generi cacis carere. Willughby.

<sup>(</sup>a) Willughby.

<sup>(</sup>b) Collection académique. Partie étrangère, tome IV, page 3 5 8.

<sup>(</sup>c) Reg. Sc. acad. hist. à J. B. Duhamel, lib. IV, Sect. vi. cap. 5.

Oiseaux, Tome VII.

en deux longs rameaux d'abord osseux, puis cartilagineux; lesquels après avoir embrassé la trachée artère, sléchissent, se courbent sur la tête, se couchent dans une rainure tracée sur le crâne, & vont s'implanter dans le front à la racine du bec. Ce sont ces deux rameaux ou filets élastiques, garnis d'un appareil de ligamens & de muscles extenseurs & rétracteurs qui fournissent à l'alongement & au jeu de cette espèce de langue. Tout le faisceau de cet appareil est enveloppé, comme dans une gaine, d'une membrane qui est le prolongement de celle dont la mandibule inférieure du bec est tapissée, de manière qu'elle s'étend & se désile comme un ver lorsque l'os hyoïde s'élance, & qu'elle se ride & se replisse en anneaux quand cet os se retire. La pointe osseuse, qui tient seule la place de la véritable langue, est implantée immédiatement sur l'extrémité de cet os hyoïde, & recouverte d'un cornet écailleux, hérissé de petits crochets tournés en arrière; & afin qu'il ne manque rien à cette espèce d'aiguillon pour retenir comme pour percer la proie, il est naturellement enduit d'une glu que distillent dans le fond du bec deux canaux excrétoires venant d'une double glande. Cette structure est le modèle de celle de la langue de tous les pics : sans l'avoir vérissé fur tous, nous le conclurons du moins par analogie, & même nous croyons qu'on peut l'étendre à tous les oiseaux qui lancent leur langue en l'alongeant.

Le pic vert a la tête fort grosse & la faculté de relever les petites plumes rouges qui en couvrent le



LE PIC VERT.

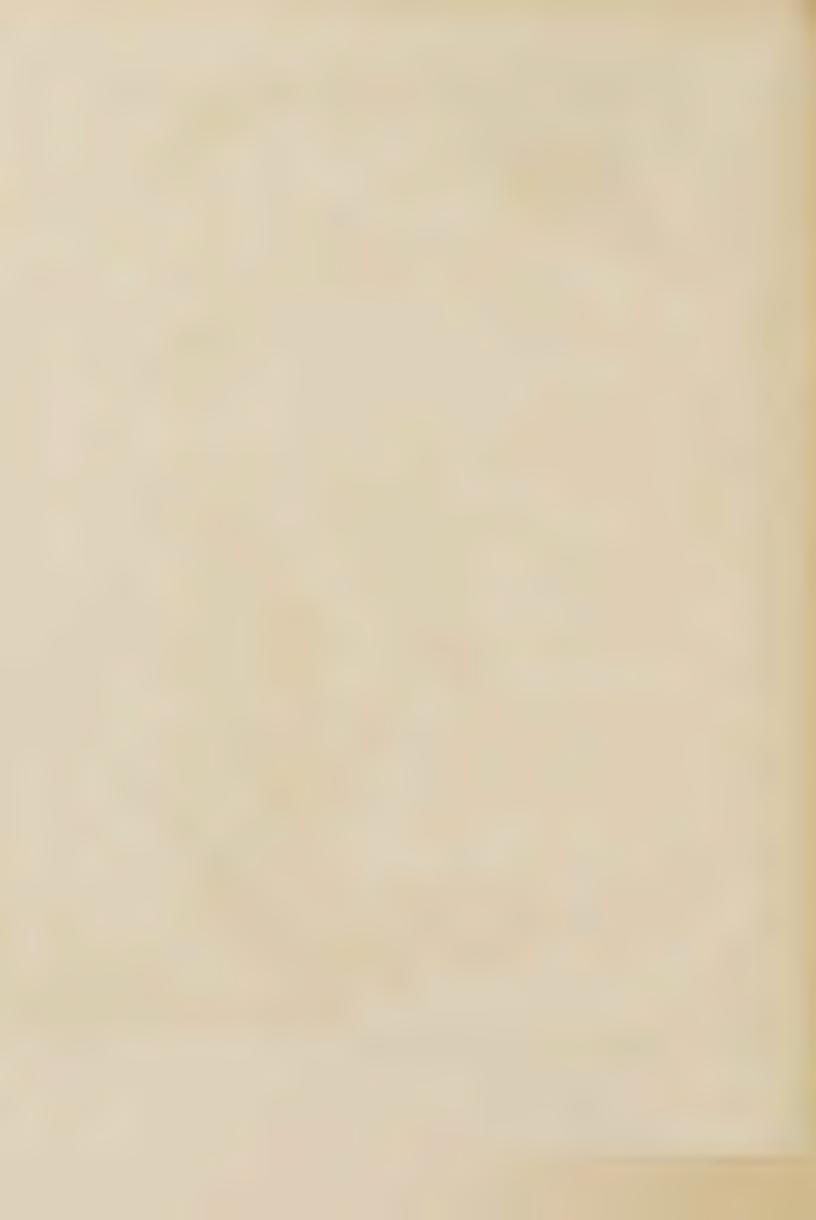

fommet, & c'est de-là que Pline lui prête une huppe (d). On le prend quelquesois à la pipée, mais c'est par une espèce de hasard; il y vient moins répondant à l'appeau, qu'attiré par le bruit que fait le pipeur en frappant contre l'arbre qui soutient sa loge, & qui ressemble assez au bruit que fait un pic avec son bec; quelquesois il se prend par le cou aux sauterelles, en grimpant le long du piquet; mais c'est un mauvais gibier, ces oiseaux sont toujours extrêmement maigres & secs, quoique Aldrovande dise qu'on en mange en hiver à Bologne, & qu'ils sont alors assez gras; ce qui nous apprend du moins qu'il en reste en Italie dans cette saison, tandis qu'ils disparoissent alors dans nos provinces de France.

<sup>(</sup>d) Cirrhos, pico martio.



# OISEAUX ÉTRANGERS

DE L'ANCIEN CONTINENT

Qui ont rapport au PIC VERT.

#### LE PALALACA

ou GRAND PIC VERT DES PHILIPPINES.

### Première espèce.

Camelli Carreri (b), s'accordent à placer dans ces îles une espèce de pic vert qu'ils disent grand comme une poule; ce qui doit s'entendre apparemment de la longueur, comme nous le remarquerons aussi au sujet du grand pic noir, & non de la masse du corps. Ce pic nommé palalaca par les Insulaires, est appelé par les Espagnols herrero ou le forgeron, à cause du grand bruit qu'il sait en frappant les arbres à coups redoublés, & qui s'entendent, dit Camel, à trois cents pas. Sa voix est grosse & rauque; sa tête rouge & huppée: le vert

<sup>(</sup>a) Insérée par Petiver dans les Transactions philosophiques, n.º 285. Quant à la seconde espèce de palalaca que donne Camel, c'est un oiseau frugivore & chanteur qui n'est point un pic.

<sup>(</sup>b) Voyage autour du monde, Paris, 1719, tome V, page 269.

fait le fond de son plumage, & son bec qui est d'une solidité à toute épreuve, lui sert à creuser les arbres les plus durs pour y placer son nid.

# \* AUTRE PALALACA ou PIC VERT TACHETÉ DES PHILIPPINES.

Seconde espèce.

CE second pic des Philippines, est tout dissérent du précédent, par la grandeur & par les couleurs. M. Sonnerat l'appelle pic grivelé (c); il est de grandeur moyenne entre l'épeiche & le pic vert, & plus approchant de la taille de ce dernier: sur chaque plume, dans tout le devant du corps, on voit une tache d'un blancterne encadrée de brun-noirâtre, ce qui forme à l'œil un assez riche émail; le manteau des ailes est d'un roux teint de jaune-aurore, qui devient sur le dos d'un aurore plus brillant & tirant au rouge; le croupion est rouge de carmin; la queue est d'un gris-roussaire, & la tête est chargée d'une huppe ondée de roux-jaunâtre sur fond brun.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 691.

<sup>(</sup>c) Pic grivelé de l'île de Luçon. Voyage à la nouvelle Guinée, vage 73.

#### \* LE PIC VERT DE GOA.

## Troisième espèce.

CE pic vert d'Asie, est moins grand que le pic vert d'Europe: la coiffe rouge de sa tête, troussée en huppe & en arrière, est bordée à la tempe d'une raie blanche qui s'élargit sur le haut du cou; une zone noire descend depuis l'œil, & traçant un zigzag tombe jusque sur l'aile, les petites couvertures sont également noires; une belle tache d'un jaune-doré couvre le reste de l'aile, & se termine en jaune-verdâtre sur les petites pennes; les grandes sont comme dentelées de taches d'un blanc-verdâtre sur un fond noir; la queue est noire; le ventre, la poitrine & le devant du cou, jusque sous le bec sont entre-mêlés & comme maillés légèrement de blanc & de noir : tous ces effets sont très-bien rendus dans notre planche enluminée, & ce pic est un de ceux dont le plumage est le plus riche & le plus beau; il a beaucoup de rapports avec le suivant, la ressemblance jointe à la proximité des climats, nous porteroient aisément à croire que ces deux espèces sont très-voisines ou même n'en font qu'une.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 696.

# \* LE PIC VERT DE BENGALE. (d)

Quatrième espèce.

I L cst de la même taille que le pic vert de Goa, & lui ressemble assez. Le jaune-doré des ailes a plus d'étendue dans celui de Bengale, & couvre aussi le dos; une ligne blanche, prise de l'œil, descend au côté du cou comme le zigzag noir de celui de Goa; la huppe, quoique plus étalée, ne se trouve qu'au derrière de la tête (e), dont le sommet & le devant sont couverts de petites plumes noires, tachetées joliment de gouttes blanches: même plumage dans ces deux oiseaux sous le bec & sur la gorge; la poitrine & l'estomac sont blancs, traversés & maillés de noirâtre & de brun, mais moins dans celui-ci que dans le précédent. Ces dissérences légères ne distingueroient peut-être pas assez ces deux espèces, sans celle du bec, qui, dans le pic de Goa, est d'un tiers plus long que dans celui de Bengale.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 695.

<sup>(</sup>d) The spotted indian wood-pecker. Edwards, Nat. hist. of Rirds, part. IV, pag. 182. — Picus varius Benghalensis. Klein, Avi. pag. 82. n.° 13. — Picus varius occipite rubro, nuchâ nigrâ, subtus anticeque albus nigro maculatus. Picus Benghalensis. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 54, Sp. 8. — Grimpereau de Bengale. Albin, tome III, page 9, avec une figure médiocre, planche 22.

<sup>(</sup>e) Caractère plus remarquable que celui du noir qui se trouve au haut du cou sous cette huppe, & dont M. Linnæus se sert pour désigner ce pic. nuchâ nigrâ; voyez supra.

Nous rapporterons à ce dernier, non-seulement le pie vert de Bengale de M. Brisson (f), mais encore son pic du cap de Bonne-espérance (g), qui ressemble beaucoup plus à notre pic de Bengale que le premier de ces deux pics donné par M. Brisson; la raison en est, ce me semble, que la description de celui du cap de Bonne-espérance est faite d'après Nature, & que celle de l'autre a été tirée sur la figure d'Edwards, qui est bien celle de notre pic vert de Bengale, & qui n'en diffère qu'en ce qu'il est un peu plus grand. Mais Albin qui a décrit le même oiseau, le fait plus grand que celui d'Edwards, & lui donne la grandeur du pic vert d'Europe; ce qui est en effet la taille de ce pic de Bengale; quoi qu'il en soit, ces petites différences de taille & de couleurs, ne nous cmpêchent pas de reconnoître le même oiseau sous ces trois descriptions.

<sup>(</sup>f) Picus cristatus, supernè viridi-flavicans, infernè albus, marginibus pennarum sus; cristà rubrà; capite anteriùs & collo inferiore albo & nigro variis; collo superiore nigro; tænià utrinque candidà ab oculis secundum colli latera protensà; reclicibus nigricantibus obscuro viridi adumbratis....

Picus viridis Bengalensis. Brisson, Ornithol. tome IV, page 14.

<sup>(</sup>g) Picus superne aurantius, aureo resulgens colore, inserne sordide albus, marginibus pennarum suscis; capite superiore & occipitio rubris; collo superiore & urepygio nigricantibus; tænia utrinque candida a naribus insra oculos & secundum colli latera protensa; rechricibus nigricantibus...

Picus capitis Bonæ spei. Brisson, Ornithol. tome IV, page 78.

## \* L E G O E R T A N ou PIC VERT DU SÉNÉGAL.

## Cinquième espèce.

CE Pic, appelé au Sénégal goëran, est moins grand que le pic vert, & ne l'est guère plus que l'épeiche. Le dessus du corps du goërtan est d'un gris-brun, teint de verdâtre-sombre, tacheté sur les ailes d'ondes d'un blanc-obscur, & coupé sur la tête & le croupion par deux plaques d'un beau rouge; tout le dessous du corps est d'un gris lavé de jaunâtre. Cette espèce & les deux suivantes n'étoient pas connues des Naturalistes.

# \* \* LE PETIT PIC RAYÉ DU SÉNÉGAL.

## Sixième espèce.

CE Pic n'est pas plus gros qu'un moineau; il a le dessus de la tête rouge; un demi-masque brun lui passe sur le front & s'étend derrière l'œil; le plumage ondulé sur le devant du corps présente de petits sestons alternativement gris - brun & blanc - obscur; le dos est d'un beau sauve-

<sup>\*</sup> Voyez les planches ensuminées, n.º 320.

<sup>\*\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 345 fig. 2.

Oiscaux, Iome VII.

D

jaune doré, qui teint également les grandes pennes de l'aile, dont les couvertures, ainsi que le croupion sont verdâtres. Quoique sort au-dessous des pies d'Europe pour la grandeur, ce pie d'Asrique n'est pas à beaucoup près, comme nous le verrons, le plus petit de cette grande famille.

# \* LE PIC À TÊTE GRISE

DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Septième espèce.

Presque tous les pics ont le plumage bariolé, celui-ci feul n'a point de couleurs opposées ou tranchées, du brun-olivâtre obscur couvre le dos, le cou & la poitrine; le reste du plumage est d'un gris-soncé; & cette couleur grise est seulement plus claire sur la tête: on voit une teinte de rouge sur l'origine de la queue. Ce pic n'est pas aussi grand qu'une alouette.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 786, fig. 2.



## OISEAUX

#### DU NOUVEAU CONTINENT,

Qui ont rapport au PICVERT.

# \* LE PIC RAYÉ DE SAINT-DOMINGUE.

### Première espèce.

M. Brisson donne deux fois ce même oiseau, d'abord sous le nom de pie rayé de Saint-Domingue (a), & ensuite sous celui de petit pie rayé de Saint-Domingue (b), en le disant moins gros que le premier, quoique dans le détail les dimensions qu'il donne se trouvent être les

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 614, sous le nom de Pic rayé à tête noire de Saint-Domingue, & n.º 281.

<sup>(</sup>a) Picus superne nigro & olivaceo transversim striatus, inferne olivaceus; vertice occipitio & uropygio rubris; collo inferiore & pectore griseo-fuscis; rectricibus nigris, binis utrinque extimis subtus ad olivaceum inclinantibus, oris exterioribus griseis... Picus Dominicensis striatus. Brisson, Ornithol. tome IV, page 65.

<sup>(</sup>b) Picus superne nigro & griseo flavicante transversim striatus, inferne griseus, nonnihil ad flavum inclinans; vertice nigro; occipitio & uropygio rubris; rectricibus nigris, binis utrinque extimis subtus ad olivaceum inclinantibus, oris exterioribus griseis..., ... Picus Dominicensis minor. Idem, page 67.

mêmes; & tout en observant que le second pourroit bien n'er e que la femelle du premier, il ne laisse pas d'en saire deux especes disférentes; mais il ne faut que jeter un coup d'œil sur les planches enluminées, n.º 614 & 281, pour le convaincre que les deux variétés qui y sont représentées, ne marquent de différences que celles qui peuvent appartenir au sexe ou à l'âge. Dans le premier, le sommet de la tête est noir; la gorge grise; la teinte olive du corps est plus claire, & les raies noires du dos sont moins larges que dans le second, qui a tout le haut de la tête rouge & le devant du corps assez terne avec la gorge blanche; mais du reste, la forme & le plumage se ressemblent parsaitement. Ce pic rayé de Saint-Domingue, est à peu-près de la grosseur de notre épeiche ou pic varié: tout son manteau est coupé transversalement de bandes noires & olives; la teinte verte se marque sur le gris du ventre, & plus vivement sur le croupion, dont l'extrémité est rouge; la queue est noire.



# LE PETIT PIC OLIVE DE SAINT-DOMINGUE. (c)

## Seconde espèce

CE petit pic a six pouces de longueur, & il est à peuprès de la grosseur de l'alouette; il a le sommet de la
tête rouge, dont les côtés sont d'un gris-roussatre; tout
le manteau est olive-jaunâtre; tout le dessous du corps
est rayé transversalement de blanchâtre & de brun; les
pennes de l'aile olivâtres comme le dos du côté
extérieur, ont l'intérieur brun & dentelé d'un bord de
taches blanchâtres engrainées assez prosondément; caractère qui l'assimile encore au pic vert; les plumes de
la queue sont d'un gris mélangé de brun. Malgré sa
petite taille, ce pic ne laisse pas d'être des plus robuses;
il perce les arbres les plus durs : c'est à lui que se rapperte
cette notice, extraite de l'histoire des Avanturiers slanustiers (d). « Le charpentier est un oiseau qui n'est pas
plus gros qu'une alouette; il a le bec long d'environ «

<sup>(</sup>c) Picus superne olivaçeo flavicans inferne susco & candicante transversion striatus, capite superius rubro; rectricibus binis intermediis suscis, dupici maculâ transversa grisea utrinque notatis, binis utrinque sequentibus surrinque notatis, binis utrinque sequentibus surrinque extimis suscis, griseo variegatis, extima candicante terminata.... Picus Dominicensis minor. Brisson, Ornithol. tome IV, page 75.

<sup>(</sup>d) Hist. des avant. Boucan. &c. Puris, 1086, tome I, page 116.

» un pouce. & si dur que dans un jour de temps il perce » un palmisse jusqu'au cœur. Il est à remarquer que le bois » de cet arbre est si dur, que les meilleurs instrumens de fer rebroussent dessus. »

# \* LE GRAND PIC RAYÉ DE CAYENNE.

Troisième espèce.

Nous ne faisons aucun doute que ce pic ne soit le même que le pic varié luppé d'Amérique, décrit incomplètement par M. Brisson (e), sur un passage de Gesner (f). La huppe d'un fauve-doré ou plutôt d'un rouge-aurore; la tache pourpre à l'angle du bec; les plumes fauves & noires dont tout le corps est alternativement varié, sont des caractères suffisans pour le faire reconnoître; & la grandeur donnée, qui est celle du pic vert, convient à ce grand pic rayé de Cayenne; son plumage est trèsrichement émaillé par le sauve-jaunâtre & le beau noir qui s'y entre-mêlent en ondes, en taches & en sessons; un espace blanc dans lequel l'œil est placé, & un toupet

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 719.

<sup>(</sup>e) Picus cristatus, fulvo & nigro varius; cristâ fulvo-aureâ, genis rubicundis; maculâ rostrum inter & oculos purpureâ; rectric.bus nigris...
Picus varius Americanus cristatus. Biiston, Ornithol. tome IV, page 34.

<sup>(</sup>f) Avis quadam America. Gesner, Avi. pag. 802.

noir sur le front, donnent du caractère à la physionomie de cet oiseau, & la huppe rouge & la moustache pourpre semblent la relever encore.

# \* LE PETIT PIC RAYÉ DE CAYENNE. (g)

Quatrième espèce.

Entre les pics rayés que M. Brisson range tous à la suite de l'épeiche ou pic varié, il en est plusieurs qui appartiennent certainement au pic vert. Cela est sensible pour les pics rayés de Saint-Domingue & de Cayenne que nous venons de décrire & pour celui-ci; en esset, ces trois pics portent tous un reste de la teinte de vertjaunâtre, plus ou moins obscure qui caractérise le pic vert, & les raies ondulées qui s'étendent sur le plumage, semblent prolongées sur le modèle de celles dont l'aile du pic vert est marquée.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 613.

<sup>(</sup>g) Picus supernè nigro & olivacco slavicante transversim striatus, inferne flavicans; vertice nigro; occipitio rubro; uropygio & peclore olivaceo slavicantibus; maculis nigris variegatis; rectricibus sex intermediis nigris, binis intermediis in utroque latere, duabus utrinque sequentibus in latere exteriore obscurè olivaceo transversim maculatis, binis utrinque extimis nigricante & rusescente transversim striatis.... Picus Cayanensis striatus. Briston; Ornithol. tonie IV, page 69.

Le petit pie rayé de Cayenne a sept pouces cinq signes de longueur; il a beaucoup de rapport dans les couleurs avec le pie rayé de Saint-Domingue, mais il est moins grand; des bandes noires ondulées s'étendent sur le fond gris-brun olivâtre de son plumage; le gris dentelé de noir, couvre encore les deux plumes extérieures de la queue de chaque côté, les six autres sont noires; l'occiput est rouge; le front & la gorge sont noirs, seulement ce noir est coupé par une tache blanche tracée sous l'œil & prolongée en arrière,

# \* LE PIC JAUNE DE CAYENNE. (h)

Cinquième espèce.

Les espèces d'oiseaux qui cherchent la solitude & 'ne peuvent vivre qu'au désert, sont multipliées dans les vastes forêts du nouveau monde, d'autant plus que l'homme s'est encore moins emparé de ces antiques domaines de la Nature. Nous avons jusqu'à dix espèces de pics venus des bois de la Guyane, & les pics jaunes paroissent propres & particuliers à cette région. La plupart de ces espèces sont encore peu connues des Naturalistes, & Barrère n'a

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 509.

<sup>(</sup>h) Picus citrinus, Charpentier jaune. Barrère, France équinoxiale, page 143.

fait qu'en indiquer quelques-unes. Le premier de ces pics que M. Brisson a décrit sous le nom de pic blanc (i), a le plumage du corps d'un jaune-tendre; la queue noire; les grandes pennes de l'aile brunes, & les moyennes rousses & non pas noires, comme on les a, par méprise, représentées dans la planche enluminée; les couvertures des ailes font d'un gris-brun & frangées de blanc-jaunâtre. Ce pic est huppé jusque sur le cou: dans le jaunepâle qui colore cette huppe, ainsi que toute la tête, tranche vivement le rouge de ses moustaches : ces deux pinceaux rouges & sa belle huppe lui donnent une physionomie remarquable, & la couleur douce & peu commune de son plumage, en fait dans son genre un oiseau distingué. Les créoles de Cayenne l'appellent le charpentier jaune; il est moins grand que notre pic vert, & sur-tout beaucoup moins épais; sa longueur est de neuf pouces; il fait son nid dans les grands arbres dont le cœur est pourri, après avoir percé horizontalement jusqu'à la cavité, & continue son excavation en descendant, jusqu'à un pied & demi plus bas que l'ouverture. Au fond de cet antre obscur, la femelle pond trois œuss blancs & presque ronds; les petits éclosent au commencement d'avril; le mâle partage la follicitude de la semelle. & en son absence se tient constamment à l'embouchure

<sup>(</sup>i) Picus sordide albus; tænia utrinque in maxilla inferiore longitudinali rubra; rectricibus nigricantibus.... Picus Cayanensis albus. Brisson, Ornithol. tome IV, page 81.

de sa galerie horizontale; son cri est un sisssement en six temps dont les premiers accens sont monotones, & les deux ou trois derniers plus graves. La femelle n'a pas aux côtés de la tête cette bande de rouge vis que porte le mâle.

On trouve dans cette espèce une variété dont les individus ont toutes les petites couvertures des ailes d'un beau jaune & les grandes bordées de cette couleur; dans quelques autres individus, tels apparemment que celui que M. Brisson a décrit, tout le plumage décoloré & d'une teinte assoiblie, n'offre plus qu'un blanc-sale & jaunâtre.

# \* LE PIC MORDORÉ. (k)

## Sixième espèce.

UN beau rouge vif, brillant & doré, forme un superbe habillement à ce pic, presque aussi grand que le pic vert, mais de taille moins forte: une longue huppe jaune en essilés pendans, lui couvre la tête & se jette en arrière; des angles du bec partent deux moustaches d'un beau rouge-clair & bien tracé entre l'œil & la gorge; quelques

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 524, sous le nom de Pie jaune tacheté de Cayenne.

<sup>(</sup>k) Picus fulvus, maculis citreis distinctus, Charpentier Iarmoyé. Barrère, France équinox. page 143.

gouttes blanches & citrines enrichissent & varient le fond roux du milieu du manteau; le croupion est jaune & la queue noire. La semelle, dans cette espèce comme dans celle du pic jaune des mêmes contrées, n'a pas de rouge sur les joues. Un individu envoyé de Cayenne, & placé au Cabinet du Roi, sous le nom de pic roux tacheté de Cayenne, paroît être cette semelle.

# \* LE PIC À CRAVATE NOIRE. (1)

Septième espèce.

C'est encore ici un de ces charpentiers jaunes des Créoles de Cayenne; Il porte un beau plastron noir qui lui engage le cou par-derrière, en couvre tout le devant comme une cravate & tombe sur la poitrine; le reste du dessous du corps est d'un fauve roussatre, ainsi que la gorge & toute la tête qui est huppée jusque sur le cou; le dos est d'un roux vis; l'aile est de la même couleur, mais traversée dans les pennes de quelques traits noirs assez distans; quelques-uns de ces traits s'étendent sur la queue dont la pointe est noire, & que la planche ensuminée représente un peu trop courte. La grandeur de ce pic de Cayenne est la même que celle du pic jaune, & la même encore que celle du pic mordoré de ces contrées; tous

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 863.

<sup>(1)</sup> Picus melinus cristà citrina. Barrère, France équinox. page 143.

trois ont le corps mince & sont huppés de même; en sorte que ces trois espèces paroissent avoir beaucoup d'assinité. Les naturels de la Guyane leur donnent en langue Garipanne, le nom commun de toucoumari. Il paroît que ces pics sont aussi grands travailleurs que les autres, & que ces oiseaux charpentiers se trouvent également à Saint-Domingue, puisque le P. Charlevoix assure que souvent des bois employés aux édifices dans cette île, se sont trouvés tellement criblés des trous de ces charpentiers sauvages, qu'ils ont paru hors de service (m).

#### \* LE PIC ROUX.

Huitième espèce.

Ly a dans le plumage de ce petit pic une singularité; c'est que la teinte du dessous du corps est plus forte que celle du dessus, au contraire de tous les autres oiseaux; un roux plus ou moins sombre ou clair, en fait tout le fond; ce roux est soncé sur les ailes; plus lavé sur le croupion & le dos; plus chargé sur la poitrine & le ventre, & mêlé sur tout le corps d'ondes noires trèspressées, & qui sont l'esset du plus bel émail; la tête est d'un roux éclairci & traversé de petites ondes noires. Ce pic qu'on trouve à Cayenne, n'est guère plus grand

<sup>(</sup>m) Histoire de l'île espagnole de Saint-Domingue, par le P. Charlevoix. Paris, 1730, tome 1, page 29.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 694, fig. 1.

que le torcol, mais il est un peu plus épais: son plumage, quoique composé de deux teintes sombres, est cependant un des plus beaux & des plus agréablement variés.

#### \* LE PETIT PIC À GORGE JAUNE.

## Neuvième espèce.

CE pic n'est pas plus gros que le torcol; le sond de son plumage est d'un brun teint d'olivatre avec de petites taches blanches en écailles sur le devant du corps jusque sous la gorge qu'un beau jaune enveloppe, en se portant sous l'œil & sur le haut du cou; une calotte rouge couvre le sommet de la tête, & une moustache de cette couleur assoiblie se trace aux angles du bec. Ce pic, comme les précédens, se trouve à la Guyane.

# \* \* LE TRÈS-PETIT PIC DE CAYENNE. (n) Dixième espèce.

Cet oiseau aussi petit que notre roitelet, est le nain de la grande samille des pics; ce n'est point un grimpereau,

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 784.

<sup>\* \*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 786, fig. I.

<sup>(</sup>n) Picus superne griseo-rusescens, inferne albo-rusescens: marginibus pennarum suscis; vertice rubro; occipitio nigro, albo punctulato; rectricibus

mais un véritable pic au bec droit & carré; son cou & sa poitrine ondés distinctement de zones noires & blanches; son dos brun, tacheté de gouttes blanches ombrées de noir; ces mêmes taches beaucoup plus serrées & plus fines sur le beau noir qui couvre le haut du cou; enfin, une petite tête dorée comme celle du roitelet, en font un oiseau aussi joli qu'il est délicat; tout le blanc de son plumage n'est pas pur, mais couvert d'une ombre jaunâtre qui se marque plus vers la queue, & jusque sur le brun des ailes & du dos. Ce petit oiseau, autant du moins qu'on en peut juger sur sa dépouille, est plus leste & plus gai que tous les autres pics : il semble que la Nature l'ait dédommagé de sa petitesse en lui accordant plus de vivacité, de légèreté, & toutes les ressources qu'elle donne aux êtres foibles. On le trouve communément de compagnie avec les grimpereaux, & il va comme eux grimpant contre le tronc des arbres & se suspendant aux branches.

fuscis, binis utrinque extimis ultimâ medietate oblique albo rusescentibus, fusco terminatis, proxime sequenti interius albo rusescente, susco simbriata... Picus Cayanensis minor. Brisson, Ornithol. tome IV, page 33.



# \* LE PIC AUX AILES DORÉES. (0)

Onzième espèce.

L'N plaçant ce bel oiseau à la suite de la famille du pic vert, nous remarquerons d'abord qu'il semble sortir & s'éloigner du genre même des pics par ses habitudes. comme par quelques traits de consormation: en esset, Catesby, qui l'a observé à la Caroline, dit qu'il se tient le plus souvent à terre, & ne grimpe pas contre le tronc des arbres, mais se perche sur leurs branches comme les autres oiseaux; cependant il a les doigts disposés deux en avant & deux en arrière comme les pics; comme eux les plumes de la queue roides & rudes; & par une singularité qui lui est propre, la côte de chacune est terminée par deux petits filets; mais son bec s'éloigne de la sorme du bec des pics; il n'est point taillé carrément, mais arrondi & un peu courbé, ni terminé en ciseau, mais en pointe. L'on voit donc que si cette espèce tient au genre des pics par les pieds & la queue, elle s'en éloigne par la forme du bec & par les habitudes naturelles, qui sont

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 693, sous le nom de Pic rayé du Canada.

<sup>(</sup>o) The gold-winged wood-pecker. Catesby, Carolin. tons. I, pag. 18, avec une belle figure. — Cuculus alis deauratis. Klein, Avi. pag. 30, n. 3. — Cuculus caudâ subsurcipatâ, gulâ pectoreque nigris, nuchâ rubrâ. Cuculus auratus. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 52, Sp. 8. — Picus Canadensis striatus. Brisson, Ornithol. tome IV, page 72.

une suite nécessaire de la conformation de ce principal organe des oiseaux : celui-ci semble faire une espèce moyenne entre le pic & le coucou, avec lequel quelques Naturalistes l'ont rangé (p): c'est un exemple de plus de ces nuances que la Nature a miles par-tout entre ses productions. Ce pic demi-coucou, est à peu-près grand comme le pic vert, & remarquable par une belle forme & de belles couleurs disposées d'une manière élégante; des taches noires en croissant & en cœur parsèment l'estomac & le ventre sur un fond blanc ombré de roussaire: le devant du cou est d'un cendré vineux ou lilas, & sur le milieu de la poitrine est une large zone noire en croissant; le croupion est blanc; la queue noire en-dessus, est doublée en-dessous d'un beau jaune seuille-morte; le dessus de la tête & le haut du cou, sont d'un grisplombé, & à l'occiput est une belle tache écarlate; des angles du bec partent deux grandes moustaches noires qui descendent sur les côtés du cou; la semelle ne porte pas ces moustaches; le dos fond brun, est moucheté de noirâtre; les grandes pennes de l'aile sont de cette même couleur; mais ce qui les relève & qui suffit seul pour distinguer cet oiseau, c'est que la côte de toutes ces pennes est d'une vive couleur d'or. Cet oiseau se trouve en Canada & en Virginie aussi-bien qu'à la Caroline.

<sup>(</sup>p) Klein & Linnée. Voyez la nomenclature précédente.



# \*LEPICNOIR (a)

LA seconde espèce de Pic qui se trouve en Europe, est celle du pic noir; elle paroît confinée dans quelques contrées particulières & sur-tout en Allemagne. Les Grecs néanmoins connoissoient comme nous trois espèces de pics (b); Aristote les indique toutes trois; l'une, dit-il, moindre que le merle, c'est le pic varié ou l'épeiche;

Oiseaux, Tome VII.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 596.

<sup>(</sup>a) En Italien, picchio, sgiaia; en Anglois, great black wood-pecker; en Allemand, holtz-krae, krae-specht, grosser-specht, schwartzer-specht, holtzhun; en Suédois, spill kraoka; en Norwégien, sort-spat, trapikke, lie-hast; en Polonois, dzicciol naywiekszy. - Picus maximus. Aldrovande, Avi. tom. I, pag. 843. - Jonston, Avi. pag. 79. -Willughby, Ornithol. pag. 92. - Ray, Synopf. avi. pag. 42, n.º 1. - Gefner, Avi. pag. 107. Idem, Icon. avi. pag. 35. - Picus niger maximus nostras. Klein, Avi. pag. 26, n.º 1. - Picus niger. Frisch, pl. 34. - Picus niger pileo coccineo. . . . Picus martius. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 54, Sp. 1. - Picus niger vertice coccineo. Faun. Suec. n.º 79. - Picus martius niger pileo coccineo. Muller, Zool. Dan. n.º 97. -Picus niger, seu formicarius. Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 338. Rzaczynsky, Auctuar. hist. nat. Polon. pag. 413. - Picus totus niger. Barrere, Ornithol. clas. 111, Gen. XIII, Sp. 2. - Grimpereau noir. Albin, tome II, page 20. — Picus niger; capite superiore & occipitio rubris; rectricibus nigris (mas.). Picus nigricans; occipitio rubro; rectricibus nigricantibus (fæmina)... Picus niger. Britton. Ornithol. tome IV, page 21.

<sup>(</sup>b) Sunt pici tria genera, unum minus quàm merula, cui rubidæ aliquid plumæ inest: alterum majus quàm merula: tertium non multò minus quàm gallina. Aristote, Hist. animal. lib. IX, cap. IX,

l'autre plus grande que le merle, & qu'il appelle ailleurs celies (c), & c'est notre pic vert; la troissème ensin, qu'il dit presque égale à la poule en grandeur, ce qu'il faut entendre de la longueur & non de l'épaisseur du corps, & c'est notre pic noir le plus grand de tous les pics de l'ancien continent. Il a seize pouces de longueur du boot du bec à l'extrémité de la queue; le bec long de deux pouces & demi, est de couleur de corne; une celotte d'un rouge vis couvre le sommet de la tête; le plumage de tout le corps est d'un noir prosond : les noms de kraesspecht & de holtzkrae, pic-corneille, corneille de bois, que lui donnent les Allemans, désignent en même temps fa couleur & sa taille.

On le trouve dans les hautes futaies sur les montagnes en Allemagne, en Suisse & dans les Vosges; il n'est pas connu dans la plupart de nos provinces de France (d), & il ne vient guère dans les pays de plaine. Willughby assure qu'il ne se trouve point en Angleterre (e); en esset, cet oiseau de sorêts a dû quitter une contrée trop découverte & trop dénuée de bois: c'est la seule cause qui l'ait pu bannir de l'Angleterre comme de la Hollande, où l'on assure qu'il ne se trouve pas (f);

<sup>(</sup>c) Lib. VIII, cap. III.

<sup>(</sup>d) Le pic noir ne se trouve point en Normandie, ni aux environs de Paris, non plus que dans notre Orléanois. Salerne, Ornithol. p. 101.

<sup>(</sup>e) In Anglia, quantum scimus, non invenitur. Willughby, pag. 92.

<sup>(</sup>f) Rari in Belgio & privatim in Hollandiâ. Aldrovande.

car on le voit dans des climats plus septentrionaux & jusqu'en Suede (g); mais on ne peut guère deviner pourquoi il ne se trouveroit pas en Italie, où Aldrovande dit ne l'avoir jamais vu (h).

Il y a aussi dans la même contrée, des cantons que le pic noir asserte de présérence, & ce sont les lieux solitaires & sauvages; Frisch nomme une forêt de Franconie, sameuse par la quantité des pics noirs qui l'habitent (i). Ils ne sont pas si communs dans le reste de l'Allemagne; l'espèce, en général, paroit peu nombreuse, & il est rare que dans une étendue de demi-lieue on rencontre plus d'un couple de ces oiseaux : ils sont cantonnés dans un certain arrondissement qu'ils ne quittent guère, & où l'on est presque sûr de les retrouver toujours.

Cet oiseau frappe contre les arbres de si grands coups de bec, qu'on l'entend, dit Frisch, d'aussi loin qu'une hache; il les creuse prosondément pour se loger dans le cœur, où il se met fort au large; on voit souvent au pied de l'arbre, sous son trou, un boisseau de poussière & de petits copeaux : quelquesois il creuse & excave l'intérieur des arbres au point qu'ils sont bientôt rompus par les vents (k). Cet oiseau seroit donc grand tort aux

<sup>(</sup>g) Fauna Suecica, n.º 79.

<sup>(</sup>h) Italia omne genus alit, præter maximum, quem mihi conspicere licuit nunquam. Aldrovande, lib. XII, cap. XXX.

<sup>(</sup>i) La forêt de Spessert.

<sup>(</sup>k) Cum cossos venatur, tam vehementer excavare, ut sternat arbores, dicitur. Aristote, Hist. animal. lib. IX, cap. IX.

forêts si l'espèce en étoit plus nombreuse; il s'attache de présérence aux arbres dépérissans; les gens soigneux de leurs bois cherchent à le détruire, car il ne laisse pas d'attaquer aussi beaucoup d'arbres sains. M. Dessandes dans son Essai sur la Marine des Anciens, se plaint de ce qu'il y avoit peu d'arbres propres à sournir des rames de quarante pieds de long, sans être percés de trous faits par les pics (1).

Le pic noir pond au fond de fon trou (m) deux ou trois œufs blancs, & cette couleur est celle des œufs de tous les pics, suivant Willughby: celui-ci se voit rarement à terre; les Anciens ont même dit qu'aucun pic n'y descendoit, & en esset, ils n'y descendent pas souvent (n); quand ils grimpent contre les arbres, le long doigt postérieur se trouve tantôt de côté & tantôt en avant; ce doigt est mobile dans son articulation avec le pied, & peut se prêter à toutes les positions nécessaires au point d'appui & savorables à l'équilibre; cette faculté est commune à tous les pics.

<sup>(1)</sup> Mais M. Deslandes se trompe beaucoup au même endroit, lorsqu'il dit que le pic se sert de sa langue comme d'une tarrière pour percer les plus gros arbres.

<sup>(</sup>m) C'est trop généralement que Pline dit que les pics sont les seuls d'entre les oiseaux qui élèvent leurs petits dans les creux des arbres (pullos in cavatis educant avium soli, lib. X, cap. 18); plusieurs petits oiseaux, comme les mésanges, y nichent également.

<sup>(</sup>n) Contra atque picus, qui humi nunquam consistere patitur. Aristote, sib. IX, cap. 1X.



D. Sive del

M R. T. Tardien Cul



Lorsque le pic noir a percé son trou & s'est ouvert l'entrée d'un creux d'arbre, il y pousse un grand cri ou sissement aigu & prolongé qui retentit au loin; il fait entendre aussi par intervalles un craquement ou plutôt un frôlement qu'il fait avec son bec en le secouant & le frottant rapidement contre les parois de son trou.

La femelle distère du mâle par sa couleur; elle est d'un noir moins prosond, & n'a de rouge qu'à l'occiput, & quelquesois elle n'en a point du tout; on observe que le rouge descend plus bas sur la nuque du cou dans quelques individus, & ce sont les vieux mâles.

Le pic noir disparoît pendant l'hiver. Agricola croit qu'il demeure caché dans des trous d'arbres (o); mais Frisch assure qu'il part & suit la rigueur de la saison, pendant laquelle toute subsissance lui manque, parce que, dit-il, les vers du bois s'ensoncent alors davantage, & que les sourmillières restent ensevelies sous la glace ou la neige.

Nous ne connoissons aucun oiseau dans l'ancien continent, ni en Asie ni en Asrique, dont l'espèce ait du rapport avec celle du pic noir d'Europe, & il semble qu'il nous soit arrivé du nouveau continent, où l'on trouve plusieurs espèces qu'on doit rapporter presque immédiatement à celle de notre pic noir : voici l'énumération de ces espèces.

<sup>(</sup>o) Apud Gesnerum, page 677.

#### OISEAUX

DU NOUVEAU CONTINENT.
Qui ont rapport au Pic Noir.

\* LE GRAND PIC NOIR À BEC BLANC. (a)

#### Première espèce.

CE pic se trouve à la Caroline, & il est plus grand que celui d'Europe, & même plus grand que tous ses oiseaux de ce genre; il égale ou surpasse la corneille (b); son bec d'un blanc d'ivoire, est long de trois pouces, &

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 690.

<sup>(</sup>a) The largest white bill wood pecker. Catesby, Carolina, tom. I, pag. & pl. 16. — Picus niger rostro albo, priori major. Klein, Avipag. 26, n.º 2. — Picus imbri-fætus. Nieremberg, pag. 223. — Jonsthon, Avi. pag. 157. — Willughby, Ornithol. pag. 301. — Quatotomomi. Fernandez, Hist. nov. Hisp. pag. 50, cap. 186. — Ray, Synops. pag. 162. — Picus niger cristà coccineà, lineà utrinque collari, remigibusque secundariis albis..... Picus principalis. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 54, Sp. 2. — Picus cristatus niger; cristà coccineà, tænià utrinque candidà ab oculis secundum colli latera protensà; dorso insimo, uropygio & remigibus minoribus albis; rectricibus nigris.... Picus Carolinensis cristatus. Brisson, Ornithol. tome IV, page 26.

<sup>(</sup>b) M. Brisson avoit apparemment mesuré un individu fort petit, sorsqu'il ne donne à ce pic que seize pouces; celui du Cabinet du Roi, représenté dans la planche, en a dix-huit.

canelé dans toute sa longueur; ce bec est si tranchant & si sort, dit Catesby, que dans une heure ou deux, l'oiscau taille souvent un boisseau de copeaux; aussi les Espagnols l'ont-ils nommé carpenteros, le charpentier.

Sa tête est ornée par-derrière d'une grande huppe écarlate, divisée comme en deux tousses, dont l'une est tombante sur le cou, & l'autre relevée: celle-ci est couverte par de longs silets noirs qui partent du sommet de la tête qu'ils recouvrent en entier; car les plumes écarlate ne prennent qu'en arrière; une raie blanche descendant sur le côté du cou, & faisant un angle sur l'épaule, va se rejoindre au blanc qui couvre le bas du dos, & les pennes moyennes de l'aile; tout le reste du plumage est d'un noir pur & prosond.

Il creuse son nid dans les plus gros arbres, & sait sa couvée dans la saison des pluies. Ce grand pic à bec blanc se trouve dans des climats encore plus chauds que celui de la Caroline; car nous le reconnoissons dans le pieus imbrisatus de Nieremberg (c), & le quatotomomi de Fernandez (d), quoique la grandeur totale soit mal désignée par ces Auteurs, & qu'il y ait quelques dissérences qui semblent indiquer une variété dans l'espèce (e);

<sup>(</sup>c) Nieremberg, page 223.

<sup>(</sup>d) Hist. nov. Hisp. pag 50, cap. 186.

<sup>(</sup>e) Quatotomomi pici genus upupæ magnitudine; nigro fulvoque colore varium, rostrum quo excavat perforatque arbores, tres digitos longum est sumum & candens... caput cristà rubià insignitum, tres unctas longà, sed

mais le bec blanc, long de trois pouces, la caractérise assez. Ce pic habite, dit Fernandez, les plages qui avoisinent la mer du Sud; les Américains des contrées septentrionales, sont avec les becs de ces pics des couronnes pour leurs guerriers, & comme ils n'ont point de ces oiseaux dans leur pays, ils les achettent des habitans du Sud, & donnent jusqu'à trois peaux de chevreuil pour un bec de pic.

#### \* LE PIC NOIR À HUPPE ROUGE. (f), Seconde espèce.

CE pic qui est assez commun à la Louisiane, se trouve également à la Caroline & à la Virginie; il ressemble

Supernâ parte nigră. Alterutro colli latere fascia candida descendit adusque circiter pectus... vivit tototepeci misteca superiori non longe a mari australi, nidiscat in arboribus excelsis, vescitur cicadis tlaolli & vermiculis. Imbrium educat tempore; hoc est a mense maio usque in septembrem. Fernandez, Hist. nov. Hisp. pag. 50, cap. 186.

\* Voyez les planches enluminées, n.º 718.

(f) Larger red-crested wood pecker. Catesby, Carolina, tom. I, pag. 17. — Picus niger toto capite rubro, rostro plumbeo. Klein, Avi. pag. 26, n.° 3. — Picus niger capite cristato rubro, temporibus alisque albis maculis. Picus pileatus. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 54, Sp. 3. — Picus cristatus, supernè niger, infernè nigricans; maculà in medio dorso candidà (capite superiùs & cristà coccineis mas); (capite superiùs fusco, cristà coccineà fœmina); genis & collo inferius & ad latera pallidè luteis; fascià per oculos nigrà (tænià utrinque secundum maxillam inferiorem rubià mas); rectricibus nigris..... Picus niger Virginianus cristatus. Brisson, Ornithol. tome IV, page 29.

fort au précédent, mais il n'a pas le bec blanc, & il est un peu moins grand, quoiqu'il le soit un peu plus que le pic noir d'Europe; le sommet de la tête jusque fur les yeux, est orné d'une grande huppe écarlate, troussée en une seule touffe, & jetée en arrière en forme de flamme; au-dessous règne une bande noire dans laquelle l'œil est placé; une moustache rouge part de la racine du bec, & tranche sur les côtés noirs de la tête; la gorge est blanche; une bandelette de cette même couleur passe entre l'œil & la moustache, & s'étend sur le cou jusque sur l'épaule; tout le reste du corps est noir, avec quelques légères marques de blanc dans l'aile, & une plus grande tache de cette couleur sur le milieu du dos; dessous le corps le noir est un peu moins profond & mêlé d'ondes grises; dans la semelle le devant de la tête est brun, & il n'y a de plumes rouges que fur la partie postérieure de la tête.

Catesby dit que ces oiseaux, non contens des insectes qu'ils tirent des arbres pourris, dont ils sont leur pâture ordinaire, attaquent encore les plantes de maïs & en détruisent beaucoup, parce que l'humidité qui entre par les trous qu'ils sont dans l'enveloppe gâte le grain qu'elle renserme; mais n'est-ce pas plutôt pour trouver quelque espèce de vers cachés dans les enveloppes du maïs que pour en manger le grain! car aucun oiseau de ce genre ne se nourrit de graine.

Nous ne pouvons mieux rapporter qu'à cette espèce, Oiseaux, Tome VII, un pic dont M. Commerson nous a laissé la notice, & qu'il rencontra dans les forêts des terres Magellaniques; la grandeur est la même, & les autres caractères sont assez semblables: seulement ce dernier n'a de rouge que sur les joues & le devant de la tête, & l'occiput est huppé de plumes noires. Ainsi une espèce, ou la même, ou semblable, se retrouveroit dans les latitudes correspondantes aux deux extrémités du grand continent de l'Amérique. M. Commerson remarque que cet oiseau avoit la voix sorte & la vie très-dure; ce qui convient à tous les pics, sortissés & endurcis par leur vie laborieuse.

### \* L'OUANTOU ou PIC NOIR HUPPÉ DE CAYENNE. (g)

#### Troisième espèce.

Barrère a mal prononcé ventou le nom de ce pic que les Américains appellent ouantou; & en le rapportant

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 717.

<sup>(</sup>g) Picus niger cristà coccineà, capite toto rubro. Ipecu Beasil. Venteu. Barrère, France équinox. pag. 143. — Ipecu Brasiliensibus. Marcgrave, pag. 207.—Willinghby, Ornithol. pag. 301. — Jonston, Avi. pag. 142. — Ray, Synops. pag. 43, n.º 7. — Picus cristatus, supernè niger, infernè albo rusescens, nigro transversim striatus; capite superiùs & cristà coccineis; tanià utrinque candidà ab oris angulis, infra oculos & secundum colli latera ad medium dersum protensá; rectricibus nigris. . . . Picus niger Cayanensis cristatus. Brisson, Ornithol. tome IV, page 31.

à l'hipecou de Marcgrave, nous rectifierons deux mépriles de nos Nomenclateurs. L'ouantou est de la longueur du pic vert avec moins d'épaisseur de corps; il est entièrement noir en-dessus, à l'exception d'une ligne blanche qui part de la mandibule supérieure du bec, descend en ceinture sur le cou, & jette quelques plumes blanches dans les couvertures de l'aile; l'estomac & le ventre sont ondés de bandes noires & grises, & la gorge est grivelée de même; de la mandibule insérieure du bec part une moustache rouge; une belle huppe de cette même couleur couvre la tête & retombe en arrière; ensin, sous les longs filets de cette huppe, on aperçoit de petites plumes du même rouge qui garnissent se haut du cou.

Barrère a autant raison de rapporter à ce pic l'hipecou de Marcgrave, que M. Brisson paroît avoir de tort en le rapportant au grand pic de la Caroline de Catesby: celui-ci est plus grand qu'une corneille, & l'hipecou pas plus grand qu'un pigeon (h); d'ailleurs, le reste de la description de Marcgrave convient autant à l'ouantou, qu'il convient peu au grand pic de la Caroline, qui n'a pas le dessous du corps varié de noir & de blanc comme l'ouantou & l'hipecou (i), qui a le bec long de trois pouces & non pas de six signes (k). Or, ces caractères

<sup>(</sup>h) Marcgrave, Hist. Nat. Brasil. pag. 207.

<sup>(</sup>i) Marcgrave, loco citato.

<sup>(</sup>k) Idem, ibidem.

ne conviennent pas davantage au pic noir de la Louifiane; & M. Brisson paroît encore se tromper en rapportant à cette espèce l'ouantou, qui n'est, comme nous venons de le voir, que l'hipecou, & qu'il eût mieux placé sous sa onzième espèce (1), à laquelle conviennent tous les caractères de l'hipecou & de l'ouantou (m).

L'ouantou de Cayenne est aussi le tlauhquechultotot de la nouvelle Espagne de Fernandez (n); nous l'avons reconnu par un trait singulier; c'est, dit Fernandez, un pic perceur d'arbres; il a la tête & le dessus du cou garnis de plumes rouges: « Ces plumes appliquées, » dit-on, ou plutôt collées contre la tête d'un malade, » appaisent la douleur; soit qu'on l'ait reconnu par l'ex- périence, soit qu'on l'ait imaginé en les voyant collées de près à la tête de l'oiseau ». Or, entre tous les pics, c'est à celui-ci que convient mieux ce caractère, d'avoir les petites plumes rouges qui lui garnissent l'occiput & le haut du cou, plaquées & comme collées contre la peau.

<sup>(1)</sup> Brisson, Ornithol. tome IV, page 3.1.

<sup>(</sup>m) Comparez la description de Brisson (tome IV, page 32), & sa figure, planche 1, sigure 2, avec la planche enluminée, n.º 717.

<sup>(</sup>n) Hist. nov. Hisp. pag. 51, cap. 191.

#### \* LE PIC À COU ROUGE.

#### Quatrième espèce.

Nous avons préféré, pour désigner ce pic, la dénomination de cou rouge à celle de tête rouge, parce que la plupart des pics ont la tête plus ou moins rouge; celui-ci a de plus le cou entier jusqu'à la poitrine de cette belle couleur, ce qui suffit pour le distinguer. Il est un peu plus long que le pic vert, son cou & sa queue étant plus alongés, ce qui fait paroître son corps moins épais; toute la tête & le cou sont garnis de plumes rouges jusque sur la poitrine, où des teintes de cette couleur vont encore se consondre avec le beau sauve qui la couvre, ainsi que le ventre & les slancs; le reste du corps est d'un brun-soncé presque noir, où le sauve se mêle sur les pennes des ailes. Ce pic se trouve à la Guyane ainsi que le précédent & le suivant.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 6 12, sous la dénomination de grand Pic huppé à tête rouge de Cayenne.

#### \* LE PETIT PIC NOIR.

#### Cinquième espèce.

Celui-ci est le plus petit des pics noirs (0); il n'est que de la grandeur du torcol; un noir prosond avec ressets bleuatres enveloppe la gorge, la poitrine, le dos & la tête, à l'exception d'une tache rouge qui se trouve sur la tête du mâle; il a aussi une légère trace de blanc sur l'œil, & quelques petites plumes jaunes vers l'occiput; au-dessous du corps, le long du sternum, s'étend une bande d'un beau rouge ponceau; elle finit au ventre, qui, comme les côtés, est très-bien émaillé de noir & de gris-blanc; la queue est noire.

Il y a une variété de ce pic, qui au lieu de tache rouge au sommet de la tête, a tout à l'entour une couronne jaunâtre, qui est le développement de ces petites plumes jaunes qu'on voit dans le premier, & marque apparemment une variété d'âge; la semelle n'a ni tache rouge ni cercle jaune sur la tête.

Nous rapporterons à cette espèce le petit grimpereau noir d'Albin (p), dont M. Brisson a sait sa septième

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 694, fig. 2.

<sup>(0)</sup> Picus niger minimus. Klein, Avi. pag. 27, n.º 4.

<sup>(</sup>p) Tome III, page 9, planche 23.

espèce, sous le nom de pic noir de la nouvelle Angleterre (q); mais qui a trop de rapports avec le petit pic noir de Cayenne, pour qu'on doive les séparer.

# \* LE PIC NOIR À DOMINO ROUGE. (r) Sixième espèce.

CE pic donné par Catesby, se trouve en Virginie; il est à peu-près de la grosseur de l'épeiche ou pic varié d'Europe; il a toute la tête enveloppée d'un beau domino rouge, soyeux & lustré, qui tombe sur le cou; tout le dessous du corps & le croupion sont blancs, de même que les petites pennes de l'aile, dont le blanc se joint

<sup>(</sup>q) Picus niger; occipitio rubro; marginibus alarum & imo ventre candidis; rectricibus nigris... Picus niger novæ Angliæ. Brisson, Ornith. tome IV, page 24.—Picus niger occipite coccineo, humeris albido punctulatis... Picus hirundinaceus. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 54, Sp. 4.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 117.

<sup>(</sup>r) The red headed wood pecker. Catesby, Carolin. tom. I, pag. 20. — Picus capite colloque rubris. Klein, Avi. pag. 28, n.° 12. — Picus supernè niger, infernè albus; capite & collo coccineis; uropygio candido; tæniå transverså in summo pectore nigrà, remigibus minoribus albis, scapis nigris; rectricibus nigris, binis utrinque extumis apice albis... Picus Virginianus erythrocephalos. Brisson, Ornithol. tome IV, page 52. — Picus capite toto rubro, alis caudâque nigris, abdomine albo... Picus erythrocephalos. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 54, Sp. 5.

#### 56 HISTOIRE NATURELLE, &c.

à celui du croupion pour former sur le bas du dos une grande plaque blanche; le reste est noir ainsi que les grandes plumes de l'aile & toutes celles de la queue.

On ne voit en Virginie que très-peu de ces oiseaux pendant l'hiver; il y en a davantage dans cette saison à la Caroline, mais non pas en si grand nombre qu'en été; il paroît qu'ils passent au sud pour éviter le froid. Ceux qui restent s'approchent des villages & vont même frapper contre les senêtres des habitations. Catesby ajoute que ce pic mange quantité de fruits & de grains; mais c'est apparemment quand toute autre nourriture lui manque, autrement il disséreroit par cet appétit de tous les autres pics, pour qui les fruits & les grains ne peuvent être qu'une ressource de disette & non un aliment de choix.



# \* $L' \not E P E I C H E$ ou $L E P I C V A R I \not E$ . (a)

#### Première espèce.

LA troisième espèce de nos pics d'Europe, est le pic varié ou l'épeiche, & ce dernier nom paroît venir

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 596, le mâle; & n.º 595, la femelle.

<sup>(</sup>a) En Grec, nineg, en Italien, culrosso; en Allemand, elster specht, bunt specht, veiss-specht; en Anglois, great spotted wood-pecker; witwal, french - pie; en Suisse, ægerst - specht; en Suédois, gyllenrenna; en Danois, flag-spact; en Norwegien, kraak-spinte; en Polonois, dzieciol pstry wieksty; en Catalan, pigot, picot vermelle. Espeiche, cul-rouge, picrouge. Belon, Portraits d'vis. page 74. B. Pic vert rouge, nommé en françois, épeiche. Nat. des Oiseaux, page 300. - Picus varius major. Willingthby, Ornithol. pag. 94. - Ray, Synopf. pag. 43, n.º a. 4. -Linnæus, Syst. Nat. ed. VI. Gen. 41, Sp. 3. - Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 339.—Picus medius albo nigroque varius, criffo pileoque rubris. Muller. Zool. Dan. n.º 100. - Charleton, Exercit. pag. 93, n.º 2. Onomazt. pag. 86, n.º 2. - Rzaczynski, Hist. nat. Polon. pag. 414. -Picus major. Aldrovande, Avi. tom. I, pag. 85, avec une figure fautive. -Jonston, Avi. pag. 79; & tab. 41. La figure donnée par Aldrovande, dans la même planche, une autre qui est celle de Gesner, sous le titre, picus varius. - Picus varius, albo nigroque distinctus. Gelner, Avi, pag. 709, avec une figure peu exacte. La même, Icon. avi. pag. 36. - Picus discolor. Frisch, avec une belle figure, pl. 36. - Klein, Avi. pag. 27. n.º 6. - Picus albo nigroque varius, ano occipiteque rubro.... Picus major. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 54, Sp. 19. - Picus albo Oiseaux, Tome VII.

de l'Allemand elster specht (b), qui répond dans cette langue à celui de pic varié dans la nôtre; il défigne l'agréable effet que font dans son plumage le blanc & le noir, relevés du rouge de la tête & du ventre; le sommet de la tête est noir avec une bande rouge sur l'occiput, & la coisse se termine sur le cou par une pointe noire; de-là partent deux rameaux noirs, dont une branche de chaque côté remonte à la racine du bec, y trace une moustache, & l'autre descendant au bes du cou, le garnit d'un collier; ce trait noir s'engage vers l'épaule dans la pièce noire qui occupe le milieu du dos; deux grandes plaques blanches couvrent les épaules; dans l'aile, les grandes pennes sont brunes, les autres noires & toutes mélées de blanc; tout ce noir est prosond, tout ce blanc est net & pur; le rouge de la tête est vif, & celui du ventre est un beau ponceau. Ainsi le plumage de l'épeiche est très - agréablement

nigroque varius; rectricibus tribus lateralibus apice albo variegatis. Idem, Fauna Suec. n.º 82. — Greater spotted wood-pecker, or witwal. Brith. Zool pag. 79. — Picus niger, occipite & uropygio coccineis. Barrère, Ornithol. clas. 111. Gen. 13, Sp. 1. — Grand grimpereau ou pic vert bigarré. Albin, tom. I, pag. 18 & planche 19, une figure mal colorice. — Picus supernè nigro, insernè grisco-ruscicens; (fascià transversà in occipitio rubrà mas) imo ventre rubro; tuenià utrinque nigrà ab oris angulis infra genas & secundum colli latera ad peclus usque protensà; rectricibus nigris, tribus utrinque extimis apice sordide albo-rusescentibus; nigro transversim striatis. . . . . Picus varius major. Brisson, Ornithol. tome IV, page 34.

<sup>(</sup>b) Pic-pie.

diversisse, & on peut sui donner la prééminence en beauté sur tous les autres pics.

Cette description ne convient entièrement qu'au mâle; la femelle donnée dans nos planches enluminées, n.º 595, n'a point de rouge à l'occiput. On connoît aussi des épeiches dont le plumage est moins beau, & même des épeiches tout blancs. Il y a de plus dans cette espèce une variété dont les couleurs paroissent moins vives, moins tranchées, & dont tout le dessus de la tête & le ventre sont rouges, mais d'un rouge pâle & terne.

C'est de cette variété, représentée dans nos planches enluminées, n.º 611, que M. Brisson a fait son second pic varié (c), après l'avoir déjà donné une sois sous le nom de grand pic varié (d); quoique tous deux soient à peu-près de la même grandeur, & qu'on ait de tout temps reconnu cette variété dans l'espèce. Belon qui, à la vérité, vivoit dans le siècle où les sormules de nomenclature & les erreurs scientissques n'avoient point encore multiplié les espèces, parle de ces dissérences entre ces pics variés, & ne les jugeant rien moins que spécifiques, les rapporte toutes à son épeiche (e); mais

<sup>(</sup>c) Ornithol. tome IV, page 38. | (d) Ibidem, page 34.

<sup>(</sup>e) « Qui a conféré les épeiches de quelques autres contrées avec celles de France, les a trouvé différer en quelques couleurs; les « unes avoient tout le dessus de la tête, le dos, la queue & le croupion « noirs, les tempes blanches; mais il y a une règle générale que toutes « ont le dessous de la queue rouge & les aelles madrées de blanc. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 301.

c'est avec raison qu'Aldrovande reprend ce Naturaliste & Turner, sur l'application qu'ils ont faite du nom de pieus marius au pic varié; car ce nom n'appartient exactement qu'au pic vert (f). Aristote a connu l'épeiche; c'est celui de ses trois pies qu'il désigne comme un peu moins grand que le merle & comme ayant dans le

plumage un peu de rouge (g).

L'épeiche frappe contre les arbres des coups plus vifs & plus fecs que le pie vert; il grimpe ou descend avec beaucoup d'aisance en haut, en bas, de côté & par-dessous les branches; les pennes rudes de sa queue lui servent de point d'appui quand se tenant à la renverse il redouble de coups de bec; il paroît désiant, car lorsqu'il aperçoit quelqu'un il se tient immobile après s'être caché derrière la branche; il niche comme les autres pics dans un trou d'arbre creux : en hiver, dans nos provinces, il vient près des habitations & cherche à vivre sur les écorces des arbres fruitiers, où les chrysalides & les œufs d'insectes sont déposés en plus grand nombre que sur les arbres des forêts.

En été, dans les temps de sécheresse, on tue souvent des épeiches auprès des mares d'eau qui se trouvent dans les bois, & où les oiseaux viennent boire; celui-ci arrive toujours à la muette, c'est-à-dire sans saire de

<sup>(</sup>f) Aldrovande, tome I, page 845.

<sup>(</sup>g) Sunt pici tria genera; unum minus quam merula cui rubida aliquid pluma inest. Hist. animal. lib. IX, cap. 9.

bruit, & jamais d'un seul vol, car il ne vient pour l'ordinaire qu'en voltigeant d'arbres en arbres; à chaque pose qu'il fait, il semble chercher à reconnoître s'il n'y a rien à craindre pour lui dans les environs; il a l'air inquiet, il écoute, il tourne la tête de tous côtés, & il la baisse aussi pour voir à terre à travers le seuillage des arbres, & le moindre bruit qu'il entend sussit pour le faire retrograder; lorsqu'il est arrivé sur l'arbre le plus voisin de la mare d'eau, il descend de branche en branche jusqu'à la plus basse, & de cette dernière branche sur le bord de l'eau; à chaque fois qu'il y trempe son bec, il écoute encore & regarde autour de lui, & dès qu'il a bû il s'éloigne promptement sans faire de pause comme lorsqu'il est venu; quand on le tire sur un arbre, il est rare qu'il tombe jusqu'à terre s'il lui reste encore un peu de vie, car il s'accroche aux branches avec ses ongles, & pour le faire tomber, on est souvent obligé de le tirer une seconde fois.

Cet oiseau a le sternum très-grand, le conduit intestinal long de seize pouces & sans cœcum; l'estomac membraneux; la pointe de la langue est ofseuse sur cinq lignes de longueur. Un épeiche adulte pesoit deux onces & demie, c'étoit un mâle qui avoit été pris sur le nid avec six petits; ils avoient tous les doigts disposés comme le père, & pesoient environ trois gros chacun; seur bec n'avoit point les deux arêtes latérales, qui dans l'adulte prennent naissance au-delà des narines, passent au-dessous & se prolongent sur les deux tiers de la longueur du bec; les ongles encore blancs, étoient déjà sort crochus. Le nid étoit dans un vieux tremble creux, à trente pieds de hauteur de terre.

#### \* LE PETIT ÉPEICHE. (h)

Seconde espèce.

CE Pic seroit en tout un diminutif de l'épeiche, s'il n'en différoit pas par le devant du corps qui est d'un blanc-sale ou même gris, & par le manque de rouge sous la

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 598, fig. 1, le mâle; & fig. 2, la femelle.

<sup>(</sup>h) En Italien, pipra, pipo; en Allemand, specktle, graff-specht. Klein Bundter specht; en Anglois, lesser spotted wood spite or wood pecker, piannet & hickwal; en Polonois, dzieciol pstry mnieyszy; en Norwégien, lille, tra-pikke. - Picus varius minor. Aldrovande, Avi. tom. I. pag. 847, avec une mauvaise figure du mâle. - Jonst. Avi. pag. 79, avec la figure empruntée d'Aldrovande, planche 41. - Willughby, Ornithol. pag. 94, même figure, table 21. - Ray, Synops. pag. 4, n.º a 5. - Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 340. - Charleton, Exercit. pag. 93, n.º 1. Onomazt. pag. 86, n.º 1. - Sibbald. Scot. illustr. part. II, lib. III, pag. 15. - Picus albo nigroque varius, vertice rubro, ano exalbido . . . . Picus minor. Linnæus, Syft. Nat. ed. X, Gen. 54, Sp. 12. - Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus seminigris. Idem, Fauna Suec. n.º 83. - Picus minor albo nigroque varius, vertice rubro, cristo testaceo. Muller, Zool. Dan. n.º 101. - Lesjer spotted wood-pecker, or hiewal. Brit. Zool. pag. 79. - Picus varius minimus. Gesner, Icon. avi. pag. 36. Idem, Avi. pag. 709, sous le nom de

queue & de blanc sur les épaules. Du reste, tous les autres caractères sont semblables. Dans ce petit épeiche comme dans le grand, le rouge ne se voit que sur la tête du mâle (i).

Ce petit pic varié est à peine de la grandeur du moineau, & ne pèse qu'une once. On le voit venir pendant l'hiver près des maisons & dans les vergers; il ne grimpe pas sort haut sur les grands arbres, & semble attaché à l'entour du tronc (k); il niche dans un trou d'arbre qu'il dispute souvent à la mésange-charbonnière, qui n'est pas la plus sorte, & qui est obligée de lui céder son domicile. On le trouve en Angleterre, où il a un

picus alius minor, Grass specht, picus graminis. — Picus varius tertius. Ray, Synops. pag. 43, n.º 6. — Picus discolor minor. Frisch, pl. 37, figures du mâle & de la femelle. — Klein, Avi. pag. 27, n.º 7. — Picus varius minor Schwenckfeldii. Rzaczynski. Auctuar. pag. 414. — Petit grimpereau ou pic vert bigarré. Albin, tome I, page 19, avec une assez mauvaile figure, planche 29. — Picus supernè niger, albo transversim striatus, infernè rusescens, pennis laterum ad scapum nigricantibus (vertice rubro mas); tæniâ utrinque nigrâ ab oris angulis infra oculos & secundum colli latera protensa; rectricibus nigris, duabus utrinque extimis ultimâ medietate albis, nigro transversim striatis, proximè sequenti apice albâ... Picus varius minor. Brisson, Ornithol. tome IV, page 41.

<sup>(</sup>i) Willughby remarque fort à propos qu'Aldrovande assure du petit pic varié en général, ce qui n'est vrai que de la semelle; savoir, qu'il n'y a point de rouge sur la tête. Jonston est là - dessus dans la même erreur qu'Aldrovande.

<sup>(</sup>k) Minores pici varii circa arbores inferius volitant. Gesner.

nom propre (1); en le voit en Suède (m), & il paroît même que l'espèce, comme celle du grand épeiche, s'est étendue jusque dans l'Amérique septentrionale; car l'on voit à la Louisiane un petit pic varié qui lui ressemble presque en tout, & à l'exception que le dessus de la tête, comme dans le pic varié du Canada, est couvert d'une calotte noire bordée de blanc.

M. Salerne dit que cet oiseau n'est pas connu en France; cependant on le trouve dans la plupart de nos provinces: la méprise vient de ce qu'il a consondu le petit pic varié avec le grimpereau de muraille, qu'il avoue lui - même ne pas connoître (n). Il se trompe également quand il dit que Frisch ne parle point de ce petit pic, & qu'il en conclud qu'il n'existe point en Allemagne; Frisch dit seulement qu'il y est rare, & il en donne deux belles sigures (o).

M. Sonnerat a vu à Antigue, un petit pic varié, que nous rapporterons à celui-ci; les caractères qu'il lui donne ne l'en distinguent pas assez pour en faire deux espèces; il est de la même grandeur; le noir rayé moucheté de blanc, couvre tout le dessus du corps; le dessous est

<sup>(1)</sup> Hickwall. Willughby, pag. 94.

<sup>(</sup>m) Fauna Suecica, n.º 83.

<sup>(</sup>n) Salerne, Ornithol. pag. 106. « Le pic de muraille, ou plutôt le petit pic bigarré. »

<sup>(</sup>o) Der kleiner bunt specht IV. Haupt. I. Abtheil. 4. Platte, edit. Berolin, 1733.

tacheté de noirâtre sur un sond jaune-pâle ou plutôt blanc-jaunâtre; la ligne blanche se marque sur les côtés du cou. M. Sonnerat n'a point vu de rouge à la tête de cet oiseau; mais il remarque lui-même que c'étoit peut-être la femelle (p).



<sup>(</sup>p) Sonnerat, Voyage à la nouvelle Guinée, page 118.

#### OISEAUX

DE L'ANCIEN CONTINENT

Qui ont rapport à l'ÉPEICHE.

#### \* L'ÉPEICHE DE NUBIE ONDÉ ET TACHETÉ.

Première espèce.

CE Pic est d'un tiers moins grand que l'épeiche d'Europe; tout son plumage est agréablement varié par gouttes & par ondes, brisées, rompues & comme vermiculées de blanc & de roussaire sur son gris-brun & noirâtre au dos, & de noirâtre en larmes sur le blanchâtre de la poitrine & du ventre; une demi-huppe d'un beau rouge couvre en calotte le derrière de la tête; le sommet & le devant sont en plumes sines, noires, chacune tiquetée à la pointe d'une petite goutte blanche; la queue est divisée transversalement par ondes brunes & roussaires. Cet oiseau est fort joli & l'espèce est nouvelle.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 667.

#### \* LE GRAND PIC VARIÉ DE L'ÎLE DE LUÇON.

#### Seconde espèce.

Notre épeiche n'est pas le plus grand des pies variés, puisque celui de Luçon, dont M. Sonnerat nous a donné la description, est de la taille du pic vert (a); il a les plumes du dos & des couvertures de l'aile noires, mais le tuyau en est jaune; il y a aussi des taches jaunâtres sur les dernières; les petites couvertures de l'aile sont rayées transversalement de blanc; la poitrine & le ventre sont variés de taches longitudinales noires sur un fond blanc; on voit une bande blanche au côté du cou jusque sous l'œil; le sommet & le derrière de la tête sont d'un rouge vif; & par ce caraclère M. Sonnerat voudroit nommer ce pic cardinal; mais il y auroit trop de pics cardinaux si l'on donnoit ce nom à tous ceux qui ont la calotte rouge, & ce rouge sur la tête n'est point du tout un caractère spécifique, mais plutôt générique pour les pics, comme nous l'ayons remarqué.

<sup>(</sup>a) Sonnerat. Voyage à la nouvelle Guinée, page 72.

#### \* LE PETIT ÉPEICHE BRUN DES MOLUQUES.

#### Troisième espèce.

CE petit Pic n'a que deux teintes sombres & ternes; son plumage est brun-noiratre, ondé de blanc au-dessus du corps, blanchatre, tacheté de pinceaux bruns au-dessous; la tête & la queue, ainsi que les pennes des arles sont toutes brunes; il n'est que de la grandeur de notre petit épeiche ou même un peu au-dessous.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 748, sig. 2, sous le nom de petit Pic des Moluques.



#### OISEAUX

DU NOUVEAU CONTINENT

Qui ont rapport à l'ÉPEICHE.

# \* L'ÉPEICHE DU CANADA. (a) Première espèce.

ON trouve au Canada un épeiche qui nous paroît devoir être rapproché de celui d'Europe; il est de la même grosseur, & n'en dissère que par la distribution des couleurs. Ce pic de Canada n'a de rouge nulle part; son œil est environné d'un espace noir, au sieu que l'œil de notre épeiche est dans du blanc. Il y a plus de blanc sur le côté du cou, & du blanc ou jaune-foible à l'occiput; mais ces dissèrences ne sont que de légères variétés; & ces deux espèces très-voisines ne sont peut-être que le même oiseau, qui, en passant dans un climat dissèrent & plus froid, aura subi ces petits changemens.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 345, fig. 1.

<sup>(</sup>a) Picus superne niger, dorso superiore albo mixto, inferne albus; occipitio fascia pailide aurantia infignito; tænia utrinque candida ab oris angulis infra oculos & secundum colli latera protensa; reclicibus nigris, tribus utrinque extimis ultima medictate albis, proxime sequenti sordide albo versus apicem utrinque notata.... Picus varius Canadensis. Briston, Ornithol. tome IV, page 45.

Le quauhtotopoili alter de Fernandez, qui est un pic varié de noir & de blanc, paroît être le même que ce pic du Canada, d'autant plus que cet Auteur ne dit pas, dans sa description, qu'il ait du rouge nulle part, & qu'il semble indiquer que cet oiseau arrive du Nord à la nouvelle Espagne (b). Ce pays cependant doit avoir aussi ses pics variés, puisque les Voyageurs en ont trouvé jusque dans l'Isthme de l'Amérique (c).

#### L'ÉPEICHE DU MEXIQUE. (d)

#### Seconde espèce.

JE serois très-porté à croire que le grand pie varié du Mexique, de M. Brisson, page 57 (e), & son pein pie varié

- (b) Quauhtotopotli, pici species est peregrina.... colore nigro, sed candidis plumis maculato... mitescit aliturque domi, sturno nostrati par; excavat arbores modo ceterorum picorum quibus victu, nutrimento, ac reliquâ naturâ est similis. Fernandez, Hist. nov. Hisp. cap. 165, pag. 47.
- (c) Waffer. Voyage à la suite de ceux de Dampier, tome IV, page 233.
- (d) Picus superne niger, albo transversim striatus, inferne ruber; rectricibus nigris, albo transversim striatis... Picus varius Mexicanus minor. Brisson, Ornithol. tome IV, page 59. Quauhchochopitli seu avicula ligna excavans. Fernandez, Hist. nov. Hisp. pag. 33, cap. 94. Ray, Synops. avi. pag. 163.
- (e) Picus superne niger, inferne alleus, rubro ad umbratus; tænia utrinque pone oculos candida; pennis scapularibus albis; restricibus ex nigro & albo variegatis... Picus varius Mexicanus major. Diffion, Ornithol. tome IV, page 57.

du Mexique, page 59, ne sont que le même oiseau. Il donne le premier d'après Seba; car ce n'est que sur sa foi que Klein & Mochring l'ont fait entrer dans leurs nomenclatures (f); or, on sait combien sont insidèles la plupart des notices de ce compilateur. Klein donne deux sois ce même oiseau (g), & c'est un de ceux que nous avons exclus du genre des pics; d'un autre côté, M. Brisson, par une raison qu'on ne peut deviner, applique à son second pie du Mexique, l'épithète de rein, quoique Fernandez, auteur original, d'après lequel seul on peut parler, le dise grand, & le dise deux fois dans quatre lignes (h). Suivant cet Auteur, c'est un pic de grande espèce & de la taille de la corneille du Mexique; son plumage est varié de lignes blanches transversales sur un sond noir & brun; le ventre & la poitrine sont d'un rouge de vermillon. Ce pie habite les cantons les moins chauds du Mexique, & perce les arbres comme les autres pics.

<sup>(</sup>f) Pica Mexicana. Seba, vol. I, pag. 101, tab. 64, fig. 6.

Cornix. Moehring, Avi. Gen. 100.

<sup>(</sup>g) Pica Mexicana alia. Klein, Avi. pag. 62, n.º 6. — Jaculator cinercus. Idem, pag. 127, n.º 2.

<sup>(</sup>h) Quauhchochopitli, seu avicula ligna excavans..... Mexicanæ coturnicis soimà & magnitudine.... Linguâ, picorum more, quorum est species, prolixà. Fernandez, Hist. nov. Hisp. pag. 33, cap. 94.

## \* L'ÉPEICHE ou PIC VARIÉ DE LA JAMAÏQUE. (i)

#### Troisième espèce.

CE Pic est d'une grandeur moyenne, entre celle du pic vert & celle de l'épeiche d'Europe; Catesby le fait trop petit en le comparant à l'épeiche, & Edwards le fait trop grand en lui donnant la taille du pic vert. Ce même Auteur ne lui compte que huit pennes à la queue; mais c'est vraisemblablement par accident qu'il en manquoit deux dans l'individu qu'il a décrit, tous les pics ayant

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 597, la femelle.

<sup>(</sup>i) Picus varius medius. Sloane, Voyag. of Jamaic. pag. 299, n.º XV, avec une mauvaise figure, tab. 255, fig. 2. - Picus pullus albo variegatus vertice coccineo, lingua ad apicem barbata. Browne, Hill. nat. of Jamaic. pag. 474. - Picus varius medius Jamaicensis. Ray, Synops. avi. pag. 181, n.º 11. - Picus ventre rubro. Klein, Avi. pag. 28, n.º 11. - Pic de la Jamaique. Edwards, Glan. pag. 71, avec une figure exacte de la femelle, pl. 244. - Pic à ventre rouge. Catesby, Carolin. tom. I, pag. 19, avec une figure médiocre du mâle, pl. 19. - Picus pileo nuchâque rubris, dorso fasciis nigris, rectricibus mediis adlis nigro punctatis . . . . Picus Carolinus. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 54, Sp. 6. - Picus superne niger, grifeo transversum striatus, uroprigio allo transversion striato, inferne sordide ruber, imo ventre susco transversion siriato; capite & collo superios coccincis; collo inseriore et pellore olivaceo rasescentibus; redricibus subtus saturate cinercis, superne nigris, extind exterias albis maculis varia..... Picus varius Jamaicensis. Briston, Ornithol. tome IV, page 59.

dix plumes à cette partie. Celui-ci porte une calotte rouge qui tombe en coiffe sur le haut du cou; la gorge & l'estomac sont d'un gris-roussaitre qui entre par degrés dans un rouge-terne sur le ventre; le dos est noir, rayé transversalement d'ondes grises en festons, plus claires sur les ailes, plus larges & toutes blanches sur le croupion.

La figure de cet oiseau dans Hans Sloane, est fort désectueuse; c'est le seul pic que ce Naturaliste & M. Browne aient trouvé dans l'île de la Jamaïque, quoiqu'il y en ait grand nombre d'autres dans le continent de l'Amérique: celui-ci se retrouve à la Caroline, & malgré quelques différences, on le reconnoît dans le pic à ventre rouge de Catesby (k). Au reste, la semelle dans cette espèce a le front d'un blanc-roussatre & le mâle l'a rouge.

### \* L'ÉPEICHE ou PIC RAYÉ DE LA LOUISIANE.

#### Quatrième espèce.

Tout le manteau de ce pic, un peu plus grand que l'épeiche, est agréablement rayé & rubané de blanc & de noir par bandelettes transversales; des pennes de la queue, les deux extérieures & les deux intermédiaires

<sup>(</sup>k) The red-bellied wood pecker. Carolin, tom. I, pag. 19.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 692, Oiseaux, Tome VII.

font mélées de blanc & de noir, les autres font noires; tout le dessous & le devant du corps est gris-blanc uniforme, un peu de rouge lavé teint le bas-ventre. De deux individus que nous avons au Cabinet, l'un a le dessus de la tête entièrement rouge, avec quelques pinceaux de cette couleur à la gorge & jusque sous les yeux: l'autre (& c'est celui que représente la planche enluminée) a le front gris, & n'a de rouge qu'à l'occiput, c'est vraisemblablement la semelle; cette disserence revenant à celle qu'on observe généralement de la semelle au mâle dans le genre de ces oiseaux, qui est de porter moins de rouge, ou de n'en porter point du tout à la tête: au reste, ce rouge est dans l'un & dans l'autre d'une teinte plus soible & plus claire que dans les autres épeiches.

### \* L'ÉPEICHE ou PIC VARIÉ DE LA ENCÉNADA.

#### Cinquième espèce.

Cet oiseau n'est pas plus grand que notre petit, pic varié, & il est un des plus jolis de ce genre: avec des couleurs simples, son plumage est émaillé d'une manière brillante; du blanc & du gris-brun composent toutes ses

<sup>\*</sup> Voyez les planches enlumincies, n.º 748, sig. 1 (le mâle).

couleurs; elles sont si agréablement coupées, interrompues & mélées, qu'il en résulte un esset charmant à l'œil. Le mâle est bien huppé, & dans sa huppe percent quelques plumes rouges; la semelle ne l'est pas, & sa tête est toute brune.

# \* L'ÉPEICHE ou PIC CHEVELU DE VIRGINIE. (1)

Sixième espèce.

Nous emprunterons des Anglois de la Virginie, le nom de pic chevelu (m), qu'ils donnent à cet oiseau, pour exprimer un caractère distinctif, qui consiste en une bande blanche composée de plumes essilées qui règne tout le long du dos & s'étend jusqu'au croupion; le reste du dos est noir; les ailes sont noires aussi, mais marquetées avec assez de regularité de taches d'un blanc.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 754.

<sup>(1)</sup> Pic velu. Catesby, Carolin. tom. I, pag. 19, avec une belle figure, planche 19. — Picus villosus medius, Klein, Avi. pag. 27, n.º 9. — Picus superne niger, tænia longitudmali in medio dorso candida, inferne albus (fascia transversa in occipitio rubra, mas); dupici utrimque tænia longitudinali candida, alia secundum muxillam inferiorem protensa; rectricibus quatuor intermediis nigris, proxime sequenti nigra.... Picus varius Virginianus. Brisson, Ornithol. tome IV, page 48.

<sup>(</sup>m) Hairy wood-pecker.

obscur, arrondies & en larmes; une tache noire couvre le sommet, & une rouge le derrière de la tête; de-là jusqu'à l'œil, s'étend une ligne blanche, & une autre est tracée au côté du cou; la queue est noire; tout le dessous du corps est blanc: ce pic est un peu moins grand que l'épeiche.

# L'ÉPEICHE ou PETIT PIC VARIÉ DE VIRGINIE. (n) Septième espèce.

CATESBY nous a encore fait connoître ce petit pic; il pèse un peu plus d'une once & demie, & ressemble si fort, dit-il, au pic chevelu par ses taches & ses couleurs, que sans la dissérence de grosseur, on pourroit croire que c'est la même espèce; la poitrine & le ventre de celui ci sont d'un gris-clair; les quatre pennes du milieu de la queue sont noires, & les autres barrées de noir & de blanc: ce sont-là les seules dissérences de ce petit pic au pic chevelu. La semelle dissère du mâle, comme

<sup>(</sup>n) The smallest spotted wood-pecker. Catesby, Carolin. tom. I, pag. 21, avec une bonne figure. — Picus varius minimus. Klein, Avi. pag. 25, n.° 8. — Picus superne niger, tæniâ longitudinali in medio dorso candidâ, inferne dilute griseus; (occipitio rubro mas); tæniâ utrimque suprâ oculos candidâ; rectricilus quatuor intermediis nigris, tribus utrimque extimis atbo & nigro transversim shiatis.... Picus varius Virginianus minor. Exisson, Ornithol. tome IV, page 50.

dans presque toutes les espèces de pies, en ce qu'elle n'a point de rouge sur la tête.

## \* L'ÉPEICHE ou PIC VARIÉ DE LA CAROLINE. (0)

Huitième espèce.

Quoique ce petit pic porte une teinte jaune sur le ventre, nous ne l'excluerons pas de la famille des pics variés de blanc & de noir, parce qu'il y est évidemment compris par les couleurs du manteau, qui sont celles qui décident le plumage. Il est à peine aussi grand que notre petit épeiche; tout le dessus de la tête est rouge; quatre raies, alternativement noires & blanches, couvrent l'espace de la tempe à la joue, & la dernière de ces raies encadre la gorge qui est du même rouge que la tête; le noir & le blanc se mêlent & se coupent agréablement

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 785.

<sup>(</sup>o) The yellow belly'd wood-pecker. Catesby, Carolin. tom. I, pag. 21, avec une belle figure. — Picus varius minor ventre luteo. Klein, Avi. pag. 27, n.° 10. — Picus supernè albo & nigro varius, infernè sulphureus; (vertice & gutture rubris; occipitio pallidè luteo mas); (vertice rubro; gutture & occipitio albis sæmina); capite ad latera pallidè luteo & nigro (mas) albo & nigro (sæmina) longitudinaliter vario; redricibus nigris, duabus intermediis utrimque, binis utrimque extimis exterius & apice albo transversim maculatis.... Picus varius Carolinensis. Brisson, Otnithol. tome IV, page 62.

fur le dos, les ailes & la queue; le devant du corps est jaune-clair, parsemé de quelques pinceaux noirs. La femelle n'a point de rouge: ce pic se trouve en Virginie, à la Caroline & à Cayenne, selon M. Brisson.

#### \* L'ÉPEICHE ou PIC VARIÉ ONDÉ.

#### Neuvième espèce.

CE Pic donné dans les planches enluminées, sous la dénomination de pic tacheté, doit plutôt s'appeler varié, car son plumage, avec moins de blanc, ressemble sort à celui de l'épeiche; il est noir sur le dos, chargé de blanc en ondes ou plutôt en écailles, sur les grandes pennes de l'aile; ces deux couleurs sorment, quand elle est pliée, une bande en damier; le dessous du corps est blanc, varié sur les slancs d'écailles noires; deux traits blancs vont en arrière, l'un de l'œil, l'autre du bec, & le sommet de la tête est rouge.

La figure de ce pic convient parsaitement avec la description du pic varié de Cayenne de M. Brisson (p),

<sup>\*</sup> Voyez les planches ensuminées, n.º 553.

<sup>(</sup>p) Picus superne niger (maculis transversis albis variegatus mas) inferne albus; lateribus albo & nigro transversim striatis; (vertice rubro mas); tæniâ utrimque infra oculos candidâ; rectricibus nigris, binis utrimque excimis ultimâ medietate albis, interius nigro maculatis, proxime sequenti exterius ultimâ medietate albo rusescente, interius versus apicem duabus maculis albo rusescentibus insignitâ..... Picus varius Cayanensis. Brisson, Ornithol. tome IV, page 54.

excepté que le premier a quatre doigts comme tous les pics, & que celui de M. Brisson n'en a que trois. Il existe donc réellement un pic à trois doigts : c'est de quoi, malgré le peu de rapport analogique, on ne peut guère douter. Edwards a reçu deux de ces pics à trois doigts de la baie de Hudson, & en a vu un troissème venu des mêmes contrées (q). Linnæus en décrit un trouvé en Dalécarlie (r); Schmit un de Sibérie (f), & nous sommes informés par M. Lottinger, que ce pic à trois doigts se trouve aussi en Suisse (1). Il paroît donc que ce pic à trois doigts habite le nord des deux continens. Ce doigt de moins sait-il un caractère spécifique, ou n'est-il qu'un attribut individuel! c'est ce qu'on ne peut décider sans un plus grand nombre d'observations; mais ce que l'on doit nier, c'est que cette même espèce qui habite le nord des deux continens, se trouve sous l'Équateur à Cayenne; quoique d'après M. Brisson on l'ait nommé pic tacheté de Cayenne dans la planche enluminée. Ces

<sup>(</sup>q) Three toed wood-pecker. Edwards, History of Birds, tom. III, pag. 114.

<sup>(</sup>r) Collection académique. Partie étrangère, tome XI, page 44. (Académie de Stockolm). — Picus pedibus tridactylis. Linnæus, Syst. Nat. ed. VI, Gen. 41, Sp. 5. Idem, Fauna Suecica, n.º 84. Idem, Syst. Nat. ed. X, Gen. 54, Sp. 13.

<sup>(</sup>s) Collection académique. Note du Traducteur. Partie étrangère, tome XI, page 44.

<sup>(</sup>t) Extrait d'une lettre de M. Lottinger à M. de Montbeillard, datée de Strasbourg, le 22 septembre 1774.

petites méprises dans quelques-unes de nos planches, viennent de ce que nous avons été obligés de les saire graver à mesure que nous pouvions nous procurer les oiseaux, & par conséquent avant d'en avoir composé l'histoire.

Après cette longue énumération de tous les oiseaux des deux continens, qui ont rapport aux pics, & qui même semblent en constituer le genre, nous devons observer qu'il nous a paru nécessaire de rejeter quelques espèces indiquées par nos Nomenclateurs; ces espèces sont la troissème (u), la huitième (x) & la vingtième (y) données par M. Brisson pour des pics, par Seba pour des hérons (z), & par Moehring pour des corneilles (a). Klein appelle ces mêmes oiseaux harponneurs (b), parce que selon Seba ils frappent & percent de leur bec les poissons en tombant du haut de l'air. Cette habitude est, comme l'on voit, bien différente de celles des pics, & d'ailleurs les caractères

<sup>(</sup>u) Pic vert du Mexique. Brisson, Ornithol. tome IV, page 16.

<sup>(</sup>x) Pic noir du Mexique. Idem, ibid. page 25.

<sup>(</sup>y) Grand Pic varié du Mexique. Idem, ibid. page 57.

<sup>(7)</sup> Les deux premières du moins; la troissème comme une pie, ardea Mexicana altera. Seba, vol. I, pag. 100, tab. 64, fig. 3. Ardea Mexicana species singularis. Idem, pag. 101, tab. 68, fig. 2. — Pica Mexicana. Idem, pag. 101, tab. 64, fig. 6.

<sup>(</sup>a) Cornix. Moehring, Gen. 100.

<sup>(</sup>b) Jaculator. Gen. 20, famill. 4.

de ces oiseaux dans les figures de Seba, où les doigts sont disposés trois & un, démontrent qu'ils sont d'un genre très-différent de celui des pics, & l'on doit avouer qu'il faut avoir une grande passion de multiplier les espèces, pour en établir ainsi sur des figures fautives, à côté de notices contradictoires.



#### \* LES PIC-GRIMPEREAUX.

LE genre de ces oiseaux, dont nous ne connoissons que deux espèces, nous paroît être assez dissérent de tous les autres genres pour l'en séparer: on nous a envoyé de Cayenne deux espèces de ces oiseaux, & nous avons cru devoir les nommer pie-grimpereaux, parce qu'ils sont la nuance entre le genre des pies & celui des grimpereaux; la première & la plus grande espèce, étant plus voisine des grimpereaux par son bec courbé; & la seconde étant au contraire plus voisine des pies par son bec droit. Toutes deux ont trois doigts en avant & un en arrière comme les grimpereaux, & en même temps les pennes de la queue roides & pointues comme les pies.

Le premier & le plus grand de ces pics-grimpereaux a dix pouces de longueur; il a la tête & la gorge tachetées de roux & de blanc; le dessus du corps roux & le dessous jaune, rayé transversalement de noirâtre; le bec & les pieds noirs.

Le second & le plus petit n'a que sept pouces de longueur; il a la tête, le cou & la poitrine tachetées de roux & de blanc; le dessus du corps est roux, & le

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 621, sous la dénomination de Picucule de Cayenne; & n.º 605, sous la dénomination de Talapio. Ces noms nous avoient été donnés par des gens qui les avoient imagines sans aucun sondement.

ventre d'un brun-roussatre; son bec est gris & ses pieds sont noirâtres.

Tous deux ont à très-peu près les mêmes habitudes naturelles; ils grimpent contre les arbres à la manière des pics en s'aidant de leur queue sur laquelle ils s'appuient; ils percent l'écorce & le bois en faisant beaucoup de bruit; ils mangent les insectes qui se trouvent dans le bois & les écorces qu'ils percent; ils habitent les forêts où ils cherchent le voisinage des ruisseaux & des fontaines. Les deux espèces vivent ensemble & se trouvent souvent sur le même arbre, cependant elles ne se mélent pas; teulement il paroit que ces oiseaux aiment fort la compagnie, car ils s'attachent toujours en grimpant aux arbres sur lesquels il y a plusieurs autres petits oiseaux perchés; ils sont très-vifs & voltigent d'un arbre à l'autre pour se coller & grimper, mais jamais ils ne se perchent ni ne font de longs vols : on les trouve assez communément dans l'intérieur des terres de la Guyane, où les naturels du pays les confondent avec les pics, & c'est par cette raison qu'ils ne leur ont point donné de nom particulier; il est assez probable que ces oiseaux se trouvent aussi dans les autres climats chauds de l'Amérique, néanmoins aucun Voyageur n'en a fait mention.



## \* L E T O R C O L. (a)

Cet oiseau se reconnoît au premier coup-d'æil par un signe ou plutôt par une habitude qui n'appartient qu'à lui; c'est de tordre & de tourner le cou de côté & en arrière, la tête renversée vers le dos & les yeux

Jynx, seu torquilla. Aldrovande, Avi. tom. I, pag. 863, avec des figures assez mauvaises du male & de la femelle, page 866. — Willughby, Ornithol. pag. 95, avec une figure empruntée d'Aldrovande, pl. 22. — Ray, Synops. avi. pag. 44, n.° a, 8. — Jonston, Avi, pag. 80, avec la figure prise de Gesner, pl. 42. — Charleton, Onomazt. pag. 87, n.° 7. — Torquilla. Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 356. — Frisch, avec une bonne figure, pl. 38. — Jynx torquilla. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 53, Sp. 1. Cuculus sub grisea maculata rectricibus nigris, fasciis undulatis. Fauna Suecica, n.° 78, avec une figure assez bonne. — Jynx, torquilla. Muller, Zool. Dan. n.° 96. — The wryneck. British. Zool. pag. 80. — Jynx. Gesner, Avi. pag. 573, avec une figure peu exacte. — Jynx, torquilla, turbo. Idem,

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 698.

<sup>(</sup>a) En Grec, I'vyz; en Latin moderne, torquilla; en Îtalien, tortocollo, capotorto, verticella (ces noms dans presque toutes les langues reviennent à celui de torcol); en Espagnol, torzicuello; en Allemand, wind-halfz, nater-halfz, dreh-halfz, naterz-wang, nater-wendel; en Anglois, wryneck; en Suédois, givek-tita; en Danois, bendehalz; en Norwégien, saogouk; en Polonois, kretoglow; en Russe, krutiholowa; à Naples on nomme cet oiseau fourmillier (formicula) de sa manière de vivre; languard ou tire-langue en Provence; coutouille en Dauphiné; en Lorraine, torticolis; ailleurs, trousse-col, longue-langue; à Malte, roi des cailles, nom que l'on donne par-tout ailleurs au rasse terrestre.

à demi-fermés (b), pendant tout le temps que dure ce mouvement qui n'a rien de précipité, & qui est au contraire lent, sinueux & tout semblable aux replis ondoyans d'un reptile (c); il paroît être produit par une convulsion de surprise & d'essroi, ou par une crise d'étonnement à l'aspect de tout objet nouveau : c'est aussi un essort que l'oiseau semble saire pour se dégager sorsqu'il est retenu; cependant cet étrange mouvement

Idem, Avi. pag. 38, avec une figure qui n'est pas meilleure. — Torcol. Idem, Avi. pag. 795. — Terquilla Gesneri & Gazæ; jynx Mortoni; verticilla; cinclida; turbo; collitorque. Rzaczynski, Aucl. Hist. nat. Polon. pag. 422. — Jynx. Moehring, Avi. Gen. 13. — Jynx, torquilla, verticilla, verticilla Scaligeri, collitorques. Charleton, Exercit. pag. 93, n.º 7. — Verticilla seu turbo. Rzaczynski, Hist. nat. Polon. pag. 296. — Picus torquilla. Klein, Avi. pag. 28, n.º 14. — Torquilla supernè griseo, susce torquilla. Klein, Avi. pag. 28, n.º 14. — Torquilla supernè griseo, fusco & nigricante, transversim striata; ventre sordide albo-ruses-cente, maculis nigricantibus vario; restricibus dilute griseis, lineolis undatis, maculisque nigricantibus variegatis, tæniis transversis nigris insignitis....

Torquilla. Le torcol. Brisson, Ornithol. tome IV, page 4. — Torcol. Albin, tome I, page 20, avec une figure mal coloriée, pl. 21. — Tercou, torcou, turcot, torcot. Belon, Nat. des Oiseaux, page 306, avec une figure peu reconnoissable.—Idem, Portrait d'oiseaux, pag. 76, a, avec la même figure.

- (b) Cetero corpore immobili collum circum agit in tergum, quemadmodum & angues. Aristote, Hist. animal. lib. II, cap. 12. Aliquando manibus tenui, qui collum circumagebat in aversum, prorsum, retrorsum, mox oculos claudebat quasi obdormisceret. Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 357.
- (c) Apparemment on lui a aussi trouvé de l'analogie avec ce tour de tête que se donnent certaines personnes pour afsecter un maintien plus recueilli, & qui de-là ont été vulgairement appelés torcols.

lui est naturel & dépend en grande partie d'une conformation particulière, puisque les petits dans le nid se donnent les mêmes tours de cou; en sorte que plus d'un dénicheur effrayé les a pris pour de petits serpens (d).

Le torcol a encore une autre habitude assez singulière: un de ces oiseaux qui étoit en cage depuis vingtquatre heures, lorsqu'on s'approchoit de lui, se tournoit vis-à-vis le spectateur, puis le regardant fixement, s'élevoit sur ses ergots, se portoit en avant avec lenteur, en relevant les plumes du sommet de sa tête, la queue épanouie, puis se retiroit brusquement en frappant du bec le sond de sa cage & rabattant sa huppe; il recommençoit ce manège, que Schwenckfeld a observé comme nous (e), jusqu'a cent sois de suite & tant qu'on restoit en présence.

Ce sont apparemment ces bizarres attitudes & ces tortures naturelles qui ont anciennement frappé les yeux de la superstition quand elle adopta cet oiseau dans les

<sup>(</sup>d) « Soit que nous appelions cet oiseau tercot, turcot ou torcou, » nous suivons l'étymologie antique, torquilla, pour exprimer un » petit oiseau qui est rarement veu; lequel ayant trouvé la première » fois, allongeant son cou es mains d'un villageois & maniant sa » teste, saisoit la plus étrange mine qu'on puisse voir saire à un oyseau, car il sembloit que ce sut une teste de serpent. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 306.

<sup>(</sup>e) Aviar. Silef. pag. 357.

enchantemens, & qu'elle en prescrivit l'usage comme du plus puissant des philtres (f).

L'espèce du torcol n'est nombreuse nulle part, & chaque individu vit solitairement & voyage de même: on les voit arriver seuls au mois de mai (g); nulle société que celle de leur semelle, encore cette union est-elle de très-courte durée, car ils se séparent bientôt, & repartent seuls en septembre; un arbre isolé au milieu d'une large haie est celui que le torcol présere; il semble le choisir pour se percher plus solitairement; sur la sin de l'été on le trouve également seul dans les blés, surtout dans les avoines, & dans les petits sentiers qui traversent les pièces de blé noir; il prend sa nourriture à terre, & ne grimpe pas contre les arbres comme

<sup>(</sup>f) Tellement que le nom de jynx en avoit pris la force de signisser toutes sortes d'enchantemens, de passions violentes, & tout ce qu'on appelle charme de la beauté; & ce pouvoir aveugle par lequel nous nous sentons entraînés. C'est dans ce sens qu'Heliodore, Lycophron, Pindare, Eschyle, Sophocle s'en sont servis. L'enchanteresse de Théocrite (pharmaceutria), fait ce charme pour rappeler son amant. C'étoit Vénus elle-même qui, du mont Olympe, avoit apporté le jynx à Jason, & lui en avoit enseigné la vertu, pour forcer Médée à l'amour (Pindare, Pith. 4). L'oiseau sur jadis un nymphe sille de l'écho: par ses enchantemens, Jupiter étoit passionne pour l'Aurore; Junon en courroux opéra sa métamorphose. Voyez Suidas & le Scholiasse de Lycophron. Sophocl. in hippodam. Etchyle, in pers. Heliodore. Ethiopic. lib. IV. Pindar. nemeor. 4, & Eratine sur l'adage jynge trah. 7.

<sup>(</sup>g) Gesner dit en avoir vu des le mois d'avril: ego mense aprili captam vidi. Avi. pag. 573.

les pics, quoiqu'il ait le bec & les pieds conformés comme eux, & qu'il soit très-voisin du genre de ces oileaux (h); mais il paroît former une petite famille à part & isolée, qui n'a point contracté d'alliance avec la grande tribu des pics & des épeiches.

Le torcol est de la grandeur de l'alouette (i), ayant sept pouces de longueur & dix de vol (k); tout son plumage est un mélange de gris, de noir & de tanné, par ondes & par bandes, tracées & opposées de manière à produire le plus riche émail avec ces teintes sombres (l); le dessous du corps fond gris-blanc, teint de roussatre sous le cou, est peint de petites zones noires, qui, sur la poitrine se détachent, s'alongent en ser de lance, & se parsèment en s'éclaircissant sur l'estomac; la queue composée de dix pennes slexibles, & que l'oiseau épanouit en

volant,

<sup>(</sup>h) « Au temps qu'avions empêché certains hommes pour re-» couvrer les espèces d'alcyons, nous recouvrèrent un turcot.... » Aristote a veu que le turcot, à quelques enseignes, convient avec » le picmart.... De tous oyseaux qu'avons pu observer, n'en con-» noissons aucun qui ait les doigts des pieds comme le turcot, fors les pics verts, le papegaut & le coqu. » Nat. des Oiseaux. Belon ne connoissoit pas les couroucous, les barbus, les jacamars ni les toucans.

<sup>(</sup>i) Aristote dit, un peu plus grand que le pinson: Paulò major quàm fringilla.

<sup>(</sup>k) Mesure moyenne. Les proportions que donne M. Brisson, sont prises sur un petit individu, puisqu'il ne donne que six pouces & demi de longueur, & nous en avons mesuré qui en avoient sept & demi.

<sup>(1)</sup> Pindarus Homenav Yuxfa dixit a varietate coloris. Gesner.

volant, est variée par-dessous de points noirs sur un sond gris seuille-morte, & traversée de deux ou trois larges bandes en ondes, pareilles à celles qu'on voit sur l'aile des papillons phalènes: le même mélange de belles ondes noires, brunes & grises, dans lesquelles on distingue des zones, des rhombes, des zigzags, peint tout le manteau sur un sond plus soncé & mêlé de roussatre. Quelques Descripteurs ont comparé le plumage du torcol à celui de la bécasse, mais il est plus agréablement varié, les teintes en sont plus nettes, plus distinctes, d'une touche plus moelleuse & d'un plus bel esset; le ton de couleur plus roux dans le mâle, est plus cendré dans la semelle, c'est ce qui les distingue (m); les pieds sont d'un grisroussatre; les ongles aigus, & les deux extérieurs sont beaucoup plus longs que les deux intérieurs.

Cet oiseau se tient fort droit sur la branche où il se pose, son corps est même renversé en arrière; il s'accroche aussi au tronc d'un arbre pour dormir, mais il n'a pas l'habitude de grimper comme le pic, ni de chercher sa nourriture sous les écorces; son bec long de neuf lignes & taillé comme celui des pics, ne lui sert pas à saisir & prendre sa nourriture; ce n'est, pour ainsi dire, que l'étui d'une grande langue qu'il tire de la longueur de trois ou quatre doigts (n), & qu'il darde

<sup>(</sup>m) Belon.

<sup>(</sup>n) Nec unquam vostro cibum attingit, ut catera aves, sed linguâ haurit, Schwenckseld.

dans les fourmillieres; il la retire chargée de fourmis, retenues par une liqueur visqueuse dont elle est enduite; la pointe de cette langue est aiguë & cornée, & pour fournir à son alongement deux grands muscles partent de sa racine, embrassent le larynx & couronnant la tête, vont, comme aux pies, s'implanter dans le front. Il a encore de commun avec ces oiseaux de manquer de cœcum (o). Willighby dit qu'il a seulement une espèce de renslement dans les intessins à la place du cœcum.

Le cri du torcol est un son de sissement assez aigre & traîné, ce que les Anciens appeloient proprement strider (p); c'est de ce cri que le nom grec jour paroît avoir été tiré. Le torcol se fait entendre huit ou dix jours avant le coucou; il pond dans des trous d'arbre, sans faire de nid & sur la poussière du bois pourri qu'il fait tomber au sond du trou en frappant les parois avec son bec; on y trouve communément huit ou dix œuss d'un blanc d'yvoire (q): le mâle apporte des sourmis à sa semelle qui couve, & les petits nouveaux-nés dans le mois de juin, tordent déjà le cou, & soussilent avec sorce

<sup>(0)</sup> Albin.

<sup>(</sup>p) Voce autem stridet. Aristote, lib. II, cap. XII. Scaliger sur ce passage dérive le nom de jynx, d'Ibzer, stridere. Homère, Illiad. 17.

<sup>(</sup>q) On nous a apporté, le 12 juin, dix œufs de torcol pris dans un trou de vieux pommier creux, à cinq pieds de hauteur, qui repofoient sur du bois vermoulu; & depuis trois années on nous avoit apporté, dans la même suiton, des œufs de torcol pris dans le même trou.

lorsqu'on les approche; ils quittent bientôt seur nid, où ils ne prennent aucune assection les uns pour les autres; car ils se séparent & se dispersent dès qu'ils peuvent se servir de seurs ailes.

On ne peut guère les élever en cage; il est très-difficile de leur sournir une nourriture convenable; ceux qu'on a conservés pendant quelque temps, touchoient avec la pointe de la langue la patée qu'on leur présentoit avant de la manger, & après en avoir goûté, ils la resusoient & se laissoient mourir de saim (r). Un torcol adulte que Gesner essaya de nourrir de sourmis, ne vécut que cinq jours; il resusa constamment tous les autres insectes, & mourut apparemment d'ennui dans sa prison (s).

Sur la fin de l'été, cet oiseau prend beaucoup de graisse, & il est alors excellent à manger, c'est pour cela qu'en plusieurs pays on lui donne le nom d'ortolan: il se prend quelquesois à la fauterelle, & les chasseurs ne manquent guere de lui arracher la langue, dans l'idée

<sup>(</sup>r) Je sis prendre, se 10 juin, un nid de torcos dans le creux d'un pommier sauvage, à cinq pieds de terre; le mâle étoit resté sur les hautes branches de l'arbre, & crioit très-fort, tandis qu'on prenoit sa semelle & ses petits. Je les sis nourrir avec de la pâtée faite de pain & de fromage, ils vécurent près de trois semaines; ils s'étoient samiliarises avec la personne qui en avoit soin, & venoient manger dans sa main. Lorsqu'ils surent devenus grands, ils resusèrent la pâtée ordinaire, & comme on n'avoit pas d'insectes à seur sournir ils moururent de saim. Note communiquée par M. Gueneau de Montbeillard,

d'empêcher que sa chair ne prenne le goût de sourmis; cette petite chasse ne se sait qu'au mois d'août jusqu'au milieu de septembre, temps du départ de ces oiseaux, dont il n'en reste aucun dans nos contrées pendant l'hiver.

L'espèce est néanmoins répandue dans toute l'Europe, depuis les provinces méridionales jusqu'en Suède (1), & même en Lapponie (u); elle est assez commune en Grèce (x), en Italie (y); nous voyons par un passage de Philostrate, que le torcol étoit connu des Mages, & se trouvoit dans la Babylonie (z); & Edwards nous assure qu'on le trouve au Bengale (a): en sorte que l'espèce quoique peu nombreuse dans chaque contrée, paroît s'être étendue dans toutes les régions de l'ancien continent (b). Aldrovande seul parle d'une variété dans cette espèce (c); mais il ne la donne que d'après un dessin, & les dissérences sont si légères, que nous avons cru ne devoir pas l'en séparer.

<sup>(</sup>t) Fauna Suecica.

<sup>(</sup>u) Rudbeck. Lapponia illustr. pag. 295.

<sup>(</sup>x) « Le petit oiseau vivant parmi les arbrisseaux, que les François » nomment un tercou ou turcot, qui sut nommé en latin torquilla, en grec jynx, est commun au mont Athos. » Belon, Observ. pag. 38-

<sup>(</sup>y) Bononiæ millies in foro venalem reperi. Aldrovande.

<sup>(</sup>Z) Vita Apollon.

<sup>(</sup>a) Edwards. Préface, page xij.

<sup>(</sup>b) Torquilla in quavis regione ferè conspicitur. Aldrovande.

<sup>(</sup>c) Jyngi congener. Aldrovande, Avi. 10m. I, pag. 869.



LE TORCOL.



#### LES OISEAUX BARBUS.

Les Naturalistes ont donné le nom de barbus à plusieurs oiseaux qui ont la base du bec garnie de plumes esfilées. longues, roides comme des soies & toutes dirigées en avant; mais nous devons observer qu'on a confondu sous cette dénomination des oiseaux d'espèces diverses & de climats très-éloignés. Le tamatia de Marcgrave qui est un oiseau du Bresil, a été mis à côté du barbu d'Afrique & de celui des Philippines, & toutes les espèces qui portent barbe sur le bec & qui ont deux doigts en avant & deux en arrière, ont été mélées par les Nomenclateurs, quoique les barbus de l'ancien continent diffèrent de ceux du nouveau en ce qu'ils ont le bec beaucoup plus épais, plus raccourci & plus convexe en-dessous. Pour les distinguer, nous appellerons tamatias ceux de l'Amérique, & nous ne faisserons le nom de barbus qu'à ceux de l'ancien continent.



#### \* LE TAMATIA. (a)

#### Première espèce.

Nous avons dija averti (b), que c'est par erreur que M. Brisson (e) a placé cet oiseau avec la grivette ou petite grive de Catelly; car il en est tout-à-sait dissèrent, tant par la disposition des doigts que par la barbe & la forme du bec, & la grosseur de la tete qui, dans tous les oiseaux de ce genre, est plus considérable, relativement au volume du corps, que dans aucun autre. Il est vrai que Marcgrave a fait aussi une faute à ce sujet, en disant que cet oiseau n'avoit pas de queue; il auroit dû dire qu'il ne l'avoit pas longue; & il y a toute apparence qu'il a decrit un oiseau dont on avoit arraché la queue; mais comme tous les autres caractères sont entiers & bien exprimés, il nous paroit qu'on peut compter sur son indication, d'autant que cet oiseau se trouvant à Cavenne comme au Bresil, & nous ayant été envoyé, il nous a été facile d'en faire la comparaison & la description.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 746, sig. 1, sous la dénomination de Barbu à ventre tacheté de Cayenne.

<sup>(</sup>a) Tamatia Brafiliensis. Maregrave, Hist. nat. Bresil. pag. 208. — Tamatia Guacu. Pison, Hist. nat. Brasil. pag. 96. — Tamatia Brasiliensis Maregravii. Willingliby, Ornithal. pag. 140.

<sup>(</sup>b) Hist. nat. des Oiseaux, tome III, page 28 9.

<sup>(</sup>c, Ornithologie, tome II, page 213.



LE TAMATIA.

Mand Th Rouwoold So



Il a six pouces & demi de longueur totale, la queue a deux pouces; le bec, quinze lignes; l'extrémité supérieure du bec est crochue & comme divisée en deux pointes; la barbe qui le couvre, s'étend a plus de moité de sa longueur; le dessus de la tête & le front sont roussaires; il y a sur le cou un demi-collier varié de noir & de roux; tout le reste du plumage en dessus est brun, nuancé de roux; on voit de chaque côté de la tête, derrière les yeux, une tache noire assez grande; la gorge est orangée, & le reste du dessous du corps est tacheté de noir sur un sond blanc-roussaire; le bec & les pieds sont noirs.

Les habitudes naturelles de ce premier tamatia, sont aussi celles de tous les oiseaux de ce genre dans le nouveau continent; ils ne se tiennent que dans les endroits les plus solitaires des forêts. & restent tenjeurs choignés des habitations & même des lieux découverts; on ne les voit ni en troupes ni par paires; ils ont le vol pesant & court, ne se posent que sur les branches basses, & cherchent de préserence celles qui sont les plus gamies de petits rameaux & de seuilles; ils ont peu de vivavité, & quand ils sont une sois posés, c'est pour long temps; ils ont même une mine trisse & sombre, on diroit qu'ils affectent de se donner un air grave en retirant leur grosse tête entre leurs épaules; elle paroît alors couvrir tout le devant du corps. Leur naturel repond parsaitement a leur sigure massive & à leur maintien sérieux; leur corps est

aussi large que long, & ils ont beaucoup de peine à se mettre en mouvement; on peut les approcher d'aussi près que l'on veut, & tirer plusieurs coups de susil sans les faire fuir. Leur chair n'est pas mauvaise à manger, quoiqu'ils vivent de scarabées & d'autres gros insectes; ensin, ils sont très-silencieux, très-solitaires, assez laids & fort mal-saits.

# \* LE TAMATIA À TÊTE & GORGE ROUGES. (d) Deuxième espèce.

Cet oiseau que nous avons indiqué dans la même planche sous deux dénominations différentes, ne nous paroît pas néanmoins sormer deux espèces, mais une simple variété, car tous deux ont la tête & la gorge

rouges;

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 206, fig. 1, sous la dénomination de Barbu de Cayenne; & fig. 2, sous la dénomination de Barbu de Saint-Domingue.

<sup>(</sup>d) Bucco supernè niger, marginibus pennarum griseo-aurcis, insernè albo-flavicans; syncipite & gutture rubris; tæniâ supra oculos candicante; rectricibus supernè suscio, ad olivaceum inclinantibus subtus cinercis....

Bucco Cayanensis. Brisson, Ornithol. tome IV, page 95; & pl. 7, fig. 1.—Bucco supernè nigricans, marginibus pennarum griseis, insernè albo-flavicans; syncipite & gutture rubris; collo inseriore, pectore & lateribus maculis nigris variegacis; rectricibus supernè suscis ad olivaceum inclinantibus subtus cinercis... Bucco Cayanensis nævius. Idem, pag. 97, pl. 7, fig. 4.—The yellow wood-pecker with black spots. Le pivert ou grimpereau jaune avec des taches noires. Edwards, Glan. pag. 259.

rouges; les côtés de la tête & tout le dessus du corps noirs; le bec noiratre & les pieds cendrés: ils ne disferent qu'en ce que celui représenté dans la figure première, a la poitrine d'un blanc-jaunaire, tandis que l'autre l'a d'un brun lavé de jaune; il a de plus que le premier des taches noires sur le haut de la poitrine; le premier a aussi une petite tache blanche au-dessus des yeux, & des taches blanches sur les ailes que le second n'a pas; mais comme ils se ressemblent en tout le reste, & qu'ils sont précisément de la même grandeur, nous ne croyons pas que ces disserces de couleur suffisent pour en faire deux espèces distinctes, comme l'ont fait nos Nomenclateurs (e). Ces oiseaux se trouvent non-seulement à la Guyane, mais à Saint-Domingue, & probablement dans les autres climats chauds de l'Amérique.

## \* LE TAMATIA à COLLIER. (f)

Troisième espèce.

CET oiseau a le plumage assez agréablement varié; le dessus du corps est d'un orangé-soncé, rayé transversa-

<sup>(</sup>e) Brisson, Ornithol. tome IV, page 97.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 395, sous la dénomination de Barbu à collier de Cayenne.

<sup>(</sup>f) Bucco supernè rusus nigro transversim striatus, infernè rusescens; gutture & collo inseriore sordide albis; tænià transversà in summo dorso sulvà; summo corpore tænià nigrà circumdato; rectricibus rusis, nigro transversim Oiseaux, Tome VII.

lement de lignes noires; il porte autour du cou un collier noir qui est iort étroit au-dessus, & si large au-dessous qu'il couvre tout le haut de la poitrine; de plus, ce collier noir est accompagné, sur le dessus du cou, d'un autre demi-collier de couleur sauve; la gorge est blanchâtre; le bas de la poitrine est d'un blanc-roussaire qui devient toujours plus roux à mesure qu'il descend sous le ventre; la queue est longue de deux pouces trois lignes, & la grandeur totale de l'oiseau est de sept pouces un quart; son bec est long d'un pouce cinq lignes; & les pieds qui sont gris, ont sept lignes & demie de hauteur. On le trouve à la Guyane où néanmoins il est rare.

## \* LE BEAU TAMATIA. (g)

#### Quatrième espèce.

Cet oiseau est le plus beau, c'est-à-dire, le moins laid de ce genre; il est mieux fait, plus petit, plus

striatis . . . . Bucco. Brisson, Omithol. tome IV, page 92, planche 6, figure 2.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 330, sous la dénomination de Barbu des Maynas.

<sup>(</sup>g) Bucco supernè viridis insernè albo-flavicans, maculis longitudinalibus viridibus varius; vertice & gutture rubris tæniis dilutè cæruleis circumdatis; collo inseriore & peclore luteis, maculâ in imo peclore rubrâ, rectricibus viridibus.... Bucco Maynanensis. Brisson, Ornithologie, tome IV, page 102, planche 7, figure 3.

essilé que tous les autres, & son plumage est varié de manière qu'il seroit dissicile de le decrire en dévil. La planche enluminée le représente assez sidelement. Il a cinq pouces huit lignes de longueur, y compris la queue qui a près de deux pouces; le bec a dix signes de longueur, & les pieds dix signes de hauteur. On le trouve sur les bords du sleuve des Amazones, dans la contrée des Maynas; mais nous ne sommes pas insormés s'il habite également les autres contrées de l'Amérique méridionale.

#### LES

#### TAMATIAS NOIRS & BLANCS.

### Cinquième & Sixième espèces.

ON ne peut guère séparer ces deux oiseaux, parce qu'ils ne différent que par la grandeur, & que tous deux, indépendamment de leur ressemblance par les couleurs, ont un caractère commun qui n'appartient qu'à ces deux espèces; c'est d'avoir le bec plus sort, plus gros & plus long que tous les autres tamatias à proportion de leur corps; & dans toutes deux encore la mandibule supérieure du bec est sort crochue, & se divise en deux pointes, comme dans le tamatia, première espèce.

Le plus grand de ces tamatias noirs & blancs \*,

N ij



<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 689, sous la dénomination de Barbu à gros bec de Cayenne.

est très-gros pour sa longueur, qui n'est guère que de sept pouces, c'est une espèce nouvelle qui nous a été envoyée de Cayenne par M. Duval, aussi-bien que la seconde espèce \* qui est plus petite, & qui n'a guère que cinq pouces de longueur. Nos planches les représentent assez sidèlement, pour que nous puissions nous dispenser de les décrire plus au long; & l'on seroit porté à croire, par la grande ressemblance de ces deux oiseaux, qu'ils seroient de la même espèce, si leur grandeur n'étoit pas trop dissérente.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 688, sous la dénomination de Barbu à poitrine noire de Cayenne.



#### LES BARBUS.

EN faissant, comme nous l'avons dit, le nom de tamatia aux oiseaux barbus de l'Amérique, nous appellerons simplement barbus ceux de l'ancien continent. Comme les uns & les autres volent très-mal, à cause de leurs ailes courtes & de leur corps épais & lourd, il n'est pas vraisemblable qu'ils aient passé d'un continent à l'autre, étant également habitans des climats les plus chauds; ainsi leurs espèces ni leur genre ne sont pas les mêmes, & c'est par cette raison que nous les avons séparés. Quoiqu'ils soient de différens continens & de climats très-éloignés, ces oiseaux se ressemblent néanmoins par beaucoup de caractères; car indépendamment de leur barbe, c'est-à-dire des longues soies estilées qui leur couvrent le bec en tout ou en partie, & de la disposition des pieds qui est la même dans les uns & les autres; indépendamment de ce qu'ils ont également le corps trapu & la tête très-grosse, ils ont encore de commun la forme particulière du bec qui est sort gros, un peu courbé en en bas, convexe au-dessus & comprimé sur les côtés; mais ce qui distingue les barbus de l'ancien continent des tamatias de l'Amérique, c'est que ce bec est sensiblement plus court, plus épais & un peu convexe en-dessous dans les barbus; ils paroissent aussi différer par le naturel, les tamatias étant des oiseaux

tranquilles & presque supides, au lieu que les barbus (a) des grandes Indes, attaquent les petits oiseaux, & ont à peu-près les habitudes des pies-grièches.

## \* LE BARBU À GORGE JAUNE. (b)

Première espèce.

S A longueur est de sept pouces; la queue n'a que dix-huit lignes; le bec douze à treize lignes de long; & les pieds huit lignes de hauteur; il a la tête rouge ainsi que la poitrine; les yeux sont environnés d'une grande tache jaune; la gorge est d'un jaune pur, & le reste du dessous du corps est d'une couleur jaunâtre, variée de taches longitudinales d'un vert-obscur; le dessus du corps, les ailes & la queue sont de cette même couleur de vert-obscur; la femelle dissere du mâle en ce qu'elle est un peu moins grosse. & qu'elle n'a point de rouge sur la tête ni sur la poitrine. Ils se trouvent aux îles Philippines.

<sup>(</sup>a) Voyage à la nouvelle Guinée, par M. Sonnerat, page 68.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 331.

<sup>(</sup>b) Bucco supernè obscurè viridis insernè sordide flavicans, maculis longitudinalibus obscurè viridibus varius (syncipite & tæniå transverså in summo pectore rubris (mas); genis gutture & colio inseriore luteis (mas) alboflavicantibus (fæmina); rectricibus supernè obscurè viridibus, subtus cinereo-cæraleis.... Bucco Philippensis. Brisson, Ornithol. 10me IV, page 99. planche 7, sigure 2.



LE BARBU.

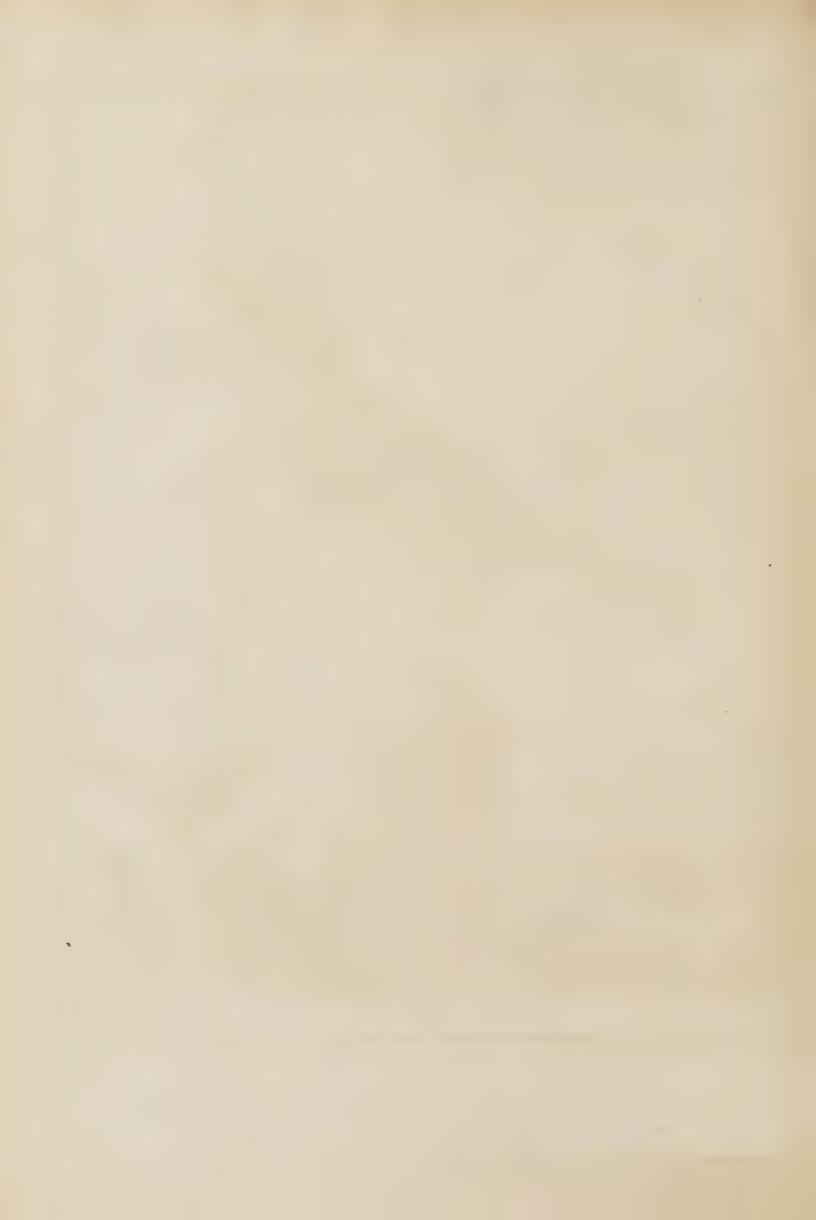

#### LE BARBU À GORGE NOIRE.

#### Seconde espèce.

CETTE espèce qui se trouve, comme la première, aux Philippines, en est néanmoins très-dissérence; elle a été décrite par M. Sonnerat dans les termes suivans:

« Cet oiseau est un peu plus gros, & sur-tout plus alongé que le gros-bec d'Europe; le front ou la partie « antérieure de la tête est d'un beau rouge; le sommet, « le derrière de la tête, la gorge & le cou sont noirs; il « y a au-dessus de l'œil une raie demi-circulaire jaune; « cette raie est continuée par une autre raie toute droite « & blanche qui descend jusque vers le bas du cou, sur « le côté; au-dessous de la raie jaune & de la raie blanche « qui la continue, il y a une raie verticale noire, & entre « celle-ci & la gorge est une raie longitudinale blanche « qui se continue & se consond à sa base avec la poirrine « qui, ainsi que le ventre, les côtés, les cuisses & le « dessous de la queue est blanche; le milieu du dos est « noir; mais les plumes de côté entre le cou & le dos « font noires, mouchetées chacune d'une tache ou point « jaune; les quatre premières, en comptant du moignon, « sont à seur extrémité en blanc, & la cinquième en jaune, « ce qui forme une raie transversale au haut de l'aile; au-« dessous de cette raie sont des plumes noires, mouchetées « chacune par un point jaune; les dernières plumes ensin a

» qui recouvrent les grandes plumes de l'aile font noires, » terminées par un liféré jaune; les plus grandes plumes » de l'aile font aussi tout-à-sait noires, mais les autres ont » dans toute leur longueur, du côté où les barbes sont » moins longues, un liséré jaune; la queue est noire dans » son milieu, teinte en jaune sur les côtés; le bec & les pieds sont noirâtres (c). »

#### \* LE BARBU À PLASTRON NOIR.

#### Troisième espèce.

CETTE espèce est nouvelle & nous a été envoyée du cap de Bonne-espérance, mais sans aucune notice sur les habitudes naturelles de l'oiseau. Il a six pouces & demi de longueur; la queue dix-huit lignes; les pieds huit à neus lignes de hauteur. Ce barbu est, comme l'on voit, de la taille médiocre; il est moins grand que le grosbec d'Europe; son plumage est agréablement mélé & tranché de blanc & de noir; il a le front rouge, une ligne jaune sur l'œil, & il y a des taches en gouttes jaune clair & brillant, jetées sur les ailes & le dos; la même teinte de jaune est étendue en pinceaux sur le croupion; & les pennes de la queue & les moyennes de l'aile sont légèrement frangées de cette même couleur; un plassron

<sup>(</sup>c) Voyage à la nouvelle Guinée, pages 69 & 70.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 688, fig. 1.

noir couvre la poitrine jusqu'à la gorge; le derrière de la tête est aussi coissé de noir, & une bande noire entre deux bandes blanches descend sur le côté du cou.

#### \* LE PETIT BARBU.

#### Quatrième espèce.

Cette espèce est nouvelle, & l'oiseau est le plus petit de tous ceux de ce genre; il nous a été donné comme venant du Sénégal, mais sans aucun autre sait. Il n'a que quatre pouces de longueur; sa grosse tête & son gros bec ombragé de longues soies, le caractérisent comme tous ceux de son genre; la queue est courte, & les ailes étant pliées la couvrent presque jusqu'à l'extrémité; tout le dessus du corps est d'un brun-noirâtre, ombré de sauve & teint de vert sur les pennes de l'aile & de la queue; quelques petites ondes blanches sorment des franges dans les premières; le dessous du corps est blanchâtre avec quelques traces de brun; la gorge est jaune, & des angles du bec passe sous les yeux une petite bande blanche.

Au reste, cette description n'en dit pas plus qu'en peut dire à l'œil la figure enluminée, qui a été prise au cabinet de M. Mauduit, sur un individu qui depuis a péri.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 746, sig. 2.
Oiseaux, Iome VII.

#### \* LEGRAND BARBU.

Cinquième espèce.

Cet oiseau a près de onze pouces de longueur; la couleur dominante dans le plumage est un beau vert qui se trouve melé avec d'autres couleurs sur différentes parties du corps, & principalement sur la tête & le cou; la tête en entier & la partie antérieure du cou sont d'un vert melé de bleu, de façon que ces parties paroissent plus ou moins vertes, ou plus ou moins bleues, selon les différens reflets de la lumiere; la naissance du cou & le commencement du dos sont d'un brun marron, qui change aussi à différens aspects, parce qu'il est mélé de vert; tout le dessus du corps est d'un très-beau vert, à l'exception des grandes plumes des ailes qui sont en partie noires; tout le dessous du corps est d'un vert beaucoup plus clair; il y a quelques plumes du dessous de la queue d'un très-beau rouge; le bec a un pouce dix lignes de longueur, sur un pouce de largeur à sa base, où l'on voit des poils noirs & durs comme des crins, il est d'une couleur blanchatre, mais noir à sa pointe; les ailes sont courtes & atteignent à peine à la moitié de la longueur de la queue; il nous a été envoyé de la Chine.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 871.

#### \* LE BARBU VERT.

Sixième espèce.

La fix pouces & demi de longueur; le dos, les couvertures des ailes & de la queue font d'un très-beau vert; les grandes pennes des ailes font brunes, mais cette couleur n'est point apparente étant cachée par les couvertures des ailes; la tête est d'un gris-brun; le cou est de la même couleur, mais chaque plume est bordée de blanchâtre, & il y a de plus au-dessus & derrière chaque œil une tache blanche; le ventre est d'un vert beaucoup plus pâle que le dos; le bec est blanchâtre & la base de la mandibule supérieure est entourée de longs poils noirs & durs; le bec a un pouce deux lignes de longueur, sur environ sept lignes de largeur à sa base; les ailes sont courtes & ne s'étendent qu'à la moitié de la queue; il nous a été envoyé des grandes Indes.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 870.



#### LES TOUCANS.

CE qu'on peut appeler physionomie dans tous les êtres vivans, dépend de l'aspect que seur tête présente lorsqu'on les regarde de sace. Ce qu'on désigne par les noms de forme, de figure, de taille, &c. se rapporte à l'aspect du corps & des membres. Dans les oiseaux, si l'on recherche cette physionomie, on s'apercevra aisement que tous ceux qui, relativement à la grosseur de leur corps, ont une tête légère avec un bec court & fin, ont en même temps la physionomie sine, agréable & presque spirituelle; tandis que ceux au contraire qui, comme les barbus, ont une trop grosse tête, ou qui, comme les toucans, ont un bec aussi gros que la tête, se présentent avec un air stupide, rarement démenti par leurs habitudes naturelles. Mais il y a plus, ces groffes têtes & ces becs énormes, dont la longueur excède quelquesois celle du corps entier de l'oiseau, sont des parties si disproportionnées & des exubérances de nature si marquées, qu'on peut les regarder comme des monstruosités d'espece qui ne disserent des monstruosités individuelles qu'en ce qu'elles se perpétuent sans altération; en sorte qu'on est obligé de les admettre aussi nécessairement que toutes les autres formes des corps, & de les compter parmi les caractères spécifiques des êtres auxquels ces mêmes parties dissormes appartiennent.

Si quelqu'un voyoit un toucan pour la première sois, il prendroit sa tête & son bec, vus de sace, peur un de ces masques à long nez dont on épouvante les ensans; mais considérant ensuite sérieusement la structure & l'ufage de cette production demesurée, il ne pourra s'empécher d'être étonné que la Nature ait fait la dépense d'un bec aussi prodigieux pour un oiseau de médiocre grandeur, & l'étonnement augmentera en reconnoissant que ce bec mince & foible, loin de servir ne sait que nuire à l'oiseau qui ne peut en esset rien saisir, rien entamer, rien diviser; & qui pour se nourrir est obligé de gober & d'avaler sa nourriture en bloc sans la broyer ni même la concasser. De plus, ce bec loin de saire un instrument utile, une arme ou même un contre-poids, n'est au contraire qu'une masse en levier, qui gene le vol de l'oiseau, & sui donnant un air à demi-culbutant, 1emble le ramener vers la terre lors même qu'il veut se diriger en haut.

Les vrais caractères des erreurs de la Nature, sont la disproportion jointe à l'inutilité; toutes les parties qui dans les animaux sont excessives, surabondantes, placées à contre-sens, & qui sont en même temps plus nuisibles qu'utiles, ne doivent pas être mises dans le grand plan des vues directes de la Nature, mais dans la petite carte de ses caprices, ou si l'on veut de ses méprites, qui néanmoins ont un but aussi direct que les premieres, puisque ces mêmes productions extraordinaires nous

indiquent que tout ce qui peut être, est, & que quoique les proportions, la régularité, la symétrie règnent ordinairement dans tous les ouvrages de la Nature, les disproportions, les excès & les défauts, nous démontrent que l'étendue de sa puissance ne se borne point à ces idées de proportion & de régularité auxquelles nous voudrions tout rapporter.

Et de même que la Nature a doué le plus grand nombre des étres de tous les attributs qui doivent concourir à la beauté & à la perfection de la forme, elle n'a guère manqué de réunir plus d'une disproportion dans ses productions moins soignées; le bec excessif, inutile du toucan, renserme une langue encore plus inutile, & dont la structure est très - extraordinaire; ce n'est point un organe charnu ou cartilagineux comme la langue de tous les animaux ou des autres oiseaux, c'est une véritable plume bien mal placée, comme l'on voit, & rensermée dans le bec comme dans un étui.

Le nom même de toucan signisse plume en langue Brasilienne, & les naturels de ce pays ont appelé toucan tabouracé, l'oiseau dont ils prenoient les plumes pour se saire les parures, qu'ils ne portoient que les jours de setes. Toucan tabouracé signisse plumes pour danser; ces oiseaux si difformes par leur bec & par leur langue, brillent néanmoins par leur plumage; ils ont en esset des plumes propres aux plus beaux ornemens, & ce sont celles de la gorge; la couleur en est orangée, vive éclatante; &

quoique ces belles plumes n'appartiennent qu'à quelquesunes des espèces de toucans, elles ont donné le nom à tout le genre. On recherche même en Europe ces gorges de toucan pour faire des manchons; son bec prodigieux lui a valu d'autres honneurs, & l'a fait placer parmi les constellations australes où l'on n'a guère admis que les objets les plus frappans & les plus remarquables (a). Ce bec est en général beaucoup plus gros & plus long à proportion du corps que dans aucun autre oiseau, & ce qui le rend encore plus excessif, c'est que dans toute sa longueur il est plus large que la tête de l'oiseau; c'est, comme le dit Léry, le bec des becs (b); aussi plusieurs Voyageurs ont-ils appelé le toucan, l'oiseau tout bec (c), & nos créoles de Cayenne ne le défignent que par l'épithète de gros bec. Ce long & large bec fatigueroit prodigieusement la tête & le cou de l'oiseau, s'il n'étoit pas d'une substance légère, mais il est si mince qu'on peut sans effort le faire céder sous les doigts; ce bec n'est donc pas propre à briser les graines ni même les fruits tendres, l'oiseau est obligé de les avaler tout entiers, & de même il ne peut s'en servir pour se désendre, & encore moins pour attaquer; à peine peut-il serrer assez pour saire impression sur le doigt quand on le lui présente. Les

<sup>(</sup>a) Journal des Observations physiques du P. Feuillée, page 428,

<sup>(</sup>b) Voyage du Bresil, page 174.

<sup>(</sup>c) Dampier, Voyage autour du monde, tome III, page 315.

Auteurs (d) qui ont écrit que le toucan perçoit les arbres comme le pic, se sont donc bien trompés, ils n'ont rapporté ce sait que d'après la méprise de quelques Espagnols qui ont consondu ces deux oiseaux, & les ont également appelés corpenteros (charpentiers) ou tacatacas en langue Péruvienne, croyant qu'ils frappoient également contre les arbres. Néanmoins il est certain que les toucans n'ont ni ne peuvent avoir cette habitude, & qu'ils sont très-éloignés du genre des pics; & Scaliger avoit fort bien remarqué avant nous, que ces oiseaux ayant le bec crochu & courbé en bas, il ne paroissoit pas possible qu'ils entamassent les arbres.

La forme de ce gros & grand bec est fort dissérente dans chaque mandibule; la supérieure est recourbée en bas en forme de saulx, arrondie en-dessus & crochue à son extrémité; l'insérieure est plus courte, plus étroite & moins courbée en bas que la supérieure; toutes deux sont dentelées sur leurs bords, mais les dentelures de la supérieure font bien plus sensibles que celles de l'insérieure; & ce qui paroît encore singulier, c'est que ces dentelures, quoiqu'en égal nombre de chaque côté des mandibules, non-seulement ne se correspondent pas du haut en bas ni de bas en haut, mais même ne se rapportent pas dans leur position relative; celles du côté droit ne se trouvant pas vis-à-vis de celles du côté gauche,

<sup>(</sup>d) Hernandès, Museum Bester.

car elles commencent plus près ou plus loin en arrière, & se terminent aussi plus ou moins près en avant.

La langue des toucans est, comme nous venons de le dire, encore plus extraordinaire que le bee; ce sont les sculs oiseaux qui aient une plume au lieu de langue, & c'est une plume dans l'acception la plus stricte, quoique le milieu ou la tige de cette plume-langue soit d'une substance cartilagineuse, large de deux lignes; mais elle est accompagnée des deux cotés de barbes très-serrées & toutes pareilles à celles des plumes ordinaires; ces barbes dirigées en avant, sont d'autant plus longues, qu'elles sont situées plus pres de l'extrémité de la langue qui est elle-même tout aussi longue que le bec. Avec un organe aussi singulier & si différent de la sul-stance & de l'organisation ordinaire de toute langue, on seroit porté à croire que ces oiseaux devroient être muets; néanmoins ils ont autant de voix que les autres, & ils sont entendre très-souvent une espèce de sissement qu'ils réitèrent promptement & assez long temps pour qu'on les ait appelés oiseaux prédicateurs. Les Sauvages attribuent aussi de grandes vertus à cette langue de plume (e), & ils l'emploient comme remède dans plusieurs

<sup>(</sup>e) M. de la Condamine parle d'un toucan qu'il a vu sur les bords du Marannon, dont le bec monstrueux est rouge & jaune; sa langue, dit-il, qui ressemble à une plume déliée, passe pour avoir de grandes vertus. Voyage à la rivière des Amazones, Paris, 1745. Voyez aussi Gemelli Carreri. Paris, 1719, tome VI, page 24 & suivantes.

Oiseaux, Tome VII.

maladies. Quelques Auteurs ont cru que les toucans n'avoient point de narines (f); cependant il ne saut pour les voir qu'écarter les plumes de la base du bec qui les couvrent dans la plupart des espèces, & dans d'autres elles sont sur le bec nu, & par conséquent fort apparentes.

Les toucans n'ont rien de commun avec les pics que la disposition des doigts, deux en avant & deux en arrière; & même dans ce caractère qui leur est commun, on peut observer que les doigts des toucans sont bien plus longs & tout autrement proportionnés que ceux des pics: le doigt extérieur du devant est presque aussi long que le pied tout entier qui est à la vérité fort court, & les autres doigts font aussi fort longs; les deux doigts intérieurs sont les moins longs de tous; les pieds des toucans n'ont que la moitié de la longueur des jambes, en forte que ces oiseaux ne peuvent marcher, parce que le pied appuie dans toute sa longueur sur la terre; ils ne sont donc que sautiller d'assez mauvaise grâce; ces pieds sont dénués de plumes & couverts de longues écailles douces au toucher; les ongles sont proportionnés à la longueur des doigts, arqués, un peu aplatis, obtus à leur extrémité, & sillonnés en-dessous suivant leur longueur par une canelure; ils ne servent pas à l'oiseau pour attaquer ou se désendre, ni même pour grimper, mais uniquement pour se maintenir sur les branches où il se tient assez ferme.

<sup>(</sup>f) Willighby & Barrère.

Les toucans sont répandus dans tous les climats chauds de l'Amérique méridionale, & ne se trouvent point dans l'ancien continent; ils sont erratiques plutôt que voyageurs, ne changeant de pays que pour suivre les saisons de la maturité des fruits qui leur servent de nourriture, ce sont sur-tout les sruits de palmiers; & comme ces espèces d'arbres croissent dans les terreins humides & près du bord des eaux, les toucans habitent ces lieux de préférence, & se trouvent même quelquesois dans les palétuviers qui ne croissent que dans la vase liquide; c'est peut-être ce qui a fait croire (g) qu'ils mangeoient du poisson; mais ils ne peuvent tout-au-plus qu'en avaler de très-petits, car leur bec n'étant propre ni pour entamer ni pour couper, ils ne peuvent qu'avaler en blocs les fruits même les plus tendres sans les comprimer, & leur large gosier leur facilite cette habitude, dont on peut s'assurer en leur jetant un assez gros morceau de pain, car ils l'avalent sans chercher à le diviser.

Ces oiseaux vont ordinairement par petites troupes de six à dix, seur vol est sourd & s'exécute péniblement, vu leurs courtes ailes & seur énorme bec qui fait pencher le corps en avant; cependant ils ne saissent pas de s'élever au-dessus des grands arbres, à la cime desquels on les voit presque toujours perchés & dans une agitation continuelle, qui malgré la vivacité de seurs mouvemens n'ôte rien à seur air grave, parce que ce gros bec seur donne

<sup>(</sup>g) Fernandès & Nieremberg.

une physionomie triste & séricuse que leurs grands yeux sades & sans seu augmentent encore; en sorte que quoique très-viss & très-remuans, ils n'en paroissent que plus gauches & moins gais.

Comme ils sont leur nid dans des trous d'arbres que les pics ont abandonnés, on a cru qu'ils creusoient euxmêmes ces trous; ils ne pondent que deux œus, & cependant toutes les espèces sont assez nombreuses en individus. On les apprivoile très-aisément en les prenant jeunes; on prétend même qu'on peut les saire nicher & produire en domesticité; ils ne sont pas difficiles à nourrir, car ils avalent tout ce qu'on leur jette, pain, chair ou poisson; ils saississent aussi avec la pointe du bec les morceaux qu'on leur offre de près; ils les lancent en haut & les reçoivent dans leur large gosier; mais lorsqu'ils sont obligés de se pourvoir d'eux-mêmes & de ramasser les alimens à terre ils semblent les chercher en tatonnant, & ne prennent le morceau que de côté pour le faire sauter ensuite & le recevoir. Au reste, ils paroissent si sensibles au froid, qu'ils craignent la scaicheur de la nuit dans les climats même les plus chauds du nouveau continent; on les a vu dans la maison se saire une espèce de lit d'herbes, de paille & de tout ce qu'ils peuvent ramasser pour éviter apparemment la fraîcheur de la terre. Ils ont en général la peau bleuâtre sous les plumes, & leur chair quoique noire & assez dure, ne laisse pas de fe manger.



LE TOUCAN.

Mard The Roussellet Sing



Nous connoissons deux genres particuliers dans le genre entier de ces oiseaux, les toucans & les aracaris; ils sont différens les uns des autres, 1.º par la grandeur, les toucans étant de beaucoup plus grands que les aracaris; 2.º par les dimensions & la substance du bec, lequel dans les aracaris est beaucoup moins alongé, & d'une substance plus dure & plus solide; 3.º par la dissérence de la queue qui est plus longue dans les aracaris & très-sensiblement étagée, tandis qu'elle est arrondie dans les toucans (h). Nous separerons donc ces oiseaux les uns des autres, & après cette division il ne nous restera que cinq espèces dans les toucans.

#### \* L E T O C O.

# Première espèce.

LE corps de cet oiseau a neus à dix pouces de longueur y compris la tête & la queue; son bec en a sept & demi; la tête, le dessus du cou, le dos, le croupion, les ailes, la queue en entier, la poitrine, & le ventre sont d'un noir-

<sup>(</sup>h) Ce sont les Bresiliens qui, les premiers, ont distingué ces deux variétés, & qui ont appelé toucans les grands, & aracaris les petits oiseaux de ce genre; & cette distinction est si bien fondée, que les naturels de la Guyane l'ont faite de même, en appelant les toucans kararouima, & les aracaris grigri.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 82.

foncé; les couvertures du dessus de la queue sont blanches, & celles du dessous sont d'un beau rouge; le dessous du cou & la gorge sont d'un blanc mélé d'un peu de jaune; entre ce jaune sous la gorge & le noir de la pointine, on voit un petit cercle rouge; la base des deux mandibules du bec est noire; le reste de la mandibule insérieure est d'un jaune-rougeâtre; la mandibule supérieure est de cette même couleur jaune-rougeâtre jusqu'aux deux tiers environ de sa longueur; le reste de cette mandibule jusqu'à sa pointe est noire; les ailes sont courtes & ne s'étendent guère qu'au tiers de la queue; les pieds & les ongles sont noirs: cette espèce est nouvelle, & nous lui avons donné le nom de 1000 pour la distinguer des autres.

# \* LE TOUCAN À GORGE JAUNE. (i) Seconde espèce.

L'on a représenté dans les planches ensuminées deux variétés de cette espèce; la première sous la dénomination de toucan à gorge jaune de Cayenne; la seconde

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 269, sous la dénomination de Toucan à gorge jaune de Cayenne.

<sup>(</sup>i) Toucan ouaycho. Laët, pag. 553. — Pica Brasilica Gesneri. Toucan gros bec. Barrère, France équinox. pag. 141. — Rostrata Americana nigra ventre & uropygio coccineis. Idem, Ornithol. clas. 111, Gen. 25, Sp. 1. — Tucana supernè nigro-viridans; genis & gutture

fous celle de toucan à gorge jaune du Bresil \* (k); mais elles se trouvent également dans ces deux contrées, & ne nous paroissent sormer qu'une seule & même espèce. Les différences dans la couleur du bec & dans l'étendue de la plaque jaune de la gorge, aussi-bien que la vivacité des couleurs, peuvent provenir de l'âge de l'oiseau; cela est très-certain pour la couleur des couvertures supérieures de la queue qui sont jaunes dans quelques individus & rouges dans d'autres; ces oiseaux ont tous deux la tête, le dessus du corps, les ailes & la queue noires; la gorge orangée & d'une couleur plus ou moins vive; au-dessous de la gorge ils portent sur la poitrine une bande rouge plus ou moins large; le ventre est noirâtre, & les couvertures inférieures de la queue sont rouges; le bec est

fulphureis; collo inferiore aurantio; peclore ventre supremo, techricibus que caudæ superioribus & inferioribus coccineis; rectricibus supernè nigro-viri-dantibus, subtus nigris... Tucana Cayanensis gutture luteo. Briston. Ornithol. tome IV, page 411, pl. 31, fig. 1.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 3 0 7.

<sup>(</sup>k) Tucana sive, Toucan, Brasiliensibus. Marcgrave, Hist. nat. Brass. pag. 217.—Tucana. Charleton, Exercit. pag. 118, n.° 21; & Onomazt. pag. 115, n.° 21. — Tucana quam Lerius ethevetus vocant toucan. Jonston, Avi. pag. 125. — Rostrata Americana nigra urepygio luteo. Barrère, Ornithol. clas. 111, Gen. 25, Sp. 3. — Tucana nigro-viridans; genis, gutture & collo inferiore aurantiis; tæniâ transversa in summo pectore coccineià; tectricibus caudæ superioribus sulphureis, inferioribus coccineis; rectricibus supernè nigro-viridantibus, subtus nigris.... Tucana Brasiliensis gutture luteo. Brisson, Ornithol. tome IV, page 419. — Yellow breasted toucan. Toucan à gorge jaune. Edwards, Glan. pag. 253.

noir avec une raie bleue à son sommet sur toute sa longueur; la base du bec est environnée d'une assez large bande jaune ou blanche; les narines sont cachées dans les plumes de la base du bec, seur ouverture est arrondie; les pieds longs de vingt lignes sont bleuatres; le bec a quatre pouces & demi de longueur sur dix-sept lignes de hauteur à sa base: l'oiseau entier, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité de la queue a dix-neus pouces, sur quoi déduisant six pouces deux ou trois signes pour la queue, & quatre pouces & demi pour le bec, il ne reste pas neus pouces pour la longueur de la tête & du corps de l'oiseau.

C'est de cette espèce de toucan que l'on tire les plumes brillantes dont on sait des parures; on découpe dans la peau toute la partie jaune de la gorge & l'on vend ces plumes assez cher. Ce ne sont que les mâles qui portent ces belles plumes jaunes sur la gorge; les semelles ont cette même partie blanche, & c'est cette distèrence qui a induit les Nomenclateurs en erreur; ils ont pris la semelle (!) pour une autre espèce & même

<sup>(1)</sup> Picus Americanus. Hernandès, Mex. pag. 697. — Altera xochitenacatl. Fernandès, Hist. nov. Hisp. pag. 58. — Passer longirostrus xochitenacatl diclus. Nieremberg, pag. 208. — Xochitenacatl altera. Ray, Synops. avi. pag. 178, n.º 6. — Rostrata Americana nigra ure, ygio albo. Barrère, Gen. 25, clas. 111, Sp. 4. — Toucan Surinamensis niger ex albo, slavo, rubroque varia. Petitvert, Gazoph. pl. 44, sig. 3. — Oiseau appelé tocan. Feuillée, Journal des observ. physiq. page 428. Toucan or Brasilian pye. Edwards, tom. II, pag. 64. — Red braked toucan,

ils se sont trompés doublement, parce que les couleurs variant dans la semelle comme dans le mâle, ils ont fait dans les semelles deux espèces ainsi que dans les mâles. Or, nous réduisons ici ces quatre prétendues espèces à une seule, à laquelle même nous pouvons en rapporter une cinquième indiquée par de Laët (m), qui ne dissère de ceux-ci que par la couleur blanche de la poitrine.

En général, les femelles sont à très-peu près de la grandeur des mâles; elles ont les couleurs moins vives, & la bande rouge du dessous de la gorge très-étroite; mais du reste elles seur ressemblent parfaitement. Nous avons fait représenter l'une de ces femelles dans la planche ensuminée, n.º 202, sous la dénomination de toucan à gorge blanche de Cayenne, parce que nous ignorions alors que ce sût une semelle. Au reste, cette seconde espèce est la plus commune & peut-être la plus nombreuse du genre de ces oiseaux; il y en a quantité dans la Guyane, sur-tout

toucan; toucan à bec rouge. Glan. pag. 58 & pl. 238. — Tucana nigro-viridans; genis, gutture & collo inferiore candidis; tæniâ transversâ in summo pectore coccineâ; uropygio & tectricibus caudæ superioribus all is, inferioribus paltide rubris; rectricibus superne nigro-viridantibus, subtus nigris... Tucana Brasiliensis gutture albo. Brisson, Ornithol. tome IV, page 413. — Tucana nigro-viridans; genis, gutture & collo inferiore candidis; tæniâ transversâ in summo pectore coccineâ; tectricibus caudæ superioribus sulphureis, inferioribus coccineis; rectricibus superne nigro-viridantibus, subtus nigris... Tucana Cayanensis gutture albo. Idem, ibid. page 416.

<sup>(</sup>m) Histoire du nouveau monde, page 553. Oiseaux, Tome VII.

dans les forêts humides & dans les palétuviers. Quoiqu'ils n'aient, comme tous les autres toucans, qu'une plume pour langue, ils jettent un cri articulé qui semble prononcer pinien coin ou pignen-coin, d'une manière si distincte que les créoles de Cayenne leur ont donné ce nom que nous n'avons pas cru devoir adopter, parce que le toco ou toucan de l'espèce précédente prononce cette même parole, & qu'alors on les eût confondus.

# LE TOUCAN À VENTRE ROUGE. (n) Troissème espèce.

CE Toucan a la gorge jaune comme le précédent, mais il a le ventre d'un beau rouge, au lieu que l'autre l'a noir. Thevet, qui le premier a parlé de cet oiseau, dit que son bec est aussi long que le corps. Aldrovande donne à ce bec deux palmes de longueur & une de

<sup>(</sup>n) Toucan. Thevet. Singul. de la France antarêt. chap. 7.—Toucan sive pica Brasilica, germanis Psesser-vogel, psesser-fracsz. Italis, Gaza di Brasilia. Aldrovande, Avi. pag. 801. — Pica Brasilica germanis psesser-fracsz indianischer vogel. Gesner, Avi. pag. 130. — Avis rostri maximi. Fernandès, pag. 17. — Pica Brasilica, aliis ramphastos, hipporinchos & burynchos, aliis barbara & piperivora. Jonston, Avi. pag. 20. — Monstrosa avis. mus. Bess. pag. 34, n.° 3. — Bucco. Moehring, Avi. Gen. 3. — Pica Brasilica Aldrovandi, avis piperivora nonnultis. Ray, Synops. a. pag. 44, n.° 1. — Pica Brasilica Aldrovandi avis piperii. a noncu'lis. Willighby, Ornithol. pag. 88. — Rasutius simpliciter. Klein, Avi. pag. 38, n.° 1. — Pie du Bress. Albin, tome II,

largeur, & M. Brisson estime cette mesure six pouces pour les deux palmes. Comme nous n'avons pas vu cet oiseau, nous n'en pouvons parler que d'après les indications de ces deux premiers Auteurs. Nous remarquerons néanmoins qu'Aldrovande s'est trompé en lui donnant trois doigts en avant & un en arrière, quoique Thevet dise expressement qu'il a deux doigts en devant & deux en arrière, ce qui est consorme à la Nature.

Il a la tête, le cou, le dos & les ailes noires avec quelques reflets blanchâtres; la poitrine d'une belle couleur d'or avec du rouge au-dessus, c'est-à-dire, sous la gorge; il a aussi le ventre & les jambes d'un rouge très-vis, ainsi que l'extrémité de la queue qui pour le reste est noire; l'iris de l'œil est noire, elle est entourée d'un cercle blanc qui l'est lui-même d'un autre cercle jaune; la mandibule insérieure du bec est une sois moins large près de l'extrémité du bec, que ne l'est la mandibule supérieure; elles sont toutes les deux dentelées sur leurs bords.

Thevet assure que cet oiseau se nourrissoit de poivre, qu'il en avaloit même en si grande quantité qu'il étoit

page 18. — Ramphastos rostro nigro; curima crassissima, ramphastos piperivorus. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 45, Sp. 1, pag. 103. — Tucana supernè nigro-viridans, dorso insimo & uropygio ad cinereum vergentibus; pestore aurantio, ventre & testricibus caudæ inserioribus coccineis; restricibus supernè nigro-viridantibus, subtus nigris, apice coccineis... Tucana. Brisson, Ornithol. tome IV, page 408. — Pie du Bressl. Salerne, Ornithol. pag. 109.

obligé de le rejeter; ce fait a été copié par tous les Naturalistes, cependant il n'y a point de poivre en Amérique, & l'on ne sait pas trop quelle peut être la graine dont cet Auteur a voulu parler, si ce n'est le piment que quelques Auteurs appellent poivre long.

# LE COCHICAT. (0)

## Quatrième espèce.

C'est par contraction le nom que cet oiseau porte dans son pays natul au Mexique. Fernandès est le seul auteur qui en ait parlé comme l'ayant vu, & voici la description qu'il en donne. Il est à peu-près de la grandeur des autres toucans; « il a, dit-il, le bec de sept pouces de long, dont la mandibule supérieure est blanche & dentelée, & l'inférieure noire; ses yeux sont noirs & l'iris est d'un jaune-rougeâtre; il a la tête & le cou noirs piusqu'à une ligne transversale rouge qui l'entoure en sorme de collier, après quoi le dessus du cou est encore noir, & le dessous est blanchâtre, semé de quelques taches rouges & de petites lignes noires; la queue &

<sup>(</sup>o) Cochitenacatl. Fernandez, Hist. nov. Hisp. pag. 46.— Tucana superne nigra, inferne viridis; torque coccinco; collo inferiore in insima parte dilute rubris maculis utrinque lineis vario; imo ventre & tectricibus caudæ inscribus rubris; rectricibus nigris..... Tucana Mexicana terquata. Brisson, Ornithol. tome IV, page 421.

les ailes sont noires aussi; le ventre est vert; les jambes « sont rouges; les pieds sont d'un cendré-verdâtre & les « ongles noirs : il habite les bords de la mer & se nourrit « de poissons. »

# LE HOCHICAT. (p)

#### Cinquième espèce.

C'est de même le nom, par contraction, que cet oiseau porte au Mexique. Fernandès est encore le seul qui l'ait indiqué: « il est, dit-il, de la grandeur & de la forme d'un perroquet; son plumage est presque entiè- « rement vert, seulement semé de quelques taches rouges; « les jambes & les pieds sont noirs & courts; le bcc a « quatre pouces de longueur; il est varié de jaune & de « noir. » Cet oiseau habite comme le précédent les bords de la mer dans la contrée la plus chaude du Mexique.

<sup>(</sup>p) Xochitenacatl. Fernandez, Hist. nov. Hisp. pag. 51, cap. 187. (Nota, le xo se prononce ho). — Tucana in toto corpore vitidis, rubro & pavonino colore variegata.... Tucana Mexicana viridis. Brisson, Ornithol. tome IV, page 423.



#### LES ARACARIS.

Les Aracaris, comme nous l'avons dit, sont bien plus petits que les toucans; on en connoît quatre espèces toutes originaires des climats chauds de l'Amérique.

# \* L E G R I G R I. (a)

#### Première espèce d'Aracari.

CET oiseau se trouve au Bresil, & très-communément à la Guyane où on l'appelle gri-gri, parce que ce mot exprime à peu-près son cri qui est aigu & bres. Il a

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 166, sous la dénomination de Toucan vert du Bresil.

<sup>(</sup>a) Aracari Brasiliensibus. Marcgrave, Hist. nat. Bras. pag. 217.

— Aracari. Pison, Hist. nat. Bras. pag. 92. — Aracari Brasiliensibus Marcgravii. Jonston, Avi. pag. 148. — Aracari Brasiliensibus Marcgravii. Willughby, Ornithol. pag. 96. — Aracari Brasiliensibus Marcgravii. Ray, Synops. avi. pag. 44, n.° 2. — Oiseau aquatique apporté des terres neuves. Belon, Hist. nat. des Oiseaux, page 184. — Pica minima rostro denticulato. Barrère, France équinox. pag. 141. — Cuculus Brasiliensis aracari Marcgravii. Klein, Avi. pag. 30, n.° 4. — Tucanus aracarii. Linnæus, Syst. nat. ed. X, pag. 104. — Tucana superne obscure viridis, inferne sulphureus; capite, gutture & collo nigris; dorso insimo, uropygio, tectricibus caudæ superioribus & tæniâ transversâ in ventre coccineis; rectricibus superne obscure, inferne dilute viridibus..... Tucana Brasiliensis viridis. Brisson, Ornithol. tome IV, page 426; & pl. 33, fig. 2. — L'aracari. Salerne, Ornithol. page 110.

les mêmes habitudes naturelles que les toucans; on le trouve aussi dans les mêmes endroits humides & plantés de palmiers: on connoît dans cette première espèce une variété \* dont nos Nomenclateurs (b) ont fait une espèce particulière; cependant ce n'est qu'une distérence si légère qu'on peut l'attribuer à l'âge plutôt qu'au climat; elle ne consiste que dans une bande transversale d'un beau rouge sur la poitrine; il y a aussi quelque distérence dans la couleur du bec, mais ce caractère est tout-à-fait équivoque, parce que dans la même espèce les couleurs du bec varient suivant l'âge & sans aucun ordre constant dans chaque individu; en sorte que Linnœus a eu tort d'établir sur les couleurs du bec les caractères différentiels de ces oiseaux.

Ceux-ci ont la tête, la gorge & le cou noirs; le dos, les ailes & la queue d'un vert-obscur; le croupion rouge; la poitrine & le ventre jaunes; les couvertures insérieures de la queue & les plumes des jambes d'un jaune olivâtre, varié de rouge & de fauve; les yeux grands & l'iris jaune; le bec est long de quatre pouces un quart, épais de seize lignes en hauteur, & d'une

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 727, sous la dénomination de Toucan vert de Cayenne.

<sup>(</sup>b) Tucana superne obscure viridis, inferne sulphurea, capite & gutture nigris (mas) castaneis (fæmina); uropygio coccineo; rectricibus superne obscure viridibus, inferne viridi cinereis.... Tucana Cayanensis viridis.

Brisson, Ornithol. tome IV, page 423.

texture plus folide & plus dure que celle du bec des toucans; la langue est semblable, c'est-à-dire, garnie de barbes comme le sont les plumes; caractère particulier & commun aux toucans & aux aracaris; les pieds de celui-ci sont d'un vert-noiratre, ils sont très-courts & les doigts sont très-longs; toute la grandeur de l'oi-seau, y compris celle du bec & de la queue, est de seize pouces huit lignes.

La femelle \* ne dissere du mâle que par la couleur de la gorge & du dessous du cou qui est brune, tandis qu'elle est noire dans le mâle, lequel a ordinairement aussi le bec noir & blanc, au lieu que la semelle a la mandibule insérieure du bec noire, & la supérieure jaune, avec une bande longitudinale noire qui représente assez exactement la sigure d'une longue plume étroite.

# \* \* L E K O U L I K. (c)

## Seconde espèce d'Aracari.

CE petit mot koulik, prononcé vîte, représente exactement le cri de cet oiseau, & c'est par cette raison que

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 728, sous la dénomination de femelle du Toucan vert de Cayenne.

<sup>\* \*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 577, sous la dénomination de Toucan à collier de Cayenne.

<sup>(</sup>c) Pica minor, rostro denticulato, vario. Gros bec, queue de rat.

Barrère,

les créoles de Cavenne lui ont donné ce nom. Il est un peu moins gros que le précédent, & il a le bec un peu plus court dans la même proportion; il a la tête, la gorge, le cou & la poitrine noires; il porte sur le dessus du cou un demi-collier jaune & étroit; on voit une tache de la même couleur jaune de chaque côté de la tête derrière les yeux; le dos, le croupion & les ailes sont d'un beau vert, & le ventre, vert aussi, est varié de noiraire; les couvertures insérieures de la queue sont rougeatres, mais la queue est verte & terminée de rouge; les pieds sont noiratres; le bec est rouge à sa base, & noir sur le reste de son étendue; ses yeux sont environnés d'une membrane nue & bleuâtre.

La femelle \* ne diffère du mâle que par la couleur du haut du cou, où son plumage est brun, tandis qu'il est noir dans le mâle; le dessous du corps, depuis la gorge juiqu'au bas du ventre est gris dans la femelle, & le demi-collier est d'un jaune très-pâle, au lieu qu'il

Barrère, France équinox. pag. 141.—Rostrata Americana viridans, rostro partim rubro nigro. Idem, Ornithol. clas. 111, Gen. 25, Sp. 2. -Tucana viridi-olivacea; capite collo, pectore & medio ventre nigro-chalybeis; maculà a l'aures flavo-aureà; collo superiore torque flavo-aurantio; techicilus caudæ inferioribus coccineis; rectricibus superne viridibus inferne suscis, apice castaneis.... Tucana Cayanensis torquata. Brisson, Ornithol. tome IV, page 429. - Green toucan. Le toucan vert Edwards, Glan. pag. 255.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 729, sous la dénomination de Toucan à ventre gris de Cayenne.

est d'un beau jaune dans le mâle, & que le dessous du corps est varié de dissérentes couleurs.

# L'ARACARI À BEC NOIR. (d)

Troisième espèce.

Nous ne connoissons de cet oiseau que ce qu'en a dit Nieremberg; il est de la grosseur d'un pigeon; son bec est épais, noir & crochu; les yeux sont noirs aussi, mais l'iris en est jaune; il a les ailes & la queue variées de noir & de blanc; une bande noire prend depuis le bec & s'étend de chaque côté jusque sur la poitrine; le haut des ailes est jaune, & le reste du corps est d'un blanc-jaunâtre; les jambes & les pieds sont bruns, & les ongles blanchâtres.

<sup>(</sup>d) Alia xochitenacatl. Nieremberg, pag. 209. — Xochitenacatl. Jonston, pag. 119. — Xochitenacatl avis columbæ par in America arborum floridarum mellaginæ vicilitans. Charleton, Exercit. pag. 116, n.° 5; & Onomazt, pag. 112, n.° 5. — Alia xochitenacatl, hoc est tucanæ seu picæ Brasiliæ species. Willinghby, Ornithol. pag. 298. — Tucana dilutè lutea; tæniâ utrinque longitudinali a rostro ad peclus usque nigrâ; tectricibus alarum superioribus minimis luteis; rectricibus albo & nigro variis......
Tucana lutea. Brisson, Ornithol. tome IV, page 432.

## L'ARACARI BLEU. (e)

#### Quatrième espèce.

Voici ce que Fernandès rapporte au sujet de cet oiseau, qu'aucun autre Naturaliste n'a vu. « Il est de la grandeur d'un pigeon commun; son bec est sort grand, « dentelé, jaune en dessus & d'un noir-rougeâtre en dessous; « ses yeux sont noirs; l'iris est d'un jaune-rougeâtre; tout « son plumage est varié de cendré & de bleu. »

Il paroît par le témoignage de ce même Auteur, que quelques espèces d'aracaris ne sont que des oiseaux de passage dans certaines contrées de l'Amérique méridionale (f).

<sup>(</sup>f) De avibus quibus dam rostri maximi. Adeunt quotannis stato tempore eam provinciam quam Honduras vocare mos est avium numerosa examina, columbarum magnitudine, spectandaque forma, cum ob pennarum varietatem, quæ lutæ, coccineæ, candidæ ac cyaneæ sunt, tum ob rostri monstrisicam magnitudinem quod reliquo corpore est longius. Fernandez, Hist. Avi. nov. Hisp. pag. 17, cap. xv.



<sup>(</sup>e) Altera xochitenacați. Fernandze, Hist. nov. Hisp. pag. 47. — Altera xochitenacati. Nieremberg, pag. 209. — Pica Brasilica secunda. Aldrovande, Avi. tom. I, pag. 803. — Pica xochitenacati, dicta. Jonston, Avi. pages 157 & 126. — Tucana in toto corpore caruleo & cinereo varia. . Tucana carulea. Brisson, Ornithol. tome IV, pag. 433.

#### \* LEBARBICAN.

Comme cet oiseau tient du barbu & du toucan, nous avons cru pouvoir le nommer barbican; c'est une espèce nouvelle qui n'a été décrite par aucun Naturaliste, & qui néanmoins n'est pas d'un climat sort éloigné; car elle nous a été envoyée des côtes de Barbarie, mais sans nom & sans aucune notice sur ses habitudes naturelles.

Cet oiseau a les doigts disposés deux en avant & deux en arrière comme les barbus & les toucans; il ressemble à ceux-ci par la distribution des couleurs, par la forme de son corps & par son gros bec, qui cependant est moins long, beaucoup moins large & bien plus solide que celui des toucans; mais il en dissère par sa langue épaisse, & qui n'est pas une plume comme celle des toucans; il ressemble en même temps aux barbus par les longs poils qui sortent de la base du bec & s'étendent bien au-delà des narines; la sorme du bec est particulière, la mandibule supéricure étant pointue, crochue à son extrémité avec deux dentelures mousses de chaque côté; la mandibule insérieure est rayée transversalement par de petites canelures; le bec entier est rougeâtre & courbé en embas.

Le plumage du barbican est noir sur toute la partie supérieure du corps, le haut de la poitrine & le ventre,

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 602.

& il est rouge sur le reste du dessous du corps, à peu-près comme celui de certains toucans.

Il a neuf pouces de long; la queue a trois pouces & demi; le bec dix-huit lignes de longueur sur dix d'épaisseur; & les pieds n'ont guère qu'un pouce de hauteur, en sorte que cet oiseau a grande peine à marcher.



#### \* LE CASSICAN.

Nous avons donné le nom de cassican à cet oiseau dont l'espèce n'étoit pas connue, & qui nous a été envoyée par M. Sonnerat, parce que ce nom indique les deux genres d'oiseaux auxquels il a le plus de rapport; celui des cassiques & celui des toucans: nous ne sommes pas assurés du climat où il se trouve; nous présumons seulement qu'il est des parties méridionales de l'Amérique; mais de quelque contrée qu'il soit originaire ou natif, il est certain qu'il ressemble aux cassiques de l'Anicrique par la forme du corps & par la partie chauve du devant de la tête, & qu'en même temps il tient du toucan par la grosseur & la forme du bec qui est arrondi & large à sa base & crochu à l'extrémité; en sorte que si ce bec étoit plus gros, & que les doigts sussent disposés deux à deux, on pourroit le regarder comme une espèce voisine du genre des toucans.

Nous ne ferons pas la description des couleurs de cet oiseau: la planche enluminée, n.º 628, en donne une idée complète. Il a le corps mince, mais alongé, & sa longueur totale est d'environ treize pouces; le bec a deux pouces & demi; la queue, cinq pouces; & les pieds, quatorze lignes. Nous ne sommes point informés

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 628.



LE CASSICAN.



de ses habitudes naturelles; si l'on en vouloit juger par la forme du bec, & par celle des pieds, on pourroit croire qu'il vit de proie. Néanmoins les toucans & les perroquets qui ont le bec crochu ne vivent que de fruits, & les ongles ainsi que le bec du cassican sont beaucoup moins crochus que ceux du perroquet; en sorte que nous regardons le cassican comme un oiseau frugivore, en attendant que nous soyons mieux informés.



## LESCALAOS

OU

#### LES OISEAUX RHINOCÉROS.

Nous venons de voir que les toucans, si singuliers par leur énorme bec, appartiennent tous au continent de l'Amérique méridionale : voici d'autres oiseaux de l'Afrique & des grandes Indes, dont le bec aussi prodigieux pour les dimensions que celui des toucans, est encore plus extraordinaire par la forme, ou pour mieux dire, plus excessivement monstrueux, comme pour nous démontrer que la vieille Nature de l'ancien continent, toujours supérieure à la Nature moderne du nouveau monde dans toutes ses productions, se montre aussi plus grande, même dans ses erreurs, & plus puissante jusque dans ses écarts.

En considérant le développement extraordinaire, la surcharge inutile, l'excroissance superslue, quoique naturelle, dont le bec de ces oiseaux est non-seulement grossi, mais désormé, on ne peut s'empêcher d'y reconnoître les attributs mal assortis de ces espèces disparates, dont les plus monstrueuses naquirent & périrent presque en même temps par la disconvenance & les oppositions de leur conformation. Ce n'est pas la seule ni la première sois que l'examen attentif de la Nature nous ait ofsert

cette

cette vue, même dans le genre des oiseaux: ceux auxquels on a donné les noms de bec croisé, bec en ciseau, sont des exemples de cette structure incomplète & contraire à tout usage, laquelle leur ôte presque le moyen de vivre & celui de se défendre, contre les espèces même plus petites & moins fortes, mais plus heureuses & plus puisfantes, parce qu'elles sont douces d'organes plus affortis. Nous avons de semblables exemples dans les animaux quadrupèdes, les unaus, les aïs, les fourmilliers, les pangolins, &c. dénués ou misérables par la forme du corps & la disproportion de leurs membres, traînent à peine une existence pénible, toujours contrariée par les défauts ou les excès de leur organisation; la durée de ces espèces imparfaites & débiles n'est protégée que par la solitude, & ne s'est maintenue & ne se maintiendra que dans les lieux déserts où l'homme & les animaux puissans ne fréquenteront pas (a).

Si nous examinons en particulier le bec des calaos, nous reconnoîtrons que loin d'être fort à proportion de sa grandeur, ou utile en raison de sa structure, il est au contraire très-foible & très-mal conformé; nous verrons qu'il nuit plus qu'il ne sert à l'oiseau qui le porte, & qu'il n'y a peut-être pas d'exemple dans la Nature d'une arme d'aussi grand appareil & d'aussi peu d'effet; ce bec n'a point de prise; sa pointe, comme dans un long

<sup>(</sup>a) Voyez sur ce sujet l'article de l'Unau & de l'Ai, tome XIII, page 34.

levier très-éloigné du point d'appui, ne peut serrer que mollement; sa substance est si tendre qu'elle se séle à la tranche par le plus léger frottement; ce sont ces sélures irrégulières & accidentelles que les Naturalistes ont prises pour une dentelure naturelle & régulière. Elles produisent un esset remarquable dans le bec du calao rhinoceros; c'est que les deux mandibules ne se touchent que par la pointe, le reste demeure ouvert & béant, comme si elles n'eussent pas été faites l'une pour l'autre; leur intervalle est usé, rompu de manière que par la substance & par la forme de cette partie, il semble qu'elle n'ait pas été saite pour servir constamment, mais plutôt pour se détruire d'abord & sans retour par l'usage même auquel elle paroissoit destinée.

Nous avons adopté, d'après nos Nomenclateurs, le nom de calao pour désigner le genre entier de ces oiseaux, quoique les Indiens n'aient donné ce nom qu'à une ou deux espèces. Plusieurs Naturalistes les ont appelé rhinoceros (b), à cause de l'espèce de corne qui surmonte leur bec, mais presque tous n'ont vu que les becs de ces oiseaux extraordinaires (c). Nous - mêmes ne connoissons pas ceux dont nous avons sait représenter les

<sup>(</sup>b) Edwards, Glanures, pl. 281. Grew. museum Regiæ Societatis, part. I, pag. 59. — Museum Besler. tab. IX, pag. 37. — Clusius, Exotic. lib. V, pag. 106. — Willughby, tab. XVII, &c.

<sup>(</sup>c) On trouve dans plusieurs Auteurs d'Histoire Naturelle, des détails courts & obscurs de ces oiseaux, qu'il faut que le temps

becs (d), & avant d'entamer les descriptions de ces différens oiseaux, d'après le témoignage des Voyageurs, & d'après nos propres observations, il nous a paru nécessaire de les ranger relativement à leur caractère le plus frappant, qui est la forme singulière de leur bec. On verra qu'ici, comme en tout, & dans ses erreurs, ainsi que dans ses vues droites, la Nature passe par des gradations nuancées, & que de dix espèces dont ce genre est composé, il n'y en a peut-être qu'une à laquelle on doive appliquer la dénomination d'oiseau rhinoceros; toutes les autres ne nous présentant que des degrés & des nuances plus ou moins voisines de cette forme de bec, l'une des plus étranges de la Nature, puisqu'elle est évidemment l'une des plus contraires aux sins qu'on lui suppose.

Ces dix espèces sont, 1.º le calao rhinoceros, dont le bec est représenté, planche enluminée, n.º 934.

- 2.° Le calao à casque rond, dont le bec est représenté dans la planche enluminée, n.° 933.
  - 3.° Le calao des Philippines à casque concave.
- 4.° Le calao d'Abyssinie, que nous avons sait représenter, planche enluminée, n.° 779.

éclaircisse. Voyez Edwards, loco citato.—Topan avis indica, rhineceros dicla Aldrovando; totam avem qui descripserit aut de ejus natura aliquid tradiderit, neminem adhuc vidi. Mus. Worm. pag. 293.— « Je n'ai jamais vu que le bec de ces oiseaux. » Belon, Ornithol. tome IV, page 57 x.

<sup>(</sup>d) Voyez les planches enluminées, n.º 933 & 934.

- 5.º Le calao d'Afrique, auquel nous donnons le nom de brac.
- 6.º Le calao de Malabar, que nous avons vu vivant, & que nous avons fait représenter, planche enluminée, n.º 873.
- 7.º Le calao des Moluques, que nous avons fait repréfenter d'après un individu empaillé, planche enlumince, n.º 283.
- 8.º Le calao de l'île Panay, dont nous avons fait représenter le mâle & la femelle d'après des individus empaillés, planches enluminées, n.ºs 780 & 781.
- 9.º Le calao de Manille, que nous avons sait représenter d'après un individu empaillé, planche enluminée, n.º 891.
- 10.° Enfin, le tock ou calao à bec rouge du Sénégal, représenté d'après un individu empaillé, planche enluminée, n.º 260.

En considérant ces dix espèces dans l'ordre inverse, c'est-à-dire, en remontant du tock qui est la dernière, à la précédente, c'est-à-dire, au calao de Manille & jusqu'au rhinocéros qui est la première, on reconnoîtra tous les degrés par où la Nature passe pour arriver à cette monstrueuse conformation de bec. Le tock a un large bec en forme de faulx comme les autres, mais ce bec est simple & sans éminence; le calao de Manille a déjà

une éminence apparente fur le haut du bec; cette éminence est plus marquée dans le calao de l'île de l'anay; elle est très-remarquable dans le calao des Moluques; encore plus considérable dans le calao d'Abyssinie; énorme ensin, dans le calao des Philippines & du Malabar; & tout-à-sait monstrueuse dans le calao rhinocéros. Mais si ces oiseaux ont de si grandes différences par la sorme du bec, ils ont une ressemblance générale dans la conformation des pieds, qui consiste en ce que les doigts latéraux sont très-longs & presque égaux à celui du milieu.

## \* L E T O C K. (e)

### Première espèce.

Cet oiseau a un fort gros bec, mais ce bec est simple & sans excroissance; cependant il est en sorme de saulx

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 260 & 890.

<sup>(</sup>e) Hydrocorax supernė sordidė griseus, insernè sordidė albus, capite, gutture & collo sordide albis, scapis pennarum in capite nigricantibus, collo superiore maculis nigricantibus vario; fascia longitudinali nigricante in vertice, rectricibus lateralibus nigricantibus, apice albis; rostro levì, rubro. Hydrocorax Senegalensis erythrorynchos. Le Calao à bec rouge du Senegal. Brisson, Ornithol. tome IV, page 575. — Hydrocorax supernè sordidè griseus; marginibus pennarum albidis, inferne sordide albis; tanià utrinque supra oculos sordidè alba; rectricibus lateralibus prima medietate candidis, altera nigricantibus, apice albis; rostro levi, nigro. . . . Hydrocorax Senegalensis melanorynchos. Le Calao à bec noir du Senegal. 1014. page 573.

comme celui des autres calaos qui l'ont surmonté d'une corne ou d'un casque plus ou moins étendu & plus ou moins relevé: d'ailleurs le tock ressemble aux calaos par la plupart des habitudes naturelles, & se trouve comme eux dans les climats les plus chauds de l'ancien continent. Les nègres du Sénégal lui ont donné le nom de tock, & nous avons cru devoir le lui conserver. L'oiseau jeune diffère beaucoup de l'adulte, car il a le bec noir & le plumage gris-cendré, au lieu qu'avec l'âge le bec devient rouge & le plumage noirâtre sur le dessus du corps, les ailes & la queue, & blanchâtre tout autour de la tête, du cou & sur toutes les parties inférieures du corps; on assure aussi que les pieds de l'oiseau jeune sont noirs, & qu'ils deviennent rougeâtres ainsi que le bec avec l'âge. Il n'est donc pas étonnant que M. Brisson en ait fait deux espèces, la première de ses phrases indicatives nous paroît répondre au tock adulte, & la seconde au tock jeune.

Cet oiseau a trois doigts en avant & un seul en arrière; celui du milieu est étroitement uni au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, & beaucoup moins étroitement au doigt intérieur jusqu'à la première articulation seulement; il a le bec tres-gros, courbé en bas & légèrement dentelé sur ses bords.

L'individu que nous décrivons ici, avoit vingt pouces de longueur; la queue avoit six pouces dix lignes; le bec, trois pouces cinq lignes sur douze lignes & demie d'épaisseur à la base; la substance cornée de ce bec est légère

& mince, en sorte qu'il ne peut offenser violemment; les pieds ont dix-huit lignes de hauteur.

Ces oiseaux, qu'on trouve assez communément au Sénégal, sont très-niais lorsqu'ils sont jeunes; on les approche & on les prend sans qu'ils s'ensuient; on peut les tirer aussi sans qu'ils s'épouvantent, ni même sans qu'ils bougent; mais lorsqu'ils sont adultes, l'âge leur donne de l'expérience, au point de changer entièrement leur premier naturel; ils deviennent alors très-sauvages; ils fuient & se perchent sur la cime des arbres, tandis que les jeunes restent tous sur les branches les plus basses & sur les buissons, où ils demeurent sans mouvement la tête enfoncée dans les épaules, de manière qu'on n'en voit, pour ainsi dire, que le bec : ainsi les jeunes ne volent presque pas, au lieu que les vieux prennent souvent un vol élevé & assez rapide; on voit beaucoup de ces oiseaux jeunes dans les mois d'août & de septembre; on peut les prendre à la main, & dès le premier moment ils semblent être aussi privés que si on les avoit élevés dans la maison; mais cela vient de leur stupidité, car il faut leur porter la nourriture au bec; ils ne la cherchent ni ne la ramassent lorsqu'on la leur jette, ce qui sait présumer que les pères & mères sont obligés de les nourrir pendant un très-long temps. Dans leur état de liberté, ces oifeaux vivent de fruits sauvages, & en domesticité ils mangent du pain & avalent tout ce qu'on veut leur mettre dans le bec.

Au reste, le tock est sort dissérent du toucan, cependant il paroit qu'un de nos savans Naturalistes les a pris l'un pour l'autre. M. Adanson dit dans son Voyage au Sénégal, qu'il a tué deux toucans dans cette contrée; or, il est certain qu'il n'y a de toucans en Afrique, que ceux qu'on peut y avoir transportés d'Amérique, & c'est ce qui me fait présumer que ce sont des tocks & non pas des toucans dont M. Adanson a voulu parler.

### \* LE CALAO DE MANILLE.

### Seconde espèce.

Cette espèce n'étoit pas connue, & nous a été envoyée pour le Cabinet du Roi par M. Poivre, auquel nous devons beaucoup d'autres connoissances & grand nombre de choses curieuses. Cet oiseau n'est guère plus gros que le tock; il a vingt pouces de longueur; son bec est long de deux pouces & demi, moins courbé que celui du tock, point dentelé, mais assez tranchant par les bords & plus pointu; ce bec est surmonté d'un léger sesson proéminent, adhérant à la mandibule supérieure & ne sormant qu'un simple renssement; la tête & le cou sont d'un blanc layé de jaunâtre avec des ondes brunes; on remarque une plaque noire à chaque côté de la tête sur les oreilles; le dessus du corps est d'un brun-noirâtre

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 891.

avec quelques franges blanchâtres, filées légèrement dans les pennes de l'aile; le dessous du corps est d'un blanc-sale; les pennes de la queue sont de la même couleur que celle des ailes, seulement elles sont coupées transversalement dans leur milieu par une bande rousse de deux doigts de largeur. Nous ne savons rien des habitudes particulières de cet oiseau.

### \* LE CALAO DE L'ÎLE PANAY.

### Troisième espèce.

Cet oiseau nous a été apporté par M. Sonnerat, Correspondant du Cabinet: voici la description qu'il en donne dans son voyage à la nouvelle Guinée; il l'appelle calao à bec ciselé; mais ce caractère ne le distingue pas de quelques autres calaos qui ont également le bec ciselé.

« Le mâle & la femelle sont de même grosseur, & à peu-près de la taille du gros corbeau d'Europe, un « peu moins corsés & plus alongés; leur bec est très- « long, courbé en arc ou représentant le fer d'une faulx, « dentelé le long de ses bords en dessus & en dessous, « terminé par une pointe aiguë & déprimée sur les côtés; « il est sillonné de haut en bas, ou en travers dans les «

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 780, le mâle; & n.º 781, la femelle.

» deux tiers de sa longueur; la partie convexe des sillons » est brune, & les ciselures ou ensoncemens sont couleur » d'orpin; le reste du bec vers sa pointe est lisse & brune; » à la racine du bec, en dessus, s'cleve une excroissance » de même substance que le bec, aplatie sur les côtés, » tranchante en dessus, coupée en angle droit en devant; » cette excroissance s'étend le long du bec jusque vers sa » moitié où elle finit, & elle est de moitié aussi haute dans » toute sa longueur que le bec est large; l'œil est entouré » d'une membrane brune dénuée de plumes; la paupière » soutient un cercle de poils ou crins durs, courts & » roides qui forment de véritables cils; l'iris est blanchâtre; » le mâle a la tête, le cou, le dos & les ailes d'un noir-» verdâtre, changeant en bleuatre suivant les aspects; la » semelle a la tête & le cou blanc, excepté une large tache » triangulaire qui s'étend de la base du bec en dessous & » derrière l'œil jusqu'au milieu du cou en travers sur les » côtés; cette tache est d'un vert-noir, changeant comme » le cou & le dos du mâle; la femelle a le dos & les » ailes de la même couleur que le male; le haut de la » poitrine, dans les individus des deux sexes, est d'un » rouge brun-clair; le ventre, les cuisses & le croupion » font également d'un rouge brun-foncé; ils ont aussi tous » deux dix plumes à la queue, dont les deux tiers supé-» rieurs sont d'un jaune-roussatre, & le tiers insérieur est » une bande transversale noire; les pieds sont de couleur » plombée, & sont composés de quatre doigts, dont un

dirigé en arrière & trois dirigés en devant; celui du « milieu est uni au doigt exterieur jusqu'à la troisième « articulation, & au doigt interieur jusqu'à la première « seulement » (f).

# \* LE CALAO DES MOLUQUES. (g)

### Quatrième espèce.

ON a mal appliqué le nom d'alcatraz à cet oiseau; Clusius est l'auteur de cette méprise (h); il n'a pas bien interprété le passage d'Oviedo, car le nom espagnol

<sup>(</sup>f) Voyage à la nouvelle Guinée, page 123.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 283.

<sup>(</sup>g) Alcatraz oviedi, sive verius, corvi marini genus. Clusius, Exot. pag. 106. — Corvus indicus. Bontius, Hist. Nat. Ind. pag. 62. — Corvus indicus Bontii. Willinghby, Ornithol. pag. 86. — Corvus torquatus, pedibus cinereis, rostro crenato. Klein, Avi. pag. 58, n.° 2. — Corvus indicus Bontii. Ray, Synops. avi. pag. 40, n.° 7. — Cariocatacles. Moehring, A i. Gen. 7. — Hydrocorax supernè suscus, infernè nigricans, griseo mixtus; imo ventre dilutè sulvo; capite superiùs nigricante; genis & gutture nigris; satistà ar until sub gutture sordude cinereo albà; occipitio & colio d'lutè costancis; remigibus nigris, minoribus exteriùs griseo marginatis, rectricibus sordide cinereo-albis; rostro gibboso. . . . Hydrocorax. Brisson, Ornithol. tome IV, page 566.—Corbeau des Indes; Salerne, Ornitholopage 91. — Edwards a donné une sigure coloriée du bec de cet oiseau, pl. 281, sig. c.

<sup>(</sup>h) Exotic. lib. V, cap. XII, pag. 106.

d'alcuraz selon Fernandès (i), Hernandès (k) & Nieremberg (1), appartient au pélican du Mexique, & par conséquent ne peut être appliqué à un oiseau des Moluques. Cette première méprise a produit une seconde erreur, que nos Nomenclateurs ont étendue sur tout le genre des calaos, en les regardant comme des oiseaux d'eau, & les nommant hydrocorax, & leur supposant l'habitude de se tenir au bord des eaux; ce qui néanmoins est démenti par tous les Observateurs qui ont vu ces oiseaux dans leur pays natal : Bontius, Camel, & qui plus est, l'oiseau lui-même par la sorme & la structure de ses pieds & de son bec, démontrent que les calaos ne sont ni corbeaux, ni corbeaux d'eau. On doit donc regarder cette dénomination générique d'hydrocorax comme mal conçue, & le nom particulier d'alcatraz, comme mal appliqué au calao des Moluques, puisque c'est le nom du pélican du Mexique.

Le calao des Moluques a deux pieds quatre pouces de longueur; la queue a huit pouces; mais les pieds n'ont que deux pouces deux lignes : ce caractère des pieds très-courts appartient non-seulement à celui-ci, mais encore à tous les autres calaos qui marchent aussi mal qu'il est possible; son bec a cinq pouces de songueur sur deux pouces & demi d'épaisseur à son origine: il est d'un cendré-noirâtre, & est surmonté d'une excroissance dont la substance est assez solide & semblable

<sup>(1)</sup> Page 41. (k) Page 672. (l) Page 223.

à de la corne; cette excroissance est aplatie en-devant, & s'étend en s'arrondissant jusque par-dessus la tête; il a de grands yeux noirs, mais le regard désagréable; les côtés de la tête, les ailes & la gorge sont noires, & cette partie de la gorge est entourée d'une bande blanche; les pennes de la queue sont d'un gris-blanchâtre; tout le reste du plumage est varié de brun, de gris, de noirâtre & de sauve; les pieds sont d'un gris-brun & le bec est noirâtre.

Ces oiseaux, dit Bontius (m), ne vivent point de chair, mais de fruits, & principalement de noix muscade dont ils sont une grande déprédation, & cette nourriture donne à leur chair, qui est tendre & délicate, un sumet aromatique qui la rend très-agréable au goût.

### LE CALAO DE MALABAR.

### Cinquième espèce.

Cet oiseau a été apporté de Pondichery, il a vécu à Paris pendant tout l'été 1777, dans le jardin de l'hôtel de Madame la Marquise de Pons, qui a eu la bonté de me l'offrir, & à laquelle je me fais un devoir de témoigner ici ma respectueuse sensibilité. Ce calao étoit de la grandeur d'un corbeau, ou si l'on veut une sois plus grand que la corneille commune; il avoit deux pieds & demi de longueur, depuis la pointe du bec à l'extrémité

<sup>(</sup>m) Bontius, Hist. Nat. Ind. pag. 62.

de la queue qui lui étoit tombée pendant la traversée, & dont les plumes commençoient à croitre de nouveau, & n'avoient pas pris à beaucoup près toutes leurs dimensions, ainsi l'on peut présumer que la longueur entière de cet oiseau est d'environ trois pieds; son bec long de huit pouces, étoit large de deux, arqué de quinze lignes sur la corde de sa longueur; un second bec, s'il peut s'appeler ainsi, surmontoit le premier en manière de corne immédiatement appliquée & couchée suivant la courbure du vrai bec; cette corne s'étendoit depuis la base jusqu'à deux pouces de la pointe du bec; elle s'élevoit de deux pouces trois lignes, de manière qu'en les mesurant par le milieu, le bec & sa corne forment une hauteur de quatre pouces; l'un & l'autre près de la tête, ont quinze lignes d'épaisseur transversale; la corne a six pouces de longueur, & son extrémité nous a paru accourcie & selée par accident, en sorte qu'on peut la supposer d'environ un demi-pouce plus longue; en total, cette corne a la forme d'un véritable bec tronqué & sermé à la pointe, où néanmoins le dessin de la separation est marqué par un trait en rainure très-sensible, tracé vers le milieu & suivant toute la courbure de ce Laux bec qui ne tient point au crane; mais dont la tranche en arrière ou sa coupe qui s'élève sur la tête, est encore plus extraordinaire; c'est une espèce d'occiput charnu dénué de plumes, revêtu d'une peau vive, par laquelle passe le suc nourricier de ce membre parasite.

Le vrai bec terminé en pointe-mousse, est assez serme, sa substance est cornée, presque osseuse, étendue en lames, dont on aperçoit les couches & les ondes; le faux bec, beaucoup plus mince & théchissant même sous les doigts, n'est point solide & plein, autrement l'oiseau seroit accablé de son poids, mais il est d'une substance ségère & remplie à l'intérieur de cellules séparées par des cloisons fort minces, qu'Edwards compare à des rayons de miel (n). Vormius (o) dit que ce saux bec est d'une substance semblable à celle du têt des écrevisses.

Le faux bec est noir depuis la pointe jusqu'à trois pouces en arrière, & l'on voit une ligne du même noir à son origine, ainsi qu'à la racine du vrai bec; tout le reste est d'un blanc-jaunâtre: ce sont précisément les mêmes couleurs que lui donne Vormius, en ajoutant que l'intérieur du bec & du palais est noir (p).

Une peau blanche & plissée embrasse des deux côtés, comme une mentonnière, la racine du vrai bec par-

<sup>(</sup>n) Ces becs sont extrêmement légers à proportion de leur grosseur, le dedans étant plein de séparations ou cellules osseuses fort minces, en forme de rayons de miel, mais irrégulières. Glanures, page 281.

<sup>(</sup>o) Cornu... ejusdem cum rostro substantiæ, sed cavum, tenue, & molle, substantiæ astacorum crustæ correspondens. Mus. W.orm. pag. 293.

— Le Mus. Bester remarque la même chose: substantia cornu levissima & cava, tab. 1X, cap. 37.

<sup>(</sup>p) Ex luteo albicat (rostrum) nisi ubi maxillæ jungitur, ubi atro splendente est colore. Or: T patati, rostruquè interior supersicies plane nigricat. Mui. Worm. pag. 293.

dessous, & va s'implanter vers les angles du bec dans la peau noire qui environne les yeux; de longs cils, arqués en arrière, garnissent la paupière; l'œil est d'un brun-rouge, il s'anime & prend beaucoup de seu lorsque l'oiseau s'agite; la téte qui paroît petite en proportion du bec énorme qu'elle porte, est assez semblable, pour la forme, à celle du geai: en général, la sigure, l'allure & toute la tournure de ce calao nous ont paru un composé de traits & de mouvemens du geai, du corbeau & de la pie; ces ressemblances ont également frappé les yeux de la plupart des Observateurs qui ont donné à cet oiseau les noms de corbeau Indien (q), corbeau comu (r), pie cornue d'Éthiopie (s), & c.

Celui-ci avoit les plumes de la tête & du cou noires, avec la faculté de les hérisser, ce qu'il fait souvent comme le geai; celles du dos & des ailes sont noires aussi, & toutes ont un soible resset de violet & de vert; on aperçoit aussi sur quelques plumes des couvertures des ailes une bordure brune irrégulièrement tracée, les plumes se surmontant légèrement, paroissent être gonssées comme celles du geai; l'estomac & le ventre sont d'un blanc-sale; entre les grandes pennes de l'aile qui sont noires, les

<sup>(</sup>q) Corvus indicus cornutus. Bontius, Hist. Nat. Ind. orient. lib. V.

<sup>(</sup>r) Horned-crow. Grew. Mus. regia Societ. part. I, pag. 59.

<sup>(</sup>f) Horned pie of Ethiopia. C'est ainsi que les Anglois appellent le calao rhinocéros, suivant M. Brisson, Ornithol. tome IV, page 571.



De Sove del

LE CALAO.

Ju ikiward de



scules extérieures sont blanches à la pointe; la queue qui commençoit à recroître, étoit composée de six plumes blanches, noires à la racine, & quatre qui sortoient de leur tuyau toutes noires; les pieds sont noirs, épais & forts, couverts de larges écailles; les ongles longs, sans être aigus, paroissent propres à saisir & à serrer. Cet oiseau sautoit des deux pieds à la fois en avant & de côté, comme le geai & la pie, sans marcher; dans son attitude de repos, il avoit la tête portée en arrière & reculée entre les épaules; dans l'émotion de la surprise ou de l'inquiétude, il se haussoit, se grandissoit & sembloit prendre quelque air de fierté; cependant sa mine en général est basse & stupide, ses mouvemens sont brusques & désagréables: & les traits qu'il tient de la pie & du corbeau, lui donnent un air ignoble (1), que son naturel ne dément pas. Quoique dans les calaos il y ait des espèces qui paroissent frugivores, & que nous ayons vu celui-ci manger des laitues qu'il froissoit auparavant dans son bec, il avaloit de la chair cruë; il prenoit des rats & il dévora même un petit oiseau qu'on lui jeta vivant; il répétoit souvent un cri sourd ouck, ouck; ce son bref & sec, n'est qu'un coup de gosier enroué; il faisoit aussi de temps en temps entendre une autre voix moins rauque & plus foible, tout-à-fait pareille au gloussement de la pouled'inde qui conduit ses petits.

<sup>(</sup>t) Ut odore gravis, ita & aspeclu fæda est hæc avis. Bontius. Oiseaux, Tome VII.

Nous l'avons vu s'étendre, ouvrir ses ailes au soleil, & tremblotter lorsqu'il survenoit un nuage ou un petit coup de vent. Il n'a pas vécu plus de trois mois à Paris, & il est mort avant la fin de l'été; notre climat est donc trop froid pour sa nature.

Au reste, nous ne pouvons nous dispenser de remarquer que M. Brisson s'est trompé en rapportant (u) à son calao des Philippines la figure d du bec de la planche 281, des glanures d'Edwards; car cette figure représente le bec de notre calao de Malabar, qui est surmonté d'une excroissance simple & non pas d'un casque concave & à double corne, comme l'est celui du calao des Philippines.

# LE BRAC ou CALAO D'AFRIQUE. (x) Sixième espèce.

Nous conserverons à ce calao le nom de brac, que lui a donné le P. Labat, d'autant que ce voyageur est

<sup>(</sup>u) Supplément, page 136.

<sup>(</sup>x) Rhinoceros avis, secunda varietas. Willinghby, Ornithol. Capitis & rossri icon accurata, tab. 17.—Trompette de brac ou oiseau trompette. Nouvelle relation de l'Afrique occidentale, par le P. Labat, tome IV, in-12, page 160. — Hydrocorax in toto corpore niger; rossro unicornu, cornu resto... Hydrocorax Africanus. Brisson, Ornithol. tome IV, page 570.

le seul qui l'ait vu & observé; il est très-grand, sa tête seule & le bec ont ensemble dix-huit pouces de longueur; ce bec est en partie jaune & en partie rouge; les deux mandibules sont bordées de noir; on voit à la partie supérieure du bec une excroissance de substance cornée d'une grosseur considérable & de la même couleur; la partie antérieure de cette excroissance se prolonge en avant en sorme de corne, presque droite & qui ne se recourbe pas en haut; la partie postérieure de cette excroissance est au contraire arrondie & couvre la partie supérieure de la tête; les narines sont placées au-dessous de l'excroissance, assez près de l'origine du bec, & le plumage de ce calao est entièrement noir.

### \* LE CALAO D'ABYSSINIE.

### Septième espèce.

CE Calao paroît être un des plus grands de son genre; cependant si l'on en juge par la longueur & la grosseur des becs, le calao rhinocéros est encore plus grand; la forme du calao d'Abyssinie paroît être modelée sur celle du corbeau & seulement plus grande & plus épaisse; il a trois pieds deux pouces de longueur totale: il est tout noir, excepté les grandes pennes de l'aile qui sont blanches; les moyennes & une partie des couvertures qui paroissent d'un

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 779.

brun-tanné soncé; le bec est légèrement & également arqué dans toute sa longueur, aplati & comprimé par les côtés; les deux mandibules sont creusées intérieurement en gouttières, & finissent en pointe mousse; ce bec a neuf pouces de long, & il est surmonté à sa base & jusque auprès du front, d'une proéminence en demi-disque de deux pouces & demi de diamètre, & de quinze lignes de large à sa base sur les yeux; cette excroissance est de même substance que le bec, mais plus mince & cède lorsqu'on la presse avec les doigs; la hauteur du bec, prise verticalement, & jointe à celle de sa corne, est de trois pouces huit lignes; les pieds ont cinq pouces & demi de hauteur; le grand doigt y compris l'ongle, a vingt-huit lignes; les trois doigts antérieurs sont presque égaux; le postérieur est aussi très-long, il a deux pouces; tous sont épais, couverts comme les jambes, d'écailles noirâtres & garnis d'ongles forts, sans être ni crochus ni aigus; sur chaque côté de la mandibule supérieure du bec près de l'origine, est une plaque rougeâtre; de longs cils garnissent les paupières; une peau nue d'un brun-violet entoure les yeux, & couvre la gorge & une partie du devant du con.

## LE CALAO DES PHILIPPINES. (y)

Huitième espèce.

Cet oiseau, selon M. Brisson, est de la grosseur d'un dindon semelle; mais sa tête est proportionnellement bien plus grosse, & cela paroît nécessaire pour porter un bec de neuf pouces de longueur sur deux pouces huit lignes d'épaisseur, & qui porte lui-même au-dessus de la mandibule supérieure une excroissance cornée de six pouces de long sur trois pouces de largeur; cette excroissance est un peu concave dans sa partie supérieure, & ses deux angles antérieurs sont prolongés en avant en sorme de double corne; elle s'étend en s'arrondissant sur la partie supérieure de la tête; les narines sont placées vers l'origine du bec, au-dessous de cette excroissance; & tout le bec ainsi que sa proéminence est de couleur rougeâtre.

Ce calao a la tête, la gorge, le cou, le dessus du corps & les couvertures supérieures des alles & de la queue noires; tout le dessous du corps est blanc;

<sup>(</sup>y) Calao avis. Petiver, Gazophil. pl. 31, fig. 1. — Avis Philippensis galeâ planâ. Idem, pl. 38, fig. 6. Nota. Que Petiver n'a représenté que le bec de cet oiseau. — Rhinoceros avis prima varietas. Willughby, Ornithol. pl. 17. Nota. Willughby n'a représenté que la tête & le bec. — Hydrocorax superné niger, insernè albus; remigibus nigris, albâ maculâ notatis; rectricibus decem intermediis nigris, utrimque extimâ albâ, rostro bicorni. . . Hydrocorax Philippensis. Prisson. Ornithel. tome IV, page 568.

les pennes des ailes sont noires & marquées d'une tache blanche; toutes les pennes de la queue sont entièrement noires à l'exception des deux extérieures qui sont blanches; les pieds sont verdâtres.

George Camel a décrit avec d'autres oiseaux des Philippines, une espèce de calao qui paroît assez voisine de celle-ci, mais qui cependant, n'est pas absolument la même. Sa description a été communiquée à la Société royale, par le Docteur Petiver, & ensuite imprimée dans les Transactions Philosophiques, n.º 285, article III; on y voit que cet oiseau nommé calao ou cagao, par les Indiens, ne fréquente point les eaux, mais se tient sur les hauteurs & même sur les montagnes, vivant de fruits de baliti, qui est une espèce de figuier sauvage, ainsi que d'amandes, de pistaches, &c. qu'il avale toutes entières. « Il a, dit l'Auteur, le ventre noir; le croupion & le » dos d'un cendré brun; le cou & la tête roux; la tête » petite & noire autour des yeux; les cils noirs & longs; » les yeux bleus; le bec long de six à sept pouces un peu » courbé en bas, dentelé, diaphane & de couleur de » cinabre, large d'un demi-pouce dans le milieu, élevé à » l'origine de plus de deux pouces, & recouvert en-dessus » d'une espèce de casque, long de six pouces & large de » près de deux; la langue est très-petite pour un aussi » grand bec, n'ayant pas un pouce de long; sa voix » ressemble à un grognement & plus au mugissement d'un » veau, qu'au cri d'un oiseau; les jambes avec les cuisses,

ont trois doigts en-devant & un feul en-arrière, écailleux, "
rougeâtres & armés d'ongles noirs, folides & crochus; "
la queue est composée de huit grandes pennes blanches, "
longues de quinze à dix-huit pouces; les pennes des "
ailes sont jaunes: les Gentils révèrent cet oiseau, & "
racontent des sables de ses combats avec la grue, qu'ils "
nomment tipul ou tihol; ils disent que c'est après ce "
combat, que les grues ont été forcées de demeurer dans "
les terres humides, & que les calaos n'ont pas voulu les "
foussire dans leurs montagnes."

Cette espèce de description me paroît prouver assez clairement, que les calaos ne sont pas des oiseaux d'eau ou de rivage; & comme les couleurs & quelques autres caractères sont différens des couleurs du calao des Philippines, décrit par M. Brisson: nous croyons qu'on doit au moins regarder celui-ci comme une variété de l'autre.

### \* LE CALAO À CASQUE ROND.

### Neuvième espèce.

Nous n'avons de cet oiseau que le bec, & ce bec est pareil à celui qu'Edwards a donné (z); & si nous jugeons de la grandeur de l'oiseau, par la grosseur de la

<sup>\*</sup> Voyez les planches enfuminées, n.º 933.

<sup>(</sup>z) Glanures, page 150, planche 281, figure c.

tête qui reste attachée à ce hec; ce calao doit être l'un des plus grands & des plus forts de son genre; le bec a six pouces de longueur des angles à la pointe, il est presque droit, c'est-à-dire, sans courbure, il est aussi sans dentelures; du milieu de la mandibule supérieure, s'élève & s'étend jusque sur l'occiput, une loupe en forme de casque, haute de deux pouces presque ronde, mais un peu comprimée par les côtes; cette éminence, en y joignant le bec, forme une hauteur verticale de quatre pouces sur huit de circonsérence; les couleurs slétries & brunies dans ce bec qui est au Cabinet, n'ossrent plus ce vermillon dont Edwards a peint le casque du bec qu'il représente. M. Brisson paroit s'être trompé, lorsqu'il rapporte (a) le bec marqué c, planche 281 d'Edwards, à son premier calao, page 568, dont le casque est au contraire aplati.

Aldrovande a donné une figure très-reconnoissable (b) du bec de ce calao à casque rond, sous le nom de Semenda (c), oiseau des Indes dont l'histoire, dit-il, est encore presque toute sabuleuse. Ce bec placé au cabinet du grand duc de Toscane, avoit été apporté de Damas..... Le casque de ce bec étoit de forme ovale; il étoit blanc sur le devant, & rouge en arrière; le bec long d'une palme,

<sup>(</sup>a) Supplément d'Ornithologie, page 136.

<sup>(</sup>b) Aldrovande, Avi. tom. 1, pag. 833.

<sup>(</sup>c) Semendæ cranii descriptio. Ibidem.

étoit pointu & creusé en canal: en comparant cette description à la sigure, on reconnoît que ce bec est celui du calao à casque rond.

# \* LE CALAO RHINOCÉROS. (d)

### Dixième espèce.

Quelques Auteurs ont confondu cet oiseau des Indes méridionales, avec le tragopan de Pline, qui est le casoard connu des Grecs & des Romains, & qui se trouve en Barbarie & au Levant, à une très-grande distance des contrées où l'on trouve celui-ci.

L'oiseau rhinocéros, vu par Bontius dans l'île de Java, est beaucoup plus grand que le corbeau d'Europe; il le dit très-puant & très-laid, & voici la description

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 934.

qu'il en donne: « son plumage est tout noir & son bec » fort étrange; car sur la partie supérieure de ce bec, » s'élève une excroissance de substance cornée, qui s'étend » en avant & se recourbe ensuite vers le haut en sorme de corne, qui est prodigieuse par son volume, car elle » a huit pouces de longueur sur quatre de largeur à sa base; cette corne est variée de rouge & de jaune & comme divisée en deux parties, par une ligne noire qui » s'étend sur chacun de ses côtés suivant sa longueur; les » ouvertures des narines sont situées au-dessous de cette » excroissance près de l'origine du bec. On le trouve à » Sumatra, aux Philippines & dans les autres parties des climats chauds des Indes. »

Bontius rapporte quelques faits au sujet de ces oiseaux: il dit qu'ils vivent de chair & de charogne; qu'ils suivent ordinairement les Chasseurs de sangliers, de vaches sauvages, &c. pour manger la chair & les intestins de ces animaux que ces Chasseurs éventrent & coupent par quartiers, pour emporter plus aisément ce gros gibier & très-promptement, car s'ils le laissoient quelque temps sur la place, les calaos ne manqueroient pas de venir tout dévorer (e); cependant cet oiseau ne

<sup>(</sup>e) Viclitat cadaveribus intestinisque animalium, undè venatores qui sclopetis vaccas silvestres, apros & cervos jaculantur, comitari solent, ac sæpe in partes dissecta, propter gravitatem, ad ripas sluminum in cymbas ab illis deferuntur, si nolint ut dictarum avium rapacitati prostituta sint. Bontius, Hist. Nat. Ind. lib. V, cap. XI.

chasse que les rats & les souris, & c'est par cette raison que les Indiens en élèvent quelques - uns. Bontius, dit qu'avant de manger une souris, le calao l'aplatit en la serrant dans son bec pour l'amollir, & qu'il l'avale toute entière en la jetant en l'air, & la faisant retomber dans son large gosser; c'est au reste la seule saçon de manger que lui permette la structure de son bec & la petitesse de sa langue, qui est cachée au sond du bec & presque dans la gorge (f).

Telle est la manière de vivre à laquelle l'a réduit la Nature, en lui donnant un bec assez fort pour la proie, mais trop soible pour le combat; très-incommode pour l'usage, & dont tout l'appareil n'est qu'une exubérance dissorme & un poids inutile; cet excès & ces désauts extérieurs semblent influer sur les facultés intérieures de l'animal: ce calao est triste & sauvage; il a l'aspect rude, l'attitude pesante & comme fatiguée, Au reste, Bontius, n'a donné qu'une sigure peu exacte de la tête & du bec, & ce bec représenté par Bontius, est sort petit en comparaison de celui qui est au Cabinet (g); mais comme il est de la même forme, ils appartiennent certainement tous deux à la même espèce d'oiseau.

<sup>(</sup>f) Lingua pro tanto rostro exigua vix uncialis. Transactions Philo-sophiques, n.º 285.

<sup>(</sup>g) Voyez la planche enluminée.

# \* LE MARTIN-PÊCHEUR ou L'ALCYON. (a)

LE nom de Martin-pêcheur vient de Martinet-pêcheur, qui étoit l'ancienne dénomination françoise de cet oiseau, dont le vol ressemble à celui de l'hirondelle-martinet, lorsqu'elle file près de terre ou sur les eaux. Son nom

Martin-pêcheur. Belon, Nat. des Oiseaux, pag. 218. Idem, pêcheur, martinet-pêcheur, tartarin, artre, monnier. Portrait d'oiseaux, page 50, b, avec une figure peu exacte. — Ispida.—Gesner, Avi. pag. 571, avec une mauvaise figure. Ispida apud recentiores. Idem, Icon. avi. pag. 100, avec une figure aussi peu exacte. Alcyon. Idem, Avium,

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 77.

<sup>(</sup>a) En Grec, ANKUOV, KNUE, KHPUNOS; en Grec moderne, Paris uvis; en Arabe, cheren; en Latin, alcedo, aleyon; (alcedo dicebatur ab antiquis pro halcyone. Festus. Tantôt on écrivoit alcyon sans aspiration, & d'autres fois avec l'aspiration, halcyon); en Latin moderne, ispida; en Italien, uccello pescatore, piombino, picupiolo, uccello del paradiso, uccello della Madonna, pescatore del re; sur le Lac majeur, vitriolo; dans la Lombardie, merlo acquarolo; en Espagnol, arvela; en Catalan, arné, selon Barrère; en Allemand, eiss-vogel; & suivant Schwenckfeld, wasser heunlein & see schwalme; dans la Poméranie, eysengartt; en Anglois, ling-fisher; en Polonois, zimorodek rzeczny. Dans nos provinces, on Iui donne les noms de pêche-véron, merle d'eau, merle d'aigue, merlet bleu & merle-pêcheret; ailleurs, mais mal-à-propos, pivert bleu, pivert d'eau, tartarieu, par contraction de son chant; sur la Loire, vire-vent, dans l'idée que cet oiseau tourne au vent comme une girouette; drapier & garde-boutique, parce qu'on croit qu'il préferve des teignes les étoffes de laine; en Provence, bleuet.

ancien alcyon, étoit bien plus noble, & on auroit dû le lui conserver, car il n'y eut pas de nom plus célèbre chez les Grecs; ils appeloient alcyoniens, les jours de

pag. 85. - Picus marinus. Idem, ibid. pag. 713. - Ispida. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 518, avec une figure défectueuse. page 520. Alcyon. Idem, ibid. pag. 497. - Ispida. Willughby, Ornithol. pag. 101, avec une figure assez bonne, tab. 24. - Ray, Synops. avi. pag. 48, n.º a 1. - Jonston, Avi. pag. 107. - Haleyon & alcedo, idem, ibid. - Ispida nostras. Klein, Avi, pag. 33, n.º 1. -Ispida. Moehring, Gen. 20.-Sibbald. Scot. illust. part. II, lib. III, pag. 16. - Alcedo fluviatilis. Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 193. -Alcyon, alcedo, Exercit. pag. 111, n.º 12. Idem, Onomazt. pag. 105, n.º 12. Ispida, alcyon fluviatilis, vulgò piscator regis. Idem, Exercit. pag. 111, n.º 13. - Onomazt. pag. 105, n.º 13. - Ispida, seu alcyon fluviatilis; alcyon riparia; alcedo; plombina; avis Sanctæ Mariæ, vulgo regis piscator; martinus piscator. Rzaczynski, Auchuar. Hist. Nat. Pol. pag. 386. - Ispida brachyura suprà cyanea, subtus fulva, loris rusis. Muller, Zool. Dan. n.º 105 (à la manière dont Muller en parle, il paroît que cet oiseau ne se voit que très-rarement en Danemarck; capta in prædio enderupholmiensi cymbriæ; & d'autant plus qu'il n'y a pas de nom vulgaire). - The king-fischer. Brit. Zool. pag. 82, avec une bonne figure coloriée. - Alcedo muta dorso casso, pectore fulvo. Barrère, Ornithol. cl. IV, Gen. 3, Sp. 1. - Alcedo brachyura, supra carulea, subtus fulva. Ispida. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 56, Sp. 1.—Uccello pescature. Olina, pag. 39, avec une figure assez bonne, aux pieds près. - Martin - pêcheur. Albin, tome I, page 48, avec une figure mat coloriée, pl. 54. - Ispida superne saturate viridis inserne rufa; medio dorso & uropygio carulco-beryllinis; capite & collo superiore maculis transversis caruleis insignitis; duplici utrimque maculà in capite rufà; tectricibus alarum superioribus majoribus saturate caruleis, caruleo splendidiore punclulatis; rectricibus superne saturate caruleis, subtus suscis.... Ispida. Brisson, Ornithol. tome IV, page 471.

calme vers le solstice, où l'air & la mer sont tranquilless; jours précieux aux navigateurs, durant lesquels les routes de la mer sont aussi sûres que celles de la terre; ces mêmes jours étoient aussi le temps donné à l'alcyon pour élever ses petits (b). L'imagination toujours prête à enluminer de merveilleux les beautés simples de la Nature, acheva d'altérer cette image, en plaçant le nid de l'alcyon sur la mer aplanie (c); c'étoit Éole qui enchaînoit les vents en saveur de ses petits ensans; Alcyone sa fille plaintive & solitaire (d), sembloit encore redemander aux slots son insortuné Ceïx que Neptune avoit sait périr (e), &c.

Cette histoire mythologique de l'oiseau alcyon, n'est, comme toute autre sable, que l'emblême de son histoire naturelle; & l'on peut s'étonner qu'Aldrovande termine sa longue discussion sur l'alcyon, par conclure que cet oiseau n'est plus connu. La seule description d'Aristote,

<sup>(</sup>b) Dies alcyonii appellantur, septem ante brumam & septem a brumâ; ut Simonides quoque suo carmine tradidit; cum per mensem hybernum Jupiter bis septem molitur dies teporis. Clementiam hanc temporis nutricem sacram variæ & picsæ alcyonis mortales dixere. Aristote, Hist. animal. lib. V, cap. VIII.

<sup>(</sup>c) C'est ainsi qu'Élien & Plutarque le peignent. Voyez Plut. de Solert.

<sup>(</sup>d) Desertas alloquor alcyonas. Propert.

<sup>(</sup>e) Ales quæ ad maris scopulos lacrymosa canis fata. Euripid. Iphigen. plerumque querelæ ora dedere sonum tenui crepitantia rostro. Ovid. S'udir l'alcioni alla marina de l'antico infortunio lamentarse. Ariost.

167

pouvoit le lui faire reconnoître & lui démontrer que c'est le même oiseau que notre martin-pêcheur. L'alcyon, dit ce Philosophe, n'est pas beaucoup plus grand qu'un moineau; son plumage est peint de bleu, de vert & relevé de pourpre; ces brillantes couleurs sont unies & sondues dans leurs restets sur tout le corps & sur les ailes & le cou; son bec jaunâtre (f) est long & pointu (g).

Il est également caractérisé par la comparaison des habitudes naturelles: l'alcyon étoit solitaire & triste; ce qui convient au martin-pêcheur que l'on voit toujours seul, & dont le temps de la pariade est fort court (h). Aristote, en faisant l'alcyon habitant des rivages de la mer, dit aussi qu'il remonte les rivières fort haut, & qu'il se tient sur leurs bords (i): or, on ne peut douter que le martin-pêcheur des rivières n'aime également à se tenir sur les rivages de la mer, où il trouve toutes les commodités nécessaires à son genre de vie, & nous

<sup>(</sup>f) J'ai traduit le mot δωδκλωρον jaunâtre, d'après Scaliger, & non pas verdâtre comme l'avoit rendu Gaza; & il y a toute raison de croire que c'est la véritable interprétation.

<sup>(</sup>g) Alcedo non multò amplior possere est, colore tum cæruleo, tum viridi, tum leviter purpureo insignis; videlicet non particulatim colore ita distincta: sed ex indiscreto variè refulgens corpore toto, & alis & collo; rostrum sub-viride, longum, tenue. Aristote, lib. IX, cap. XIV.

<sup>(</sup>h) Ispida maxime solitaria avis est. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 62.

<sup>(</sup>i) Sed amnes etiam subit ascendens longius. Aristote, lib. IX, cap. XIV.

en sommes assurés par des témoins oculaires (k); cependant Klein le nie, mais il n'a parlé que de la mer Baltique, & il a très-mal connu le martin-pêcheur, comme nous aurons occasion de le remarquer. Au reste, l'alcyon étoit peu commun en Grèce & en Italie; Chéréphon, dans Lucien, admire son chant comme tout nouveau pour lui (1). Aristote & Pline disent que les apparitions de l'alcyon étoient rares, sugitives, & qu'on le voyoit voler d'un trait rapide à l'entour des navires, puis rentrer dans son petit antre du rivage (m); tout cela convient parsaitement au martin-pêcheur, qui n'est nulle part bien commun & qui se montre rarement.

On reconnoît également notre martin-pêcheur dans la manière de pêcher de l'alcyon, que Lycophron appelle le plongeur (n); & qui, dit Oppien, se jeute de se plonge dans la mer en tombant. C'est de cette habitude de tomber à-plomb dans l'eau, que les Italiens ont nommé cet oiseau piombino (petit plomb). Ainsi tous les caractères

<sup>(</sup>k) Le martin-pêcheur, bleuet en Provence, se plaît sur ses bords de la mer & des petits ruisseaux qui s'y jettent; il se nourrit des plus petits coquillages, les prend dans son bec, & ses brise à force de ses frapper sur les cailloux. Il cherche aussi les gros vermisseaux qui sont sur se bord de la mer. Sa chair sent le musc. Notice jointe aux envois de M. Guys.

<sup>(1)</sup> Dial. alcyon,

<sup>(</sup>m) Nave aliquando circum-volatà, statim in latebras abeuntem. Pline, lib. V, cap. IX; & Aristote, lib. V, cap. IX. Ex recensione Scalig.

<sup>(</sup>n) Δύπτη, Ευκολομβος, urinator. Lycophr. in cassandrâ.

extérieurs & toutes les habitudes naturelles de notre martin-pêcheur, conviennent à l'alcyon décrit par Aristote. Les Poëtes faisoient flotter le nid de l'alcyon sur la mer: les Naturalistes ont reconnu qu'il ne fait point de nid, & qu'il dépose ses œuss dans des trous horizontaux de la rive des fleuves ou du rivage de la mer.

Le temps des amours de l'alcyon, & les jours alcyoniens placés près du solstice, sont le seul point qui ne se rapporte pas exactement à ce que nous connoissons du martin-pêcheur, quoiqu'on le voie s'apparier de trèsbonne heure & avant l'équinoxe; mais indépendamment de ce que la fable peut avoir ajouté à l'histoire des alcyons pour l'embellir, il est possible que sous un climat plus chaud, les amours des martin-pêcheurs commencent encore plus tôt; d'ailleurs il y avoit différentes opinions sur la saison des jours alcyoniens. Aristote dit que dans les mers de Grèce, ces jours alcyoniens n'étoientpas toujours voisins de ceux du solstice; mais que cela étoit plus constant pour la mer de Sicile (0). Les Anciens ne convenoient pas non plus du nombre de ces jours (p), & Columelle les place aux Kalendes de mars (q), temps auquel notre martin-pêcheur commence à faire son nid.

<sup>(</sup>o) Dies alcyonios fieri circa brumam non semper nostris locis contingit; at in siculo mari ferè semper. Aristote, Hist. animal. lib. V, cap. VIII.

<sup>(</sup>p) Voyez Coel. Rhodig. lett. antiq. lib. XIV, cap. XI.

<sup>(</sup>q) Ibidem.

### 170 HISTOIRE NATURELLE

Aristote ne parle distinctement que d'une seule espèce d'alcyon, & ce n'est que sur un passage équivoque & vraisemblablement corrompu, & où, suivant la correction de Gesner, il s'agit de deux espèces d'hirondelles (r), que les Naturalistes en ont sait deux d'alcyons; une petite qui a de la voix, & une grande qui est muette: sur quoi Belon, pour trouver ces deux espèces, a fait de la rousserole son aleyen vocal, en même temps qu'il nomme aleyon muet le martin-pêcheur, quoiqu'il ne soit rien moins que muet.

Ces discussions critiques nous ont paru nécessaires, dans un sujet que la plupart des Naturalistes ont laissé dans la plus grande obscurité. Klein qui le remarque (f), en augmente encore la consusson, en attribuant au martin - pêcheur, deux doigts en avant & deux en arrière (t); il s'appuie de l'autorité de Schwenckseld qui est tombé dans la même erreur (u), & d'une sigure

<sup>(1)</sup> Lib. VIII, cap. 3, To TŴ A'n Sórwy fros, que Gaza & Niphus traduisent par alcedones, quoi que aedon signifie proprement le rossignol, & qu'il soit beaucoup plus à propos de lire avec Gesner Xerid orar, & d'entendre ce passage de l'hirondelle, puisque dans la ligne suivante Aristote commence à parler distinctement de l'alcyon comme d'un oiseau différent.

<sup>(5)</sup> Ispidæ & alcyonum causa multis ambagibus circumscripta. Avi.

<sup>(</sup>t) Avi. pag. 33.

<sup>(</sup>u) L'origine en est dans Albert, comme l'observe Aldrovande, en la rectifiant. Avi. tom. III, pag. 519.

fautive de Belon, que néanmoins ce Naturaliste a corrigée lui-même (x), en décrivant très-bien la sorme du pied de cet oiseau qui est singulière: des trois doigts antérieurs, l'extérieur est étroitement uni à celui du milieu, jusqu'à la troissème articulation, de manière à paroître ne faire qu'un seul doigt, ce qui sorme endessous une plante de pied large & aplatie; le doigt intérieur est très-court & plus que celui de derrière; les pieds sont aussi tres-courts; la tête est grosse; le bec long, épais à sa base, & silé droit en pointe; la queue est généralement courte dans les espèces de ce genre.

C'est le plus bel oiseau de nos climats, & il n'y en a aucun en Europe qu'on puisse comparer au martin-pêcheur pour la netteté, la richesse & l'éclat des couleurs: elles ont les nuances de l'arc-en-ciel; le brillant de l'émail; le lustre de la soie; tout le milieu du dos, avec le dessus de la queue, est d'un bleu-clair & brillant, qui, aux rayons du soleil, a le jeu du saphir, & l'œil de la turquoise; le vert se mêle sur les ailes au bleu, & la plupart des plumes y sont terminées & ponctuées par une teinte d'aigue-marine; la tête & le dessus du cou, sont pointillés de même, de taches plus claires sur un fond d'azur. Gesner compare le jaune rouge ardent qui colore la poitrine, au rouge enslammé d'un charbon.

Il semble que le martin-pêcheur se soit échappé de ces climats où le soleil verse avec les flots d'une lumière

<sup>(</sup>x) Nat. des Oiseaux.

plus pure, tous les trésors des plus riches couleurs (y). Et en esset, si l'espèce de notre martin-pêcheur, n'appartient pas précisément aux climats de l'Orient & du Midi, le genre entier de ces beaux oiseaux en est originaire; car pour une seule espèce que nous avons en Europe, l'Afrique & l'Asse nous en ossient plus de vingt, & nous en connoissons encore huit autres espèces dans les climats chauds de l'Amérique. Celle de l'Europe est même répandue en Asse & en Afrique; plusieurs martins-pêcheurs envoyés de la Chine & d'Égypte, se sont trouvés les mêmes que le nôtre, & Belon dit l'avoir reconnu dans la Grèce (z) & la Thrace (a).

Cet oiseau, quoiqu'originaire de climats plus chauds, s'est habitué à la température & même au froid du

<sup>(</sup>y) « Il y a une espèce de martin-pêcheur, commune sur toutes les » îles de la mer du Sud; nous avons remarqué que son plumage est » beaucoup plus brillant entre les Tropiques, que dans les terres situées au-delà de la zone tempérée, comme à la nouvelle Zelande. » Forster. Observations à la suite du second Voyage de Cook, page 181. Le martin-pêcheur porte le nom d'eroore dans la langue des îles de la Société.

<sup>(7)</sup> Nat. des Oisseaux, page 220.

<sup>(</sup>a) « Les orées de la rivière ( de l'Hèbre, aujourd'hui Mélissa) sont en quelques endroits assez hauts, où les alcyons de rivières, vulgairement nommés martinets-pêcheurs, font leurs nids. » Idem. Observations, page 63. Le martin-pêcheur ne se trouve apparemment point en Suède, puisque M. Linnæus n'en fait pas mention; mais on est plus étonné de voir qu'il y place le guépier, que l'on connoît peu en France, & qui est même assez rare en Italie.

nôtre: on le voit en hiver le long des ruisseaux plonger sous la glace, & en sortir en rapportant sa proie (b); c'est par cette raison que les Allemands (c) l'ont appelé Eiszvogel, oiseau de la glace, & Belon se trompe, en disant qu'il ne fait que passer dans nos contrées, puisqu'il y reste dans le temps de la gelée.

Son vol est rapide & filé; il suit ordinairement les contours des ruisseaux, en rasant la surface de l'eau; il crie en volant ki, ki, ki, ki, d'une voix perçante & qui sait retentir les rivages; il a dans le printemps un autre chant, qu'on ne laisse pas d'entendre malgré le murmure des flots & le bruit des cascades (d); il est très-sauvage & part de loin; il se tient sur une branche avancée audessus de l'eau pour pêcher; il y reste immobile, & épie souvent deux heures entières, le moment du passage d'un petit poisson; il sond sur cette proie en se laissant tomber dans l'eau où il reste plusieurs secondes; il en sort avec le poisson au bec, qu'il porte ensuite sur la terre, contre laquelle il le bat pour le tuer avant de l'avaler.

Au défaut de branches avancées sur l'eau, le martin-

<sup>(</sup>b) Schwenckfeld, Gefner, Olina.

<sup>(</sup>c) Gesner, Avi. pag. 551.

<sup>(</sup>d) Le nom d'ispida, suivant l'auteur de Natura rerum, dans Gesner, est formé du cri de l'oiseau : apparemment du premier; on a voulu imiter le second dans le nom de tartarieu, que s'on donne aussi au martin-pêcheur.

pêcheur se pose sur quelque pierre voisme du rivage ou même sur le gravier; mais au moment qu'il aperçoit un petit poisson, il fait un bond de douze ou quinze pieds, & se laisse tomber à plomb de cette hauteur; fouvent aussi on le voit s'arrêter dans son vol rapide, demeurer immobile & se soutenir au même lieu pendant plusieurs secondes; c'est son manège d'hiver, lorsque les eaux troubles ou les glaces épaisses le forcent de quitter les rivières, & le réduisent aux petits ruisseaux d'eau vive; à chaque pause il reste comme suspendu à la hauteur de quinze ou vingt pieds, & lorsqu'il veut changer de place, il se rabaisse & ne vole pas à plus d'un pied de hauteur sur l'eau, il se relève ensuite & s'arrête de nouveau. Cet exercice réitéré & presque continuel, démontre que cet oiseau plonge pour de bien petits objets, poissons ou insectes, & souvent en vain; car il parcourt de cette manière des demi - lieues de chemin.

Il niche au bord des rivières & des ruisseaux, dans des trous creus par les rats d'eau ou par les écrevisses, qu'il approsondit lui - même, & dont il maçonne & rétrécit l'ouverture: on y trouve de petites arêtes de poisson, des écailles sur de la poussière, sans sorme de nid; & c'est sur cette poussière que nous avons vu ses œus déposés, sans remarquer ces petites pelottes dont Belon dit qu'il pétrit son nid, & sans trouver à ce nid la sigure que lui donne Aristote, en le comparant pour

la forme à une cucurbite, & pour la matière & latexture, à ces boules de mer ou pelottes de filamens entrelacés, qui se coupent dissicilement, mais qui desse-chées deviennent friables (e); il en est de même des halcyonium de Pline dont il fait quatre espèces, & que quelques-uns ont donné pour des nids d'alcyon, mais qui ne sont autre chose que dissérentes pelottes de mer ou des holothuries qui n'ont aucun rapport avec des nids d'oiseau (f): & quant à ces nids fameux du Tunquin & de la Cochinchine que l'on mange avec délices, & que l'on a aussi nommé nids d'alcyon; nous avons démontré qu'ils sont l'ouvrage de l'hirondelle salangane (g).

Les martin-pêcheurs commencent à fréquenter leur trou dès le mois de mars: on voit dans ce temps le mâle poursuivre vivement la semelle. Les Anciens croyoient les alcyons bien ardens, puisqu'ils ont dit que le mâle meurt dans l'accouplement (h); & Aristote prétend qu'il entre en amour dès l'âge de quatre mois (i).

Au reste, l'espèce de notre martin-pécheur n'est pas nombreuse, quoique ces oiseaux produisent six, sept & jutqu'à neuf petits telon Gesner, mais le genre de vie

<sup>(</sup>e) Halosachne, flos aridus maris. Hist. animal. lib. IX, cap. XIV.

<sup>(</sup>f) Lib. XXXII, cap. VIII.

<sup>(</sup>g) Voyez l'article de cet oiseau.

<sup>(</sup>h) Tzetzès & le scholiaste d'Aristophane.

<sup>(</sup>i) Fætissicat toto ætatis tempore, parere nata menses quatuor incipit, Lib. IX, cap. 14.

auquel ils sont assujettis les fait souvent périr, & ce n'est pas toujours impunément qu'ils bravent la rigueur de nos hivers, on en trouve de morts sur la glace. Olina donne la manière de les prendre à la pointe du jour ou à la nuit tombante, avec un trébuchet tendu au bord de l'eau (k); il ajoute qu'ils vivent quatre ou cinq ans; on sait seulement qu'on peut les nourrir pendant quelque temps dans les chambres où l'on place des bassins d'eau remplis de petits poissons (1). M. Daubenton, de l'Académie des Sciences, en a nourri quelques-uns pendant plusieurs mois, en leur donnant tous les jours de petits poissons frais, c'est la seule nourriture qui leur convienne; car de quatre martin-pêcheurs qu'on m'apporta le 21 août 1778, & qui étoient aussi grands que père & mère, quoique pris dans le nid qui étoit un trou sur le bord de la rivière; deux resusèrent constamment les mouches, les fourmis, les vers de terre, la pâtée, le fromage, & périrent d'inanition au bout de deux jours; les deux autres qui mangèrent un peu de fromage & quelques vers de terre, ne vécurent que six jours. Au reste, Gesner observe que le martin-pêcheur ne

<sup>(</sup>k) Uccelleria, page 39.

<sup>(1) «</sup> Une personne d'Amsterdam m'a raconté, qu'elle en avoit tenu » en vie assez long-temps dans une petite chambre, au milieu de laquelle » étoit un bassin rempli d'eau avec de petits poissons vivans, que les alcyons savoient adroitement en tirer à la volée ». Feuilles de Vosmaër, 1769.

peut se priver, & qu'il demeure toujours également sauvage; sa chair a une odeur de saux muse (m) & n'est pas bonne à manger; sa graisse est rougeatre (n); il a le ventricule spacieux & lache comme les oiscaux de proie; & comme eux il rend par le bec les restes indigestes de ce qu'il a avalé, écailles & arêtes roulées en petites boules: ce viscère est placé sort bas; l'œsophage est par conséquent très-long (o); la langue est courte, de couleur rouge ou jaune, comme le dedans & le fond du bec (p).

Il est singulier qu'un oiseau qui vole avec tant de vîtesse & de continuité, n'ait pas les ailes amples; elles tont au contraire fort petites à proportion de sa grosseur, d'où l'on peut juger de la force des muscles qui les meuvent; car il n'y a peut-être point d'oiseau qui ait les

Z

<sup>(</sup>n) Gesner. (m) Tragus. (o) idem. Avi. pag. 551.

<sup>(</sup>p) « On m'apporta, dit M. de Montbeillard, le 7 juillet 1771, cinq petits martin-pêcheurs (il y en avoit sept dans le nid sur le « bord d'un ruisseau); ils mangèrent des vers de terre qu'on leur « présenta. Dans ces jeunes martin-pêcheurs, le doigt extérieur étoit « tellement uni à celui du milieu jusqu'à la dernière articulation, « qu'il en résultoit l'apparence d'un doigt fourchu plutôt que celle « de deux doigts distincts; le tarse étoit fort court; la tête étoit rayée « transversalement de noir & de bleu-verdâtre; il y avoit deux taches « de feu, l'une sur les yeux en avant, l'autre plus longue sous les « yeux, & qui se prolongeant en arrière, devient blanche; au bas « du cou, près du dos; le bleu devient plus dominant, & une « bande ondoyante de bleu, mêlée d'un peu de noir, parcourt la « longueur du corps, & s'etend jusqu'à l'extremite des couvertures « Oiseaux, Tome VII.

mouvemens aussi prompts & le vol aussi rapide; il part comme un trait d'arbalêtre; s'il laisse tomber un poisson de la branche où il s'est perché, souvent il reprend sa proie avant qu'elle ait touché terre; comme il ne se pose guère que sur des branches séches, on a dit qu'il faisoit sécher le bois sur lequel il s'arrête (9).

On donne à cet oiseau desséché, la propriété de conserver les draps & autres étosses de laine & d'éloigner les teignes : les marchands le suspendent à cet esset dans leurs magasins (r); son odeur de saux musc pourroit peut-être écarter ces insectes, mais pas plus que toute autre odeur pénétrante ; comme son corps se desséche aisément, on a dit que sa chair n'étoit jamais attaquée de corruption (s), & ces vertus quoiqu'imaginaires, le cèdent encore aux merveilles qu'en ont

<sup>»</sup> de la queue, où le bleu devient plus vif; les douze pennes de la » queue étoient d'un bleu rembruni; les vingt-deux pennes des » ailes étoient chacune moitié brune & moitié bleu rembruni, selon » leur longueur; leurs couvertures brunes pointillées de bleu; la » gorge blanchâtre; la poitrine rousse, ombrée de brun; le ventre » blanchâtre; le dessous de la queue d'un roux presque aurore; le » bec avoit dix-sept lignes; la langue étoit très-courte, large & pointue; le ventricule fort ample. » Observation communiquée par M. de Montbeillard.

<sup>(9)</sup> Schwenckfeld, page 195.

<sup>(</sup>r) D'où lui vient le vieux nom d'artre ou atre, que lui donne encore Belon, & qui signifie teigne, comme par antiphrase, oiseau teigne, & ceux de drapier & de garde-boutique.

<sup>(5)</sup> Caro mortuæ non putrescit. Gesner.



LE MARTIN - PÉCHEUR.



raconté quelques Auteurs, en recueillant les idées superstitieuses des Anciens sur l'alcyon; il a, disent-ils, la propriété de repousser la soudre; celle de saire augmenter un trésor ensoui, & quoique mort, de renouveler son plumage à chaque saison de mue (1); il communique, dit Kirannides, a qui le porte avec soi, la grâce & la beauté; il donne la paix à la maison; le calme en mer; attire les poissons & rend la péche abondante sur toutes les eaux: ces sables stattent la credulité, mais malheureusement ce ne sont que des sables (u).

<sup>(</sup>t) Voyez Aldrovande, tome III, page 621.

<sup>(</sup>u) Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on les retrouve jusque chez les Tartares & dans la Sibérie. « On voit des martin-pêcheurs dans toute la Sibérie, & les plumes de cet oiseau sont employées par les « Tartares & par les Osliaques à plusieurs utages superstinieux; ceux-là « les arrachent, les jettent dans l'eau, conservent avec soin celles « qui surnagent, & prétendent que lorsqu'ils touchent avec une de « ces plumes une femme ou seulement ses habits, ils deviennent « amoureux d'elle. Les Ostiaques ôtent la peau, le bec & les pattes « de cet oiseau, & les renferment dans une bourse; tant qu'ils ont « cette espèce d'amulette, ils ne croyent pas avoir aucun malheur à « craindre. Celui qui m'apprit ce moyen de vivre heureux, ne put « le faire sans verser des larmes, & il me dit que la perte d'une pa- « reille peau qu'il possedoit, lui avoit fait perdre aussi sa femme & ses « biens. Je lui représentai que cet oiseau ne devoit pas être une chose « si rare, puisqu'un de ses compatriotes m'en avoit apporté un avec « sa peau & ses plumes; il en sut très-étonné, & dit que s'il avoit ce le bonheur d'en trouver un, il ne le donneroit à personne. » Voyage en Sibérie, par M. Gmelin, tome II, page 112.

# LES MARTIN-PÊCHEURS ÉTRANGERS.

Comme le nombre des espèces étrangères est ici très-considérable, & que toutes se trouvent dans les climats chauds, on doit regarder celle de notre martin-pêcheur, comme échappée de cette grande famille, puisqu'elle est seule & même sans variété dans nos contrées. Pour mettre de l'ordre dans l'énumération de cette multitude d'espèces étrangères: nous séparerons d'abord tous les martin-pêcheurs de l'ancien continent, de ceux de l'Amérique, & ensuite nous indiquerons les uns & les autres par ordre de grandeur, en commencant par ceux qui sont plus grands que notre martin-pêcheur d'Europe, & continuant par ceux qui lui sont égaux en grandeur ou qui sont plus petits.



#### GRANDS MARTIN-PÉCHEURS DE L'ANCIEN CONTINENT.

#### \* *L.E.*

#### PLUS GRAND MARTIN-PÉCHEUR.

#### Première espèce.

Cet oiseau, le plus grand de son genre, se trouve à la nouvelle Guinée: il est long de seize pouces, & gros comme un choucas; tout son plumage, excepté la queue, paroît lavé de bistre, bruni sur le dos & sur l'aile; plus clair & ségèrement traversé de petites ondes noirâtres sur tout le devant du corps & autour du cou sur un fond plus blanc; les plumes du sommet de la tête sont, ainsi qu'un large trait sous l'œil, du bistre brun du dos; la queue d'un sauve roux traversé d'ondes noires, est blanche à l'extrémité; le demi-bec insérieur est orangé, le supérieur noir & ségèrement sléchi à la pointe; trait par lequel cet oiseau paroît sortir & s'ésoigner un peu du genre des martin-pêcheurs, auquel d'ailleurs il appartient par tous les autres caractères.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 663, sous la dénomination de grand Martin-pêcheur de la nouvelle Guinée.

# \* LE MARTIN-PÊCHEUR BLEU & ROUX. (a)

#### Seconde espèce.

I L a un peu plus de neuf pouces de longueur, & fon bec qui est rouge en a deux & demi; toute la tête, le cou & le desfous du corps sont d'un beau roux brun; la queue, le dos & la moitié des ailes sont d'un bleu changeant selon les aspects, en bleu-de-ciel & en bleu d'aigue-marine; la pointe des ailes & les épaules sont noires. Cette espèce se trouve à Madagascar, on la voit aussi en Afrique, sur la rivière de Gambie, selon Edwards. Un martin-pêcheur de la côte de Malabar, donné dans nos planches enluminées, n.º 894, & qui est la quatorzième espèce de M. Brisson, ressemble en tout à celui-ci, excepté que sa gorge est blanche;

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 232, sous la dénomination de grand Martin-pêcheur de Madagascar.

<sup>(</sup>a) Grand martin-pêcheur de la rivière de Gambie. Edwards, tome I, pl. 8. — Ispida. Klein, Avi. pag. 35, n.º 7. — Ispida supernè cæruleo-beryllina, infernè castanea capite & collo castaneis; gutture sordidè albo-stavicante, tectricibus alarum superioribus corpori sinitimis nigro-violaccis; remigibus decem primoribus interiùs in exortu candidis; rectricibus subtus nigris, supernè cæruleo-beryllinis lateralibus interiùs nigricante marginatis. Ispida Madagascariensis cærulea. Brisson, Ornithol. tome IV, page 496.

différence qui peut bien n'être que celle de deux individus mâle & semelle dans la même espèce, au moyen de quoi celle-ci se trouveroit suivant le parallèle de l'Équateur, dans toute l'étendue du continent; elle s'y trouveroit même sur une très-grande largeur, si comme il nous paroît, le martin-pêcheur de Smyrne, d'Albin dont M. Brisson sait sa treizieme espèce, est encore le même oiseau que celui-ci.

#### \* LE MARTIN-PECHEUR CRABIER. Troisième espèce.

CE martin-pêcheur nous est venu du Sénégal, sous le nom de Crabier; il y a apparence qu'il se trouve également aux îles du cap Vert, & que c'est à lui que se rapporte la notice suivante, donnée par M. Forster, dans le second Voyage du capitaine Cook. « L'oiseau le plus remarquable que nous vimes aux îles du cap « Vert, est une espèce de martin-pêcheur, qui se nourrit « de gros crabes de terre rouges & bleus, dont sont « remplis les trous de ce sol sec & brûlé (b) ». Ce martin-pêcheur a la queue & tout le dos d'un bleu

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 334.

<sup>(</sup>b) Cet Observateur ajoute, « on trouve la même espèce dans l'Arabie heureuse, ainsi que dans l'Abyssinie, comme on le « voit par les dessins élégans & précieux de M. Bruce. » Second Voyage dans l'hémisphère austral, par le capitaine Cook, tome 1, in-4.° page 36.

d'aigue-marine; ce bleu peint encore le bord extéricur des pennes grandes & moyennes de l'aile; mais leurs pointes sont noires, & une large plaque de cette couleur couvre toute la partie la plus voiline du corps, & marque sur l'aile comme le dessin d'une seconde aile; tout le dessous du corps est sauve-clair; un trait noir s'étend derrière l'œil; le bec & les pieds sont couleur de rouille foncée. La longueur de cet oiseau est d'un pied.

# LE MARTIN-PÊCHEUR À GROS BEC. (c)

Quatrième espèce.

LE bec des martin-pêcheurs est généralement grand & fort: celui-ci l'a plus épais encore, & plus fort à proportion qu'aucun autre. L'oiseau entier a quatorze pouces; le bec seul en a plus de trois, & onze lignes d'épaisseur à sa base; la tête est coifsée de gris-clair; le dos est vert-d'eau; les ailes sont d'un bleu d'aigue-marine;

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 500, sous la dénomination de Martin-pêcheur du cap de Bonne-espérance.

<sup>(</sup>c) Ispida superne obscure coruleo - viridescens, ad cinercum inclinans, inferne fulva, capite superiore cinereo, ad fulvum vergente; collo fulvo; dorso infimo & urepygio dilute caruleo-beryllinis; rectricibus subtus cinereis. superne caruleo viridescencibus, lateralibus interius cinereo marginatis... Ispida capitis Bona-spei. Brisson, Ornithol. tome IV, page 488. la queue

la queue est du même vert que le dos, elle est doublée de gris; tout le dessous du corps est d'un sauve terne & soible; le gros bec de ce martin-pêcheur est d'un rouge de cire d'Espagne.

#### \* LE MARTIN-PÊCHEUR PIE.

Cinquième espèce.

LE blanc & le noir mêlés & coupés dans tout le plumage de cet oiseau, sont représentés par le nom que nous lui donnons de martin-pêcheur pie. Le dos est à sond noir nué de blanc; il y a une zone noire sur la poitrine; tout le devant du cou jusque sous le bec est blanc; les pennes de l'aile noires du côté extérieur, sont en-dedans tranchées de blanc & de noir, & frangées de blanc; le haut de la tête & la huppe sont noires; le bec & les pieds le sont aussi; la longueur totale de l'oiseau est de près de huit pouces.

Ce martin-pêcheur est venu du cap de Bonne-espérance : en lui comparant un autre envoyé du Sénégal, & donné n.º 62 des planches enluminées (d), nous n'avons pu nous empêcher de les regarder comme étant de la

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 716, sous la denomination de Martin-pêcheur huppé du cap de Bonne-espérance.

<sup>(</sup>d) Ispida superne albo & nigro varia, inferne alba, pectore & lateribus nigro maculatis; capite & collo superiore nigris, lineolis longitudinalibus albis varius: tænia utrimque supra oculos candida; reciricibus albis,

Oiseaux, Tome VII. A a

même espèce; les dissérences que pourroient offrir les deux figures, ne se trouvant point telles entre les deux oiseaux eux-mêmes; par exemple, le noir dans la planche 62, n'est pas assez fort ni assez profond; les plumes de la tête qui sont représentées couchées, ne sont pas moins susceptibles de se relever en huppe; la disserence la plus notable, mais qui n'est rien moins que spécifique, est que celui du Sénégal a dans son plumage plus de blanc, & celui du Cap un peu plus de noir. M. Edwards a donné un de ces oiseaux qui venoit de Perse (e); mais la figure est assez désectueuse, & la distribution des couleurs n'y est nullement rendue; il déclare que cet oileau avoit été envoyé dans l'esprit-de-vin, & remarque lui-même combien les couleurs sont affoiblies & brouillées dans les oiseaux qui ont séjourné dans cette liqueur. Mais il n'y a nulle apparence que le martin-pêcheur blanc & noir de la Jamaïque, qu'indique Sloane (f), & dont il

fasciâ transversâ nigrâ versus apicem notatis, utrimque extimâ binis maculis semi-circularibus nigris insignitâ... Ispida ex albo & nigro varia. Brisson, Ornithol. tome IV, page 520. — Alcedo macroura susca albido varia... Alcedo rudis. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 56, Sp. 6.

<sup>(</sup>e) History of Birds, tom. I, pag. 9, pl. 9; c'est apparemment d'après Edwards, que Klein en sut mention. Ispida ex albo & nigro varia. Avi. pag. 36, n.º 8.

<sup>(</sup>f) Ispida ex atro & albo varia. Sloane, Jamaic. pag. 313, n.° 54, avec une figure défectueuse, tab. 255, fig. 3. Ray, Synops. avi. pag. 182, n.° 14, indique déjà une de ces espèces de martin-pêcheur blanc & noir.

donne une figure, sur la vérité de laquelle on ne peut guère compter, soit de la même espèce que celui du Sénégal ou du cap de Bonne-espérance, quoique M. Brisson ne fasse aucune difficulté de les mettre ensemble: un oiseau de vol court & rasant les rivages, ne peut avoir fourni la traversée du vaste Océan aulantique, & la Nature si variée dans ses ouvrages, ne paroît avoir répété aucune de ses sormes dans l'autre continent; mais les avoir faites sur des modèles tout neufs quand elle n'a pu le peupler du fond de ses anciennes productions. C'est apparemment aussi une espèce indigène & entièrement propre aux terres ou elle s'est trouvée, que celle des martin-pêcheurs qu'on a vus dans ces îles perdues au milieu des mers du Sud, & reconnues par les derniers Navigateurs. M. Forster, dans le second Voyage autour du monde du capitaine Cook, les a trouvés à Taïti (g), à Huaheine (h), à Uliétéa, îles éloignées de quinze cents lieues de tous les continens. Ces martin-pécheurs sont d'un vert-sombre avec un collier de la même couleur sur un cou blanc. Il paroît que quelques - uns de ces Infulaires les regardent avec superstition, & l'on diroit qu'on s'est rencontré d'un bout du monde à l'autre, pour imaginer aux oiseaux de la famille des alcyons quelques propriétés merveilleuses (i).

<sup>(</sup>g) Second Voyage du capitaine Cook, tome I, page 3 16.

<sup>(</sup>h) Ibidem, page 405.

<sup>(</sup>i) « L'après-midi nous tuames (à Uliétéa) des martin-pêcheurs; A a ij

#### \* LE MARTIN-PÉCHEUR HUPPÉ.

#### Sixieme espèce.

CE martin-pêcheur a seize pouces de longueur, il est un des plus grands; son plumage est richement émaislé, quoiqu'il n'ait pas de couleurs éclatantes; il est tout parsemé de gouttes blanches, jetées par lignes transversales sur un sond gris-noirâtre du dos à la queue; la gorge est blanche avec des traits noirâtres sur les côtés; la poitrine est émaillée de ces deux mêmes couleurs & de roux; le ventre est blanc; les flancs & les couvertures du dessous de la queue, sont de couleur rousse. L'échelle a été omise dans la planche enluminée de cet oiseau, & il faut se le sigurer d'un tiers plus gros & plus grand qu'il n'y est représenté.

<sup>» &</sup>amp; au moment où je venois de tirer le dernier, nous rencontrames
» Oreo & sa samille qui se promenoient sur la plaine avec le capitaine
» Cook. Le ches ne remarqua pas l'oiseau que je tenois à la main,
» mais sa fille déplora la mort de son eatua (esprit ou génie) & s'ensuit
» loin de moi sorsque je voulus la toucher; la mère & la plupart des
» semmes qui l'accompagnoient, paroissoient aussi affligées de cet
» accident, & montant sur son bateau, le ches nous supplia, d'un air
» sort sérieux, de ne pas tuer les martin-pêcheurs de son sile, non
» plus que les hérons, en nous laissant la permission de tirer tous les
» autres oiseaux. Nous avons cherché inutilement à découvrir la cause
de cette vénération pour ces deux espèces particulières. » Second
Voyage autour du monde, par le capitaine Cook, tome 1, in-4.º page 425.

\* Voyez les planches enluminées, n.º 679.

M. Sonnerat donne une cspèce de martin-pêcheur de la nouvelle Guinée (page 171), qui a beaucoup de rapport avec celui-ci, par la taille & une partie des couleurs; nous ne prononcerons pas cependant sur l'identité de leurs espèces, & nous ne serons qu'indiquer cette dernière; la figure qui est jointe à sa notice, ne nous paroissant pas assez distincte.

# \* LE MARTIN-PÉCHEUR À COIFFE NOIRE.

Septième espèce.

CE martin-pêcheur est un des plus beaux; du bleuviolet moelleux & satiné couvre le dos, la queue & la moitié des ailes; leurs pointes & les épaules sont noires; le ventre est roux-clair; un plastron blanc marque la poitrine & la gorge & sait le tour du cou près du dos; la tête porte une ample coisse noire; un grand bec rouge brillant, achève de relever les belles couleurs dont cet oiseau est paré; il a dix pouces de longueur, il se trouve à la Chine; & nous regardons comme une espèce trèsvoisine de celle-ci, ou comme une simple variété, le grand martin-pêcheur de l'île de Luçon, donné par M. Sonnerat, dans son Voyage à la nouvelle Guinée, page 65.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n. 673, sous le nom de Martinpêcheur de la Chine.

### \* LE MARTIN-PÉCHEUR À TÊTE VERTE.

Huitième espèce.

Une calotte verte, garnie à l'entour d'un bord noir, couvre la tête de ce martin-pêcheur; son dos est du même vert qui se sond sur les ailes & la queue en bleu d'aigue-marine; le cou, la gorge & tout le devant du cou sont blancs; le bec, les pieds & le dessous de la queue sont noirâtres; il a neuf pouces de longueur. Cet oiseau dont l'espèce paroît nouvelle, est donné dans la planche enluminée, comme étant du cap de Bonne-espérance; mais nous en trouvons une notice dans les papiers de M. Commerson, qui l'a vu & décrit dans l'île de Bouro, voisine d'Amboine & l'une des Moluques.

# \*\* LE MARTIN-PÊCHEUR ÀTÊTE & COU COULEUR DE PAILLE.

#### Neuvième espèce.

CE martin-pêcheur dont l'espèce est nouvelle, a les ailes & la queue d'un bleu-turquin soncé; les grandes

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 783.

<sup>\* \*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 757, sous le nom de Martin-pêcheur de Java.

pennes des premières sont brunes, frangées de bleu; le dos bleu d'aigue-marine; le cou, le devant & le dessous du corps blancs, teints de jaune-paille ou ventre de biche; de petits pinceaux noirs sont tracés sur le fond blanc du sommet de la tête; le bec est rouge & a près de trois pouces de longueur; la grandeur totale de l'oiseau est d'un pied. C'est à une espèce semblable, quoiqu'un peu plus petite que paroît se rapporter la notice d'un martinpêcheur de Célebes, donnée par les Voyageurs; mais apparemment un peu embellie par leur imagination. « Cet oiseau, disent-ils, se nourrit d'un petit poisson qu'il va guêter sur la rivière. Il y voltige en tournoyant à « fleur-d'eau, jusqu'à ce que le poisson, qui est fort léger, « faute en l'air & semble prendre le dessus pour fondre sur « son ennemi; mais l'oiseau a toujours l'adresse de le « prévenir; il l'enlève de son bec & l'emporte dans son « nid, où il s'en nourrit un jour ou deux, pendant lesquels « son unique occupation est de chanter . . . . Il n'a guère « que la grosseur d'une alouette; son bec est rouge; le « plumage de sa tête & celui de son dos, sont tout-à-sait « verts; celui du ventre, tire sur le jaune; & sa queue est « du plus beau bleu du monde, ..... Cet oiseau mer-« veilleux, se nomme Ten-rou-joulon (k).

<sup>(</sup>k) Histoire générale des Voyages, tome X, page 459.

### LE MARTIN-PÊCHEUR À COLLIER BLANC.

#### Dixième espèce.

M. Sonnerat nous a fait connoître cette espèce de martin-pêcheur (Voyage à la nouvelle Guinée, p. 67). Il est un peu moins grand qu'un merle; sa tête, son dos, ses ailes & sa queue, sont d'un bleu nuancé de vert; tout le dessous du corps est blanc, & une bandelette blanche passe autour du cou. Il a trouvé cette espèce aux Philippines, & nous avons lieu de croire qu'elle se voit aussi à la Chine.

L'oiseau que M. Brisson (1) n'indique que d'après un dessin, sous le nom de martin-pêcheur à collier des Indes, & qu'il dit être beaucoup plus gros que notre martin-pêcheur d'Europe, pourroit bien être une variété dans cette dixième espèce,

<sup>(1)</sup> Ispida superne splendide cærulea, inserne rusa; uropygio & techricibus alarum superioribus splendide viridibus; utrimque tænia supra oculos candida, macula infra oculos rusescente; collo superiore torque albo cinclo, rechricibus subtus nigricantibus, superne splendide cæruleis, lateralibus interius nigricantibus.... Ispida Indica torquata. Brisson, Ornithol. tome IV, page 481.



# LES MARTIN-PÊCHEURS DE MOYENNE GRANDEUR DE L'ANCIEN CONTINENT.

#### LE BABOUCARD. (a)

Première espèce moyenne.

LE nom du Marin-pêcheur au Sénégal, en langue Jalose, est baboucard. Les espèces en sont multipliées sur le grand sleuve de cette contrée (b), & toutes sont peintes des couleurs les plus variées & les plus vives. Nous appliquons le nom générique de baboucard à celui dont M. Brisson a fait sa septième espèce, & qui a tant de ressemblance avec le martin-pêcheur d'Europe, qu'on peut croire que leurs espèces sont très-voisines, ou peut-être n'en sont qu'une, puisque nous avons déjà remarqué que cet oiseau, comme un étranger égaré dans nos climats, est réellement originaire des climats plus chauds, auxquels son genre entier appartient.

<sup>(</sup>a) Ispida superne cæruleo - beryllina, susco in dorso admixto, inferne sulva; capite & collo superiore obscure viridibus, viridi splendidiore punclulatis, duplici utrimque maculà in capite sulva; tectricibus alarum superioribus obscure viridibus, viridi beryllino punclulatis; rechricibus subtus suscis, superne viridi-caruleis, lateralibus interius suscis. Ispida Senegalensis. Briston, Ornithol. tome IV, page 485.

<sup>(</sup>b) Adanson, Voyage au Sénégal, page 142. Oiseaux, Tome VII.

# \* LE MARTIN-PÊCHEUR BLEU & NOIR DU SÉNÉGAL. Seconde espèce moyenne.

Celui-ci paroît un peu plus gros que notre martinpêcheur, quoique sa longueur ne soit guère que de sept pouces; la queue, le dos, les pennes moyennes de l'aile, sont d'un bleu-soncé; le reste de l'aile, couvertures & grandes pennes, est noir; le dessous du corps est fauve-roux, jusque vers la gorge qui est blanche, ombrée de bleuâtre; cette teinte un peu plus sorte, couvre le dessus de la tête & du cou; le bec est roux & les pieds sont rougeâtres.

# \* \* LE MARTIN-PÊCHEUR À TÊTE GRISE. (c) Troisième espèce moyenne.

CE Martin-pêcheur est entre la grande taille & la moyenne: il est à-peu-près de la grosseur de la petite

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 356.

<sup>\* \*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 594, sous la dénomination de Martin-pêcheur à tête grise du Sénégal.

<sup>(</sup>c) Ispida superne caruleo-beryllina, inferne alba; capite, gutture & collo cinereo albis; tania utrimque rostrum inter & oculum, & tectricibus

grive; & sa longueur est de huit pouces & demi; il a la tête & le cou enveloppés de gris-brun, plus clair & blanchissant sur la gorge & le devant du cou; le dessous du corps est blanc; tout le manteau est bleu d'aiguemarine, à l'exception d'une grande bande noire étendue sur les couvertures de l'aile, & une autre qui se marque sur les grandes pennes; la mandibule supérieure du bec est rouge, l'inférieure est noire.

### LE MARTIN-PÉCHEUR À FRONT JAUNE. (d)

Quatrième espèce moyenne.

Albin a donné cet oiseau: il est dit-il, de la grandeur du martin-pêcheur d'Angleterre. Si l'on peut se consier davantage aux descriptions de cet Auteur qu'à

alarum superioribus nigris; remigibus interius in exortu candidis; rectricibus subtus nigris, superne caruleo-beryllinis, lateralibus interius nigris..... Ispida Senegalensis major. Brisson, Ornithol. tome IV, page 494.

(d) Eengall king-fisher. Albin, tom. III, pag. 12, pl. 29.— Ispida superne obscure carulea, inferne lutea; capite superiore & uropygio sordide rubris; maculâ in syncipite luteâ; taniâ utrimque per oculos nigrâ, pone oculos obscure caruleâ, gutture & torque in collo superiore candidis; remigibus cinereo-griseis; rectricibus superne sordide rubris.... Ispida Bengalensis torquata. Brisson, Ornithol. tome IV, page 503.— Alcedo brachyura, dorso caruleo abdomine luteo, capite uropygivque purpureo, gulâ nuchâque albis... Alcedo Erithaca. Linnaus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 56, Sp. 2.

ses peintures, cette espèce se distingue des autres, par le beau jaune qui teint tout le dessous du corps & se front; une tache noire part du bec & entoure les yeux; derrière la tête est une bande de bleu sombre, & ensuite un trait de blanc; la gorge est blanche aussi; le dos bleufoncé; le croupion & la queue sont d'un rouge terne; les ailes d'un gris-de-ser obscur.

# \* LE MARTIN-PÊCHEUR À LONGS BRINS. (e)

Cinquième espèce moyenne.

Cette espèce est très-remarquable dans son genre, par un carassère qui n'appartient qu'à elle; les deux

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 116, sous la dénomination de Martin-pêcheur de Ternate.

<sup>(</sup>e) Avis Paradisiaca Ternatana. Seba, Thesaur. vol. I, pag. 74, tab. 46, fig. 3.— Klein en a sait une pie, sur ce que Seba dit, que le bec de cet oiseau est sait comme celui de la pie: pica Ternatana. Klein, Avi. pag. 62, n.º 8.— Ispida supernè susca, marginibus pennarum saturatè caruleis, infernè & in uropygio alba, rosco adumbrata: capite, collo superiore & techricibus alarum superioribus splendidè caruleis: rechricibus binis intermediis longissimis, in exortu & apice albis, rosco adumbratis, exteriùs versus exortum maculâ cyaneâ notatis, in medio pinnulis brevissimis cyaneis praditis, lateribus albis, rosco adumbratis, exteriùs superioribus superioribus superioribus pinnulis brevissimis cyaneis praditis, lateribus albis, rosco adumbratis, exteriùs superioribus superioribus superioribus superioribus pinnulis brevissimis cyaneis praditis, lateribus albis, rosco adumbratis, exteriùs superioribus superioribus superioribus superioribus pinnulis brevissimis cyaneis praditis, lateribus albis, rosco adumbratis, exteriùs superioribus s

plumes du milieu de la queue se prolongent & s'essilent en deux longs brins, qui n'ont qu'une tige nue, sur trois pouces de longueur, & reprennent à l'extrémité une petite barbe de plumes; du bleu turquin moelleux & soncé, du brun noir & velouté, couvrent & coupent par quatre grandes taches le manteau; le noir occupe le haut du dos & la pointe des ailes; le gros bleu leur milieu, le dessus du cou & la tête; tout le dessous du corps & la queue, sont d'un blanc soiblement teint d'un rouge léger; le bec & les pieds sont orangés; sur chacune des deux plumes du milieu de la queue, est une tache bleue, & les longs brins sont de cette même couleur. Seba nomme cet oiseau à cause de sa beauté, nymphe de Ternate; il ajoute que les plumes de la queue, sont dans le mâle, d'un tiers plus longues que dans la semelle.



#### PETITS MARTIN-PÉCHEURS DE L'ANCIEN CONTINENT.

\* LE MARTIN-PÊCHEUR À TÊTE BLEUE.

Première petite espèce.

Ly a des Martin-pêcheurs aussi petits que le roitelet, ou pour les comparer à un petit genre plus voisin d'eux, & qui n'en distrère que par le bec aplati, aussi petits que des todiers. Celui qui est donné dans la planche enluminée, n.º 356, sans numéro de figure & comme venant du Sénégal, est de ce nombre : il n'a guère que quatre pouces de longueur; il est d'un beau roux sur tout le corps en-dessous & jusque sous l'œil; la gorge est blanche; le dos est d'un beau bleu d'outre-mer; l'aile est du même bleu à l'exception des grandes pennes, qui sont noirâtres; le sommet de la tête est d'un bleu vis, chargé de petites ondes d'un bleu plus clair & verdoyant; son bec très-long à proportion de son petit corps, a treize lignes. Cet oiseau nous a été envoyé de Madagascar.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 356, petite figure, sous la dénomination de petit Martin-pêcheur du Sénégal.

#### \* LE MARTIN-PECHEUR ROUX. (a)

Seconde petite espèce.

CE petit Martin-pêcheur, qui n'a pas cinq pouces de longueur, a tout le dessus du corps, du bec à la queue, d'un roux vis & éclatant, excepté que les grandes pennes de l'aile sont noires, & les moyennes seulement frangées de ce même rouge sur un sond noirâtre; tout le dessous du corps est d'un blanc teint de roux; le bec & les pieds sont rouges. M. Commerson l'a vu & décrit à Madagascar.

# \* \* LE MARTIN-PECHEUR POURPRÉ. Troisième petite espèce.

IL est de la même grandeur que le précédent: c'est de tous ces oiseaux le plus joli, & peut-être le plus riche en couleurs; un beau roux aurore, nué de pourpre mélé de bleu, lui couvre la tête, le croupion & la queuc; tout le dessous du corps est d'un roux doré sur sond

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 778, fig. 1.

<sup>(</sup>a) Ispida supernè rusa, insernè albo-rusescens; gutture & collo inseriore candidis; remigibus nigricantibus, exteriùs ruso marginatis; rechricibus subtus nigricantibus, supernè rusis, lateralibus interiùs nigricantibus.....

Ispida Madagascariensis. Brisson, Ornithol. tome IV, page 508.

<sup>\* \*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 778, fig. 2.

blanc; le manteau est enrichi de bleu d'azur dans du noir velouté; une tache d'un pourpre clair prend à l'angle de l'œil, & se termine en arrière par un trait du bleu le plus vis; la gorge est blanche & le bec rouge. Ce charmant petit oiseau nommé dans la planche, martin-pêcheur de Pondichery, nous est venu de cette contrée.

# LE MARTIN-PÊCHEUR À BEC BLANC. (b)

Quatrième petite espèce.

S E B A, d'après lequel on donne ce petit Martin-pécheur, dit qu'il a le bec blanc, le cou & la tête rouge - bai teint de pourpre; les flancs de même; les pennes de l'aile cendrées; leurs couvertures & les plumes du dos d'un très-beau bleu; la poitrine & le ventre jaune-clair; fa longueur est d'environ quatre pouces & demi. Du reste, quand Seba dit que les oiseaux de la famille des alcyons se nourrissent d'abeilles, il les consond avec les guêpiers, & Klein relève a ce propos une erreur

capitale

<sup>(</sup>b) Alcedo Americana, seu apiastra. Seba, Thesaur. vol. I, pag. 87, tab. 53, sig. 3. — Ispida rostro albo. Klein, Avi. pag. 35, n.º 4. — Ispida supernè caruleo-violacea, insernè dilutè lutea; capite & collo superiore spudicco - purpureis; remigibus cinereo - griscis; reclricibus supernè caruleo-violaceis, subtus cinereis... Ispida Americana carulea. Brisson, Ornuthol. tome IV, page 505.

capitale de Linnæus, qui est d'avoir pris l'ispida pour le mérops, ou le martin pêcheur pour le guêpier, ce dernier habitant les terres sauvages & voisines des bois, & non les rives des eaux, où il ne trouveroit pas d'abeilles (c). Mais le même Klein ne voit pas également bien quand il dit que cet alcyon de Seba lui paroît femblable à notre martin-pêcheur, puisque outre la différence de grandeur, les couleurs de la tête & du bec sont totalement différentes.

M. Vosmaër a donné deux petits martin-pêcheurs, qu'il rapporte à cet alcyon de Seba, mais en assurant qu'ils n'avoient que trois doigts, deux en avant & un en arrière (d). Ce fait avoit besoin d'être constaté & l'a été par un bon Observateur, comme nous le verrons ci-après.

## LE MARTIN-PÊCHEUR DE BENGALE. (e)

Cinquième petite espèce.

Lowards donne dans une même planche, deux petits martin-pêcheurs, qui paroissent d'espèces très-

<sup>(</sup>c) Klein, Avi. pag. 35, n.º 4.

<sup>(</sup>d) Petits alcyons des Indes orientales, très-beaux, à queue courte, ayant deux doigts devant & un derrière, &c. feuilles de Vosmaër, 1768.

<sup>(</sup>e) Little Indian king-fisher. Edwards, Hist. of Birds, tom. I, pl. 11. - Ispida Bengalensis. Klein, Avi. pag. 34, n.º 2.

Oiseaux, Tome VII.

voisines, ou peut-être mâle ou semelle de la même, quoique M. Brisson en fasse deux espèces séparées (f); ils ne sont pas plus grands que des todiers; l'un a le menteau bleu-de-ciel, & l'autre bleu d'aigue-marine; les pennes des ailes & de la queue du premier, sont gris-brun; dans le second, ces mêmes plumes sont du même vert que le dos; le dessous du corps de tous deux est fauve orangé. Klein, en faisant mention de cette espece, dit qu'elle convient avec celle d'Europe par ces couleurs; il eût pu observer qu'elle en diffère beaucoup par la grandeur; mais toujours préoccupé de sa fausse idée des doigts deux & deux dans le genre des martin-pêcheurs, il se plaint qu'Edwards ne se soit pas là-dessus plus clairement expliqué (g); quoique les figures d'Edwards soient très-bien & très-nettes sur cette partie, comme elles ont coutume de l'être sur tout le reste.

<sup>(</sup>f) Ispida supernè caruleo-viridis, infernè rusa; capite saturatè caruleo transversim striato; tanià utrimque per oculos rusa; gutture candido; techricibus alarum superioribus caruleo-viridibus, caruleo splendidiore punctulatis; rectricibus subtùs suscis, supernè caruleo-viridibus, lateralibus interiùs suscis... Ispida Bengalensis. Brisson, Ornithol. tome IV, page 475.— Ispida supernè-carulea, caruleo splendidiore punctulata, internè rusa; macula utrimque duplici alià propè bazim rostri, alterà ponè aures rusa; remigibus, rectricibusque obscurè suscis.... Ispida Bengalensis minor. Idem, ibidem, page 477.

<sup>(</sup>g) Klein, Avi. pag. 34.

### LE MARTIN-PÉCHEUR À TROIS DOIGTS.

Sixième petite espèce.

ON a déjà trouvé dans le genre des pics, une singularité de cette nature pour le nombre des doigts; elle est moins surprenante dans la famille des martin-pêcheurs où le petit doigt intérieur, déjà si raccourci & presque inutile, a pu être plus aisément omis par la Nature. C'est M. Sonnerat qui nous a fait connoître ce petit martin-pêcheur à trois doigts, lequel d'ailleurs est un des plus brillans de ce genre, si beau & si riche en couleurs; il a tout le dessus de la tête & du dos couleur de lilas soncé; les plumes des ailes sont d'un bleu d'indigo sombre, mais relevé d'un limbe d'un bleu vis & éclatant, qui entoure chaque plume; tout le dessous du corps est blanc; le bec & les pieds sont rougeâtres (h). M. Sonnerat a trouvé cet oiseau à l'île de Luçon. M. Vosmaër dit simplement que les siens venoient des Indes orientales.

Nous regardons cette espèce, la précédente de Seba, & celle de notre martin-pêcheur pourpré comme trois espèces voilines, & qui pourroient peut-être se réduire à deux ou à une seule, s'il étoit plus facile d'apprécier les dissérences arbitraires des descriptions, ou si l'on pouvoit

<sup>(</sup>h) Sonnerat, Voyage à la nouveile Guinée, page 67.

les rectifier sur les objets mêmes. Du reste, M. Vosmaër donne sous le nom d'alcyon, deux autres oiseaux qui ne sont pas des martin-pêcheurs: le premier qu'il appelle alcyon d'Amérique à longue queue, outre qu'il a la queue plus longue à proportion qu'aucun oiseau de cette famille, ayant un bec courbé, caractère exclus du genre des martin-pêcheurs. Le second (i) au bec essilé, longuet, quadrangulaire & aux doigts pliés deux & deux, n'est pas un martin-pêcheur, mais un jacamar (k).

<sup>(</sup>i) Petit alcyon d'Amérique, d'une beauté admirable. Feuilles de Vosmaër, 1768.

<sup>(</sup>k) Nota. M. Vosmaër part de ses méprises pour en imputer aux Naturalistes & pour les régenter; il querelle M. Brisson d'avoir caractérise les pieds des martin-pêcheurs tels qu'ils sont effectivement; il proscrit la méthode d'appliquer aux oiseaux le nom propre qu'ils portent dans leur pays natal, comme si ce n'étoit pas le seul moyen de les saire reconnoître & retrouver; de mettre à portée les Voyageurs d'instruire les Naturalistes, & d'éviter enfin cette multiplication arbitraire, cette stérile abondance d'espèces nominales, créées par le caprice des méthodes & la fantaisse des systèmes. M. Vosmaër préfère, dit-il, de dériver ses noms des marques extérieures qui frappent d'abord sa vue: mais ses aperçus paroîtront-ils bien heureux, quand il appelle l'agami oiseau trompette, parce qu'il fait un bruit qui ne ressemble nullement au son d'une trompette! où veut-il qu'on trouve du meilleur goût les titres suivans! petit bouc d'une assez inconnue & très-belle espèce, que pour sa forme mignone & délicate nous nommons petit bouc damoiseau (c'est le chevrotain), ou bien: très-étrange & tout-à-fait nouvelle espèce de marmotte bâtarde d'Afrique, qui habite entre les pierres, &c. Les dénominations de M. Volmaër, fondées sur les marques extérieures qui frappent d'abord sa vue, sont à peu-près toutes de cette élégance. Voyez ses feuilles.

#### \* L E V I N T S I. (1)

#### Septième petite espèce.

donnent à ce petit martin-pêcheur, que ceux d'Amboine, appelent selon Seba, tohorkey & hito. Il a le dessus des ailes & la queue d'un bleu-de-ciel; la tête chargée de petites plumes longues, joliment tiquetées de points noirs & verdâtres, & relevées en huppe; la gorge est blanche; au côté du cou est une tache roux-fauve; tout le dessous du corps est de cette couleur, & l'oiseau entier n'a pas tout-à-sait cinq pouces de longueur.

L'espèce dix-sept de M. Brisson (m) nous paroît

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 756, fig. 1, sous le nom de petit Martin-pêcheur huppé des Philippines.

<sup>(1)</sup> Alcedo Amboinensis cristata. Seba, Thesaur. vol. I, pag. 100, tab. 63, sig. 4. — Ispida rostro luteo. Klein, Avi. pag. 85, n.° 5. — Ispida cristata, supernè splendide cærulea, insernè dilutè rusa; capite & collo superioribus, viridescentibus, nigro transversim striatis; tæniâ utrimque ponè oculos cæruleo violaceà; tectricibus alarum superioribus fusco-violaceis, cæruleo punctulatis; rectricibus subtùs suscis, supernè violaceis, lateralibus interiùs suscis. . Ispida Philippensis cristata. Briston, Ornith. ton. IV, pag. 483.

<sup>(</sup>m) Ispida cristata, supernè caruleo violacea, infernè saturatè lutea; capite superiore nigro transversim striato; tectricibus alarum superioribus caruleo-beryllinis; rectricibus supernè caruleo-violaceis, subtùs nigris...

Ispida Indica cristata. Brisson, Ornithol. tome IV, page 506.— Alcedo cristata, orientalis, elegantissimè picta. Seba, vol. I, pag. 104, tab. 67, fig. 4.— Ispida cristata. Klein, Avi. pag. 34, n.º 3.

très-voisine de celle-ci, si même ce n'en est pas une répétition; le peu de dissérence qui s'y remarque n'in-dique du moins qu'une variété. On ne peut s'assurer à quelle espèce se rapporte le petit oiseau des Philippines que Camel appelle salaczae, & qui paroît être un martin-pêcheur (n), mais qu'il ne fait que nommer, sans aucune description, dans sa notice des oiseaux des Philippines, insérée dans les Transactions Philosophiques.

M. Brisson (0) décrit encore une espèce de petit martin-pêcheur, sur un dessin qui lui a été apporté des Indes; mais comme nous n'avons pas vu l'oiseau, non plus que ce Naturaliste, nous ne pouvons rien ajouter à la notice qu'il en a donnée.

<sup>(</sup>o) Ispida superne splendide viridis, inferne rufa; capite superiore, gutture, & tænia per oculos splendide cæruleis; utrimque tænia supra oculos candida, macula infra oculos rufescente; rectricibus subtus nigricantibus, superne splendide viridibus, lateralibus interius nigricantibus.... Ispida Indica. Brisson, Ornithol. tome IV, page 479.



<sup>(</sup>n) Avis auguralis parva varie picturata, rostri magni & longi, Salaczac. Luzor. an martinus pescador: Camel, Transact. philosoph. numb. 285.

# LES MARTIN-PÊCHEURS DU NOUVEAU CONTINENT. GRANDES ESPÈCES.

#### LE TAPARARA. (a)

Première grande espèce.

Taparara est le nom générique du martin-pêcheur en langue Garipane: nous l'appliquons à cette espèce, l'une de celles que l'on trouve à Cayenne; elle est de la grandeur de l'étourneau; le dessus de la tête, le dos & les épaules sont d'un beau bleu; le croupion est bleu d'aigue-marine; tout le dessous du corps est blanc; les pennes de l'aile sont bleues en dehors, noires en dedans & en dessous; celles de la queue de même, excepté que les deux du milieu sont toutes bleues; au-dessous de l'occiput est une bande transversale noire. La grande quantité d'eau qui baigne les terres de la Guyane, est savorable à la multiplication des martin-pêcheurs; aussi leurs espèces y sont nombreuses; ces oiseaux indiquent

<sup>(</sup>a) Ispida supernè carulea, insernè alba, tanià transversà infrà occipitium nigricante; collo candido; uropygio caruleo beryllino; rectricibus subtùs nigris, supernè caruleis, lateralibus interiùs nigris... Ispida Cayanensis. Brisson, Ornithol. tome IV, page 492.

les rivières poissonneuses; on en rencontre très-fréquemment sur leurs bords. Il y a quantité de grands martin-pécheurs, nous dit M. de la Borde, sur la rivière Ouassa; mais ils ne s'attroupent jamais & vont toujours un à un; ils nichent dans ces contrées comme en Europe, dans des trous creusés dans la coupe perpendiculaire des rivages; il y a toujours plusieurs de ces trous voisins les uns des autres, quoique chacun de leurs hôtes n'en vive pas moins solitairement. M. de la Borde a vu de leurs petits en Septembre, apparemment qu'ils sont dans ce climat plus d'une nichée: le cri de ces oiseaux est carac, carac.

## \* L'A L A T L 1. (b)

#### Seconde grande espèce.

Nous formons ce nom par contraction de celui d'achalalactli ou michalalactli, que cet oiseau porte au

\* Voyez les planches enluminées, n.º 284, sous la denomination de Martin-pêcheur huppé du Mexique.

Mexique,

<sup>(</sup>b) Achalalaclli, seu piscium voratrix. Fernandez, Hist. avi. nov. Hisp. pag. 13, cap. 3. — Avis torquata. Nieremberg, pag. 222. — Achalalaclli, seu avis piscium vibratrix. Jonston, Avi. pag. 128. — Willughby, Ornithol. pag. 301. — Ray, Synops. pag. 156. — Ispida cristata, supernè cinereo-cærulescens, infernè castanea, torque albo, versus dorsum in acumen producto; gutture & maculâ utsimque rostrum inter & oculum candidis; remigibus minoribus & rectricibus nigricantibus, maculis transverses albis notatis, exterius cinereo cærulescente marginatis.... Ispida Mexicana cristata. Brisson, Ornithol. tome IV, page 518.

Mexique, suivant Fernandez: c'est une des plus grandes espèces de martin-pécheurs : sa longueur est de pres de seize pouces, mais il n'a pas les couleurs aussi brillantes que les autres; le gris-bleuâtre domine tout le dessus du corps; cette couleur est variée sur les ailes, de franges blanches en festons à la pointe des pennes, desquelles les plus grandes sont noirâtres & coupées en dedans de larges dentelures blanches; celles de la queue sont largement rayées de blanc; le dessous du corps est d'un roux-marron, qui s'éclaircit en remontant sur la poitrine, où il est écaillé ou maillé dans du gris; la gorge est blanche, & ce blanc s'étendant sur les côtés du cou, en fait le tour entier, c'est par ce caractère que Nieremberg l'a nommé oiseau à collier; toute la tête & la nuque sont du même gris-bleuâtre que le dos. Cet oiseau est voyageur; il arrive en certain temps de l'année, dans les Provinces septentrionales du Mexique, où il vient apparemment des contrées plus chaudes, car on le voit aux Antilles (c), & il nous a été envoyé de la Martinique. M. Adanson dit qu'il se trouve aussi, quoiqu'assez rarement au Sénégal, dans les lieux voisins de l'embouchure du Niger (d). Mais la dissiculté d'imaginer qu'un oiseau de la Martinique se trouve en même temps au Sénégal, le frappe lui-même, & lui fait chercher des différences entre l'achalalactli de Fernandez & de

<sup>(</sup>c) Briffon.

<sup>(</sup>d) Voyez Supplément de l'Encyclopédie, au mot Achalalacli. Oiseaux, Tome VII.

Nieremberg & ce martin-pêcheur d'Afrique; de ces dissérences, il en résulteroit que l'oiseau donné par M. Brisson & dans nos planches enluminées, seroit non le véritable achalalactli du Mexique, mais celui du Sénégal; & nous ne doutons pas en esset qu'à cette distance de climats, des oiseaux incapables d'une longue traversée, ne soient d'espèces dissérentes.

# \* LE JAGUACATI. (e)

Troisième grande espèce.

Nous avons vu que l'espèce du Martin-pêcheur d'Europe se trouve en Asse & paroît occuper toute l'étendue de l'ancien continent: en voici un qui se trouve d'une extrémité à l'autre dans le nouveau, depuis la base d'Hudson au Bress. Marcgrave l'a décrit sous le nom Bresslien de jaguacais-guacu & de papapeixe que lui donnent les Portugais. Catesby l'a vu à la Caroline, où il dit que cet oiseau fait sa proie de lézards ainsi que de

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 593, sous le nom de Martinpécheur huppé de Saint-Domingue; & n.º 715, sous celui de Martinpécheur huppé de la Louissane.

<sup>(</sup>c) Jaguacati-guacu Brasiliensibus, papapeixe Lustanis. Marcgrave, Hist. Nat. Brasil. pag. 194. — Jonston, Avi. pag. 103. — Ray, Syno, spag. 49, n.° 2. — Willughby, Ornithol. pag. 102. — Moehr. Avi. Gen. 113. — Alcedo muta cirrata, subviridis. Barrère, France équinox. page 122.

poissons (f). Edwards l'a recu de la baie d'Hudson, où il paroît dans le printemps & l'été (g). M. Brisson l'a donné trois fois d'après ces trois Auteurs (h), sans les comparer, puisque la ressemblance est frappante, & qu'Edwards la remarque sui-même (i). Nous avons reçu ce martin-pêcheur de Saint-Domingue & de la Louisiane, & il est gravé sous le nom de ces deux pays dans les planches enluminées (k); on n'y voit que quelques petites différences qui nous ont encore paru moindres dans la comparaison des deux oiseaux en nature : par exemple, le bec dans la planche 593, devroit être noir, & les flancs comme dans l'autre, marqués de roux; le petit frangé blanc du milieu de l'aile devroit s'y trouver aussi. Ces particularités sont minutieuses en elles-mêmes, mais elles deviennent importantes pour ne pas multiplier les espèces sur des différences supposées : les seules différences réelles que la comparaison des deux individus nous ait offert, sont dans l'écharpe de la gorge qui est un peu festonnée de roux dans ce martin-pêcheur venu de Saint-Domingue, & simplement grise dans l'autre,

<sup>(</sup>f) Carolina, tom. I, pag. 69.

<sup>(</sup>g) American king's-fisher. Edwards, Hist. tom. III, pag. & pl. 115.

<sup>(</sup>h) Ispida Brasiliensis cristata. Brisson, Ornithol. tome IV, pag. 511, Sp. 20. — Ispida Carolinensis cristata. Idem, ibid. page 512, Sp. 21. — Ispida Dominicensis cristata. Idem, ibid. page 515, Sp. 22.

<sup>(</sup>i) Hist. tom. III, pag. 115.

<sup>(</sup>k) N.º 593 & 715.

& dans la queue qui, dans le premier, est un peu plus tiquetée & régulièrement semée de gouttes sur toutes ses pennes, au lieu que les gouttes sont moins visibles dans celles du second, & ne paroissent bien que quand l'oiseau s'épanouit; du reste, tout le dessus du corps est également d'un beau gris-de-ser ou d'ardoise; les plumes de la tête, relevées en huppe, sont de la même couleur; le tour du cou est blanc, ainsi que la gorge; il y a du roux sur la poitrine & sur les flancs; les pennes de l'aile sont noires, marquées de blanc à la pointe, & coupées dans leur milieu d'un petit frangé blanc qui n'est que le bord de grandes échancrures blanches que portent les barbes intérieures, & qui paroissent quand l'aile se déploie. Marcgrave défigne la grandeur de ces oiscaux en les comparant à la litorne (magnitudo ut turdelæ); Klein, qui ne connoissoit pas les grands martin-pécheurs de la nouvelle Guinée, prend celui-ci pour la plus grande espèce de ce genre.

# LE MATUITUI. (1)

Quatrième espèce.

MARCGRAVE décrit encore ce martin-pêcheur du Bresil, & lui donne ses véritables caractères; le cou &

<sup>(1)</sup> Matuitui Brasiliensibus. Marcgrave, Hist. Nat. Bras. pag. 217. — Matuitui. Pison, Hist. Nat. pag. 95. — Jonston, Avi. pag. 148.

les pieds courts; le bec droit & fort; sa partie supérieure est d'un rouge de vermillon, elle avance sur l'inférieure & se courbe un peu à sa pointe; particularité observée déja dans le grand martin-pécheur de la nouvelle Guinée. Celui-ci est de la taille de l'étourneau; toutes les plumes de la tête, du dessus du cou, du dos, des ailes & de la queue sont sauves ou brunes, tachetées de blancjaunâtre, comme dans l'épervier; la gorge est jaune; la poitrine & le ventre sont blancs, pointillés de brun: Marcgrave ne dit rien de particulier de ses habitudes naturelles.

<sup>—</sup> Ray, Synops. pag. 165, n.° 3. — Willinghby, Ornithol. pag. 147. — Ispida superne susce pullide slavo maculata, inferne alba, susce punclulata; gutture slavo; remigibus, reclricibusque suscis, maculis transversis pallide slavis notatis.... Ispida Brasiliensis nævia. Brisson, Ornithol. tome IV, page 524.

<sup>(</sup>m) Fernandez, Histo. avi. Hisp. pag. 26, cap. 53.

<sup>(</sup>n) Idem, ibidem, pag. 55, cap. 217.

<sup>(</sup>o) Lib. X, cap. 36. Fernandez, cap. XI, pag. 16.

replie un long cou, & qui paroît être une espèce de cigogne ou de jabiru, assez approchante du hoaston, que M. Brisson appelle héron huppé du Mexique (p). Nous en dirons autant du tolcomostli & du hoexocanauhtli de Fernandez (p), qui se rapporteroient davantage à ce genre, mais qui paroissent avoir quelques habitudes contraires à celles des martin-pêcheurs (r), quoique les Espagnols les appellent, comme les précédens, martinetes pescadors; mais Fernandez remarque qu'ils ont donné ce nom à des oiseaux d'espèces très-dissérentes, par la seule raison qu'ils les voient également vivre de la capture des poissons.

<sup>(</sup>r) Fernandez dit du premier, que son coup de bec est dangereux; ce qui n'est pas du martin-pêcheur, oiseau innocent & sugitif; & du second, qu'il niche dans les saules: or, tous les martin-pêcheurs qu'on a pu observer, nichent dans la terre des rivages.



<sup>(</sup>p) Brisson, Ornithol. tome V, page 333.

<sup>(9)</sup> Hist. avi. nov. Hisp. cap. 153, pag. 45.

# LES MARTIN-PÊCHEURS DE MOYENNE GRANDEUR DU NOUVEAU CONTINENT.

## \* LE MARTIN-PÊCHEUR VERT & ROUX.

Première espèce moyenne.

CE Martin-pêcheur se trouve à Cayenne: il a tout le dessous du corps d'un roux soncé & doré, excepté une zone ondée de blanc & de noir sur la poitrine, qui distingue le mâle; un petit trait de roux va des narines aux yeux; tout le dessus de corps est d'un vert sombre, piqueté de quelques petites taches blanchâtres, rares & clair-semées; le bec est noir & long de deux pouces; la queue en a deux & demi de longueur, ce qui alonge cet oiseau, & lui donne huit pouces en tout: cependant il n'est pas plus gros de corps que notre martin-pêcheur.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n. 592, fig. 1, le mâle; & fig. 2, la femelle.

## \* LE MARTIN-PÉCHEUR VERT & BLANC.

Seconde espèce moyenne.

Cette espèce se trouve encore à Cayenne; elle est moins grande que la précédente, n'ayant que sept pouces, & néanmoins la queue est encore assez longue; tout le dessus du corps est lustré de vert sur sond noirâtre, coupé seulement par un ser-à-cheval blanc, qui prenant sous l'œil descend sur le derrière du cou, & par quelques traits blancs jetés dans l'aile; le ventre & l'estomac sont blancs & variés de quelques taches de la couleur du dos; la poitrine & le devant du cou sont d'un beau roux dans le mâle: ce caractère le distingue, car la semelle représentée n.º 2 de la même planche, a la gorge blanche.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 591, fig. 1 & 2.



### L E G I P - G I P. (a)

Troisième espèce moyenne.

C'EST cet oiseau sans nom dans Marcgrave (b), qu'il eût pu nommer gip-gip, puisqu'il dit que c'est son cri. Il est de la grandeur de l'alouette, & de la figure du mauitui qui est la quatrième grande espèce des martin-pêcheurs d'Amérique; son bec est droit & noir; tout le dessus de la tête, du cou, les ailes & la queue sont rougeâtres ou plutôt d'un rouge-bay ombré, mêlé de blanc; la gorge & le dessous du corps sont blancs, & l'on voit un trait brun qui passe du bec à l'œil; son cri gip-gip ressemble au cri du petit de la poule-d'inde.

<sup>(</sup>b) Avis anonima prima. Marcgrave, Hist. Nat. Bras. pag. 219.

— Jonston, pag. 150.



<sup>(</sup>a) Ispida supernè rusescens, spadiceo susco & albo mixta, infernè alba; tæniâ utrimque per oculum suscâ; remigibus, rectricibusque rusescentibus, maculis transversis albis notatis... Ispida Brasiliensis. Brisson, Ornithol. tome IV, page 510.

## PETITS MARTIN-PÊCHEURS DU NOUVEAU CONTINENT.

# \* LE MARTIN-PÊCHEUR VERT & ORANGÉ. (a)

IL n'y a en Amérique qu'une seule espèce de Martin-pêcheur, qu'on puisse appeller petite, & c'est celle de l'oiseau que nous indiquons ici, qui n'a pas cinq pouces de longueur; il a tout le dessous du corps d'un orangé brillant, à l'exception d'une tache blanche à la gorge, une autre à l'estomac, & une zone vert-soncé au bas du cou dans le mâle; la semelle n'a pas ce caractère; tous deux ont un demi-collier orangé derrière le cou; la tête & tout le manteau, sont chargés d'un gris-vert, & les ailes tachetées de petites gouttes roussaires vers l'épaule & aux grandes pennes qui sont brunes. Edwards qui a donné la figure de ce martin-pêcheur, dit qu'il n'a pu découvrir de quel pays on l'avoit apporté, mais nous l'avons reçu de Cayenne.

<sup>\*</sup> Voy. les planches enluminées, n.º 756, fig. 2; & fig. 3, sa femelle.

<sup>(</sup>a) Little green and orange-coloured king-fisher. Edwards, Glan. pag. 73, pl. 245. — Ispida supernè viridis infernè albâ; tæniâ utrimque suprâ oculos, gutture, collo inferiore & lateribus aurantiis, fasciâ in pectore transversà viridi; remigibus nigricantibus, maculis slavo-rufescentibus in utroque latere variis; rectricibus subtus suscis; supernè viridibus, lateralibus interiùs albo maculatis... Ispida Americana viridis. Brisson, Ornithol. tome IV, page 490.

### LES JACAMARS.

Nous conserverons à ces oiseaux le nom de Jacamar, tiré par contraction de leur nom bresilien jacamaciri. Ce genre ne s'éloigne de celui du martin-pêcheur, qu'en ce que les jacamars ont les doigts disposés deux en devant & deux en arrière; au lieu que les martinpêcheurs ont trois doigts en devant & un seul en arrière; mais d'ailleurs les jacamars leur ressemblent par la forme du corps & par celle du bec; ils sont aussi de la même grosseur que les espèces moyennes dans les martinpêcheurs; & c'est probablement par cette raison, que quelques Auteurs (a) ont mis ensemble ces deux genres d'oiseaux; d'autres (b) ont placé les jacamars avec les pics, auxquels ils ressemblent en effet, par cette disposition de deux doigts en devant & de deux en arrière; le bec est aussi d'une forme assez semblable, mais dans les jacamars il est beaucoup plus long & plus délié; & ils diffèrent encore des pics, en ce qu'ils n'ont pas la langue plus longue que le bec ; la forme des plumes de la queue est aussi différente, car elles ne sont ni roides ni cunéiformes. Il suit de ces comparaisons, que les jacamars forment un genre à part, peut-être aussi voisin des pics que des martin-pêcheurs; & ce petit genre n'est

<sup>(</sup>a) Edwards, &c.

<sup>(</sup>b) Willughby, Klein, &c.

composé que de deux espèces, toutes deux naturelles aux climats chauds de l'Amérique.

# \* LE JACAMAR proprement dit (c).

Première espèce.

L A longueur totale de cet oiseau est de six pouces & demi, & il est à-peu-près de la grosseur d'une alouette; le bec est long d'un pouce cinq lignes, la queue n'a que deux pouces, & néanmoins elle dépasse d'un pouce les ailes lorsqu'elles sont pliées; les pennes de la queue sont bien régulièrement étagées; les pieds sont trèscourts & de couleur jaunâtre; le bec est noir & les yeux sont d'un beau bleu-soncé; la gorge est blanche

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 235.

<sup>(</sup>c) Jacamar, jacammaciri Brasiliensibus. Marcgrave, Hist. Nat. Brasil. pag. 202. — Jacammaciri. Pison, Hist. Nat. Brasil. pag. 96. — Jacammaciri Brasiliensium Marcgravii. Willughby, Ornithol. pag. 96. — Ray, Synops. avi. pag. 44, n.° 3. — Galbula. Moehring, Avi. Gen. 107. — Picus Brasiliensis jacammaciri Marcgravii, Willughbi. Klein, Avi. pag. 28, n.° 15. — Le jacammaciri de Marcgrave. Edwards, Glan. pag. 261, avec une bonne planche enluminée, n° 334. — Galbula supernè viridi-aurea, cupri puri colore varians, infernè rusa; pectore dorso concolore; remigibus majoribus nigricantibus, oris exterioribus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus. . . . Galbula. Brisson, Ornithol. tome IV, page 86; & pl. 5, fig. 1. — Les Sauvages de la Guyane appellent cet oiseau venetou; & Ies Créoles le nomment colibri des grands bois.



LE JACAMAR.



& le ventre est roux; tout le reste du plumage est d'un vert doré très - éclatant, avec des restets couleur de cuivre rouge.

Dans quelques individus, la gorge est rousse aussibien que le ventre; dans d'autres, la gorge n'est qu'un peu jaunâtre; la couleur du dessus du corps est aussi plus ou moins brillante dans différens individus, ce qu'on peut attribuer à des variétés de sexe ou d'âge.

On trouve cet oiseau à la Guyane comme au Bresil; il se tient dans les soréis, où il présère les endroits les plus humides, parce que se nourrissant d'insectes, il y en trouve en plus grande quantité que dans les terreins plus secs, il ne fréquente pas les endroits découverts & ne vole point en troupe, mais il reste constamment dans les bois les plus solitaires & les plus sombres: son vol quoiqu'assez rapide, est très-court; il se perche sur les branches à une moyenne hauteur, & y demeure sans changer de place pendant toute la nuit, & pendant la plus grande partie de la journée; il est toujours seul & presque toujours en repos; néanmoins il y a ordinairement plusieurs de ces oiseaux dans le même canton de bois, & on les entend se rappeler par un petit ramage court & assez agréable. Pison dit qu'on les mange au Bresil, quoique leur chair soit assez dure,

# \* LE JACAMAR à LONGUE QUEUE. (d) Seconde espèce,

Cet oiseau est un peu plus grand que le précédent, duquel il dissère par la queue, qui a douze pennes, tandis que celle de l'autre n'en a que dix; d'aisleurs les deux pennes du milieu sont bien plus longues, elles excèdent les autres de deux pouces trois lignes, & ont en totalité six pouces de longueur. Ce jacamar ressemble par la forme du corps, par celle du bec, & par la disposition des doigts au premier; néanmoins Edwards (e) lui a placé trois doigts en avant & un seul en arrière, & c'est apparemment en conséquence de cette méprise, qu'il en a fait un martin-pêcheur; il dissère aussi de notre premier jacamar par la teinte & par la distribution des couleurs qui n'ont rien de commun que le blanc sur la gorge: tout le reste du plumage est d'un vert

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 271.

<sup>(</sup>d) Ispida Surinamensis, caudâ longissimâ; duabus pennis excurrentibus furcatâ. Klein, Avi. pag. 36, n.º 9. — The swallow-tail'd king-sisher ispida Surinamensis, binis plumis in caudâ longissimis. Edwards, Hist. des Oiseaux, pag. 10. — Galbula viridi-aurea; capite susco, obscure violaceo variante; collo inferiore candido; rectricibus superne obscure viridibus, inferne nigricantibus, quatuor utrimque extimis apice rusescente marginatis, binis intermediis longissimis... Galbula longi-cauda. Briston, Ornitholatome IV, page 89.

<sup>(</sup>e) Yoyez Hist. of Birds, tom. I, pl. 10,

sombre & foncé, dans lequel on distingue seulement quelques reslets orangés & violets.

Nous ne connoissons pas la semelle dans l'espèce précédente; mais dans celle-ci elle dissère du mâle par les deux grandes pennes de la queue qu'elle a beaucoup moins longues, & d'ailleurs l'on n'aperçoit pas sur son plumage, les restets orangés & violets qu'on voit sur celui du mâle.

Ces jacamars à longue queue, se nourrissent d'insectes comme les autres; mais c'est peut-être leur seule habitude commune, car ceux-ci fréquentent quelquesois les lieux découverts; ils volent au loin & se perchent jusque sur la cime des arbres; ils vont aussi par paires & ne paroissent pas être aussi solitaires ni aussi sédentaires que les autres; ils n'ont pas le même ramage, mais un cri ou sissement doux qu'on n'entend que de près, & qu'ils ne répètent pas souvent.



# LES TODIERS.

M. SLOANE & BROWNE (a), sont les premiers qui aient parlé de l'un de ces oiseaux, & ils lui ont donné le nom latin todus, que nos Naturalistes françois ont traduit par celui de todier. Ils ne font mention que d'une seule espèce qu'ils ont trouvée à la Jamaïque; mais nous en connoissons deux ou trois autres, & toutes appartiennent aux climats chauds de l'Amérique. Le caractère distinctif de ce genre, est d'avoir, comme les martinpêcheurs & les manakins, le doigt du milieu étroitement uni & comme collé au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, & uni de même au doigt intérieur, mais seulement jusqu'à la première articulation. Si l'on ne consultoit que ce caractère, les todiers seroient donc du genre des martin-pêcheurs ou de celui des manakins, mais ils différent de ces deux genres, & même de tous les autres oiseaux, par la forme du bec qui dans les todiers est long, droit, obtus à son extrémité & aplati en dessus comme en dessous, ce qui les a fait nommer petites-palettes ou peines-spatules par les créoles de la Guyane. Cette singulière conformation du bec, suffit pour qu'on doive faire un genre particulier de ces oiseaux.

<sup>(</sup>a) Browne, Hist. Nat. Jamaic. pag. 476.

#### \* LETODIER

### DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. (b)

### Première espèce.

Ce Todier n'est pas plus gros qu'un roitelet, & n'a tout au plus que quatre pouces de longueur. Nous ne copierons pas ici les longues descriptions qu'en ont donné M. Browne, Sloane & Brisson, parce qu'il sera toujours très-aisé de reconnoître cet oiseau, lorsqu'on saura qu'avec un bec si singulier, le mâle est entièrement d'un bleu soible & léger sur le dessus du corps, & blanc sous le ventre, avec la gorge & les slancs couleur de rose; & que la semelle n'est pas bleue, comme le mâle, mais d'un

Oiseaux, Tome VII.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 585, figures 1 & 2, sous la dénomination de Todier de Saint-Domingue.

<sup>(</sup>b) Todus viridis pectore rubro. Browne, Hist. Nat. Jamaic. pag. 476.—Rubecula viridis elegantissima. Green sparrow, or green huming bird. Sloane, Voyag. of Jamaic. tom. II, pag. 306, n.° 36, avec une mauvaise sigure, pl. 263, sig. 1.— Rubecula viridis elegantissima. Ray, Synops. avi. pag. 187, n.° 40.— Sylvia gulâ phaniceâ. Klein, Avi. pag. 79, n.° 16.— Rubecula viridis elegantissima. Edwards, Hist. of Birds, tom. III, pag. 121, avec une bonne planche coloriée.— Todus supernè viridis, infernè albo-lui scens, rosev adumbratus; gutture rubro; lateribus roseis; tectricibus cauda inferioribus sulphureis; rectricibus subtus cinereis, supernè decem internediis viridibus, interius cinereo marginatis, utrimque extimà cinereà.... Todus. Brisson, Ornithol. tome IV, page 528, planche 41, sigure 2.

beau vert sur le dos, & que le reste de son plumage est semblable à celui du mâle, c'est-à-dire, blanc & couleur de role aux mêmes endroits : le bec de l'un & de l'autre est rougeâtre, mais d'un rouge plus clair en-dessous & plus brun en-dessus; les pieds sont gris, & les ongles sont longs & crochus: cet oiseau se nourrit d'insectes & de petits vers; il habite dans les lieux humides & solitaires. Les deux individus qui sont représentés dans la planche enluminée, n.º 585, fig. 1 & 2, nous ont été envoyés de Saint-Domingue par M. Chervain, sous le nom de perroquets de terre; mais il ne nous a transmis que la description de la femelle. Il observe que le male a dans le temps de ses amours un petit ramage assez agréable; que la femelle fait son nid dans la terre sèche, & présérablement encore dans le tuf tendre: il dit que ces oiseaux choisissent à cet effet les ravines & les petites crevasses de la terre; on les voit aussi nicher assez souvent dans les galeries basses des habitations, & toujours dans la terre; ils la creusent avec le bec & les pattes; ils y forment un trou rond, évasé dans le fond, où ils placent des pailles souples, de la mousse sèche, du coton & des plumes, qu'ils disposent avec art: la femelle pond quatre ou cinq œufs, de couleur grise & tachetés de jaune-foncé.

Ils attrapent avec beaucoup d'adresse les mouches & autres petits insectes volans: ils sont très - difficiles à élever; cependant on y réussiroit peut - être, si on les prenoit jeunes, & si on les faisoit nourrir par le père &

la mère, en les tenant dans une cage jusqu'à ce qu'ils fussent en état de manger seuls: ils sont très-attachés à leurs petits, ils en poursuivent le ravisseur, & ne l'abandonnent pas tant qu'ils les entendent crier.

Nous venons de voir que M. Sloane & Browne ont reconnu cet oileau à la Jamaïque; mais il se trouve aussi à la Martinique, d'où M. de Chanvalon l'avoit envoyé à M. de Reaumur. Il paroît donc que cette espèce appartient aux îles & aux terres les plus chaudes de l'Amérique septentrionale; mais nous n'avons aucun indice qu'elle se trouve également dans les climats de l'Amérique méridionale, du moins Marcgrave n'en fait aucune mention.

### \* LE TIC-TIC ou TODIER

# DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE. (c)

Seconde espèce.

Les Naturels de la Guyane, ont appelé cet oiseau tic-tic, par imitation de son cri: il est aussi petit que le précédent:

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 585, fig. 3, fous la dénomination de todier de Cayenne.

<sup>(</sup>c) Todier cendre. Brisson, supplément d'Ornithol. pag. 134. — The grey and yelou fly-catcher, moucherolle ardoise & jaune. Edwards, Glan. page 110, avec une bonne figure, planche 262. — Todus cinercus subtus luteus. Linnæus, Syst. Nat. ed. XII, Gen. 61, Sp. 2. F f ij

il lui ressemble parsaitement par le bec & par la conformation des doigts; il n'en differe que par les couleurs, le tic-tic étant d'une couleur cendrée mélée d'un bleu-foncé sur le dessus du corps, au lieu que l'autre est sur les mêmes parties d'un bleu-céleste léger: cette dissérence dans la nuance des couleurs, n'indiqueroit qu'une variété & non pas une espèce séparée; mais le tic-tic a tout le dessous du corps jaune, & n'a point de couleur de rose à la gorge ni sur les flancs: d'ailleurs, comme il paroît être d'un autre climat, nous avons jugé qu'il étoit aussi d'une autre espèce: il diffère encore du todier de l'Amérique septentrionale, en ce que l'extrémité des deux pennes latérales de la queue est blanche, sur une longueur de cinq à six lignes: néanmoins ce caractère est particulier au mâle, car les pennes latérales de la queue de la semelle sont de couleur unisorme, & d'un gris-cendré semblable à la couleur du dessus du corps: la femelle dissère encore du male, en ce que toutes ses couleurs sont moins vives & moins foncées.

Cet oiseau vit d'insectes, comme le précédent; il habite de présérence les lieux découverts: on ne le trouve guère dans les grands bois, mais souvent dans les halliers sur les buissons.

# \* LE TODIER BLEU À VENTRE ORANGÉ. Troissème espèce.

Nous avons fait dessiner ce Todier sur un individu bien conservé dans le Cabinet de M. Aubry, curé de Saint-Louis: Il a trois pouces six lignes de longueur: le dessus de la tête, du cou & tout le dos, sont d'un beau bleu-soncé; la queue & la pointe des couvertures des ailes sont de cette même couleur: tout le dessous du corps, ainsi que les côtés de la tête & du cou sont d'un bel orangé, le dessous de la gorge est blanchatre; il y a près des yeux de petits pinceaux d'un pourpre violet. Cette description sussit pour distinguer ce todier des autres de son genre.

Il y a un quatrième oileau, que M. Brisson a indiqué, d'après Aldrovande, sous le nom de Todier varié (d),

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 783, fig. 1, sous la dénomination de todier de Juida. Nous observerons que le nouveau continent est le seul où se trouvent les todiers, & que l'on s'est mépris lorsqu'on a dit à M. le Curé de Saint-Louis, que celui-ci venoit de Juida en Afrique.

<sup>(</sup>d) Ispida indica. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 519. Hujus icon pessima, pag. 520. — Aliud ispidæ genus quod ex Indiâ adsertur. Jonston, Avi. pag. 108. — Ispida ex Indiâ allata. Charleton, Exercit. pag. 111, n.° 1. — Et Onomazt. pag. 105, n.° 1. — Todus cæruleo nigro & viridi mixtus, viridi dilutiore punctulatus; capite, gutture & collo ex cæruleo ad nigrum inclinantibus; remigibus viridibus; rectricibus nigris, in apice viridi marginatis. . . . Todus varius. Brisson, Ornithol. tom. IV, pag. 531.

#### 230 HISTOIRE NATURELLE, &c.

& dont nous rapporterons ici la description, telle que ces deux Auteurs l'ont donnée. Il est de la grandeur du roitelet: il a la tête, la gorge & le cou d'un bleu-noirâtre, les ailes vertes, les pennes de la queue noires bordées de vert, & le reste du plumage varié de bleu, de noir & de vert: mais comme M. Brisson ne parle pas de la forme du bec, & qu'Aldrovande, qui est le seul qui ait vu cet oiseau n'en fait aucune mention, nous ne pouvons décider s'il appartient en esset au genre du todier.





LE TODIER.



### LES OISEAUX AQUATIQUES.

Les oiseaux d'eau sont les seuls qui réunissent à la jouissance de l'air & de la terre, la possession de la mer. De nombreuses espèces, toutes très-multipliées, en peuplent les rivages & les plaines; ils voguent sur les flots avec autant d'aisance & plus de sécurité qu'ils ne volent dans leur élément naturel : par-tout ils y trouvent une subsistance abondante, une proie qui ne peut les suir; & pour la saisir, les uns fendent les ondes & s'y plongent; d'autres ne font que les effleurer en rasant leur surface par un vol rapide ou mesuré sur la distance & la quantité des victimes; tous s'établissent sur cet élément mobile comme dans un domicile fixe; ils s'y rassemblent en grande société, & vivent tranquillement au milieu des orages; ils semblent même se jouer avec les vagues, lutter contre les vents, & s'exposer aux tempêtes, sans les redouter ni subir de naufrage.

Ils ne quittent qu'avec peine ce domicile de choix, & seulement dans le temps que le soin de seur progéniture, en les attachant au rivage, ne seur permet plus de fréquenter la mer que par instans; car dès que seurs petits sont éclos, ils les conduisent à ce séjour chéri, que ceux-ci chériront bientôt eux-mêmes, comme plus convenable à seur nature que celui de la terre: en effet, ils peuvent y rester autant qu'il seur plait, sans être

penetres de l'humidité & sans rien perdre de leur agilité, puisque leur corps mollement porté, se repose même en nageant & reprend bientôt les sorces épuisées par le vol. La longue obscurité des nuits, ou la continuité des tourmentes (a) sont les seules contrariétés qu'ils éprouvent, & qui les obligent à quitter la mer par intervalles. Ils servent alors d'avant-coureurs ou plutôt de signaux aux Voyageurs, en leur annonçant que les terres sont prochaines; néanmoins cet indice est souvent incertain, plusieurs de ces oiseaux se portent en mer quelquesois si soin (b), que M. Cook conseille de ne point regarder leur apparition, comme une indication certaine du

<sup>(</sup>a) « Le désordre des élémens (dans une grande tempête) n'écarta » pas de nous les oiseaux; de temps en temps un fauchet noir voltipe pe geoit sur la surface agitée de la mer, & rompoit la force des lames » en s'exposant à leur action : l'aspect de l'océan étoit alors superbe & terrible. » Forster, Second Voyage de Cook, tome II, page 91.

<sup>(</sup>b) « Les pétrels bleus qu'on voit dans cette mer immense, ne so sont pas moins à l'abri du froid que les pinguins. . . . Nous en so avons trouvé entre la nouvelle Zélande & l'Amérique, à plus de sept cents lieues de toutes terres. » Forster, Second Voyage de Cook, tome 1, page 107. . . . . « Nous avons eu plusieurs occasions de » remarquer que les oiseaux n'annoncent pas le voisinage des terres » d'une manière plus sûre que les goëmons, à moins que ce ne » soit de ces espèces qui ne s'écartent jamais fort loin des côtes. . . . » Quant aux pinguins, aux pétrels, aux albatrosses, comme on en » rencontre à six ou sept cents lieues au milieu de la mer du Sud, on ne peut point compter sur cette indication. » Forster, suite du second Voyage de Cook, tome V, page 192.

voisinage de la terre, & tout ce que l'on peut conclure de l'observation des Navigateurs, c'est que la plupart de ces oiseaux ne retournent pas chaque nuit au rivage, & que quand il leur faut pour le trajet ou le retour, quelques points de repos, ils les trouvent sur les écueils ou même les prennent sur les eaux de la mer (e).

La forme du corps & des membres de ces oiseaux, indique assez qu'ils sont navigateurs - nés, & habitans naturels de l'élément liquide; leur corps est arqué & bombé comme la carène d'un vaisseau, & c'est peut-être sur cette sigure, que l'homme a tracé celle de ses premiers navires; leur cou relevé sur une poitrine saillante, en représente assez bien la proue; leur queue courte & toute rassemblée en un seul saisseau, sert de gouvernail (d); leurs pieds larges & palmés, sont l'ossice de véritables rames; le duvet épais & lustré d'huile, qui revêt tout le corps est un goudron naturel, qui le rend impénétrable à l'humidité, en même temps qu'il le fait slotter plus légèrement à la surface des eaux (e); & ceci n'est

<sup>(</sup>c) Il y a même lieu de croire qu'ils peuvent dormir sur l'eau : « Nous passames près d'une albatrosse assité & endormie sur l'eau; la tempête précédente l'avoit peut-être satiguée. » Forster, Second Voyage de Cook, tome II, page 93.

<sup>(</sup>d) Pro caudâ clunem habent, ac brevem quidem, eæ (aves) quibus aut crura longa, aut pedes continuatâ planitie donati sunt. Aristot. Histonimal. lib. II, cap. v. Ex recens. Scalig.

<sup>(</sup>e) « Les oiseaux des pays chauds sont médiocrement couverts; tandis que ceux des pays froids, & sur-tout ceux qui voltigent sans « Oiseaux, Tome VII. G g

encore qu'un aperçu des facultés que la Nature a données à ces oilèaux pour la navigation: leurs habitudes naturelles font conformes à ces facultés; leurs mœurs y font afforties; ils ne se plaisent nulle part autant que sur l'eau; ils semblent craindre de se poser à terre; la moindre aspérité du sol blesse leurs pieds, ramollis par l'habitude de ne presser qu'une surface humide: ensin l'eau est pour eux un lieu de repos & de plaisirs; où tous leurs mouvemens s'exécutent avec facilité, où toutes leurs fonctions se sont avec aisance, où leurs disserentes évolutions se tracent avec grâce. Voyez ces cignes nager avec mollesse ou cingler sur l'onde avec majessé; ils s'y jouent, s'ébattent, y plongent & reparoissent avec les mouvemens agréables, les douces ondulations & la tendre

est double. » Forster, Suite du second Voyage de Cook, tome V, page 181.... « On a tort d'attribuer à l'alcyon seul l'instinct de suivre » les vaisseaux; comme plusieurs oiseaux de mer passent la plus grande » partie de seur vie sur cet élément à une grande distance des côtes, » & qu'il seur est presque impossible, pendant la tempête, de trouver » la nourriture dans une mer fort agitée; ils accourent alors à l'arrière » des vaisseaux, souvent avant le coup de vent, & s'y repaissent des » dissérentes choses qu'on y jette; d'ailleurs la mer battue par le » passage du navire seur offre un espace plus tranquille, où ils peuvent se reposer ». Remarques faites par M. le vicomte de Querhoënt, Enseigne des Vaisseaux du Roi.

Nota. Cet alcyon des Marins n'est pas le véritable alcyon des Anciens, ou notre martin - pêcheur, mais plutôt quelqu'espèce d'hirondelle de mer, ou d'autres oiseaux qui volent au large & loin des côtes, dont le vrai alcyon ne s'éloigne pas.

énergie qui annoncent & expriment les sentimens sur lesquels tout amour est sondé; aussi le cigne est-il l'emblème de la grace, premier trait qui nous srappe, même avant ceux de la beauté.

La vie de l'oiseau aquatique est donc plus paisible & moins pénible que celle de la plupart des autres oiseaux; il emploie beaucoup moins de forces pour nager que les autres n'en dépensent pour voler; l'élément qu'il habite lui offre à chaque instant sa subsistance; il la rencontre plus qu'il ne la cherche, & souvent le mouvement de l'onde l'amène à sa portée; il la prend sans satigue, comme il l'a trouvée sans peine ni travail, & cette vie plus douce, lui donne en même temps des mœurs plus innocentes & des habitudes pacifiques. Chaque espèce se rassemble par le sentiment d'un amour mutuel; nul des oiseaux d'eau n'attaque son semblable, nul ne fait sa victime d'aucun autre oiseau, & dans cette grande & tranquille nation, on ne voit point le plus fort inquiéter le plus foible: bien différens de ces tyrans de l'air & de la terre qui ne parcourent leur empire que pour le dévaster, & qui toujours en guerre avec leurs semblables, ne cherchent qu'à les détruice; le peuple ailé des eaux, par-tout en paix avec lui-même, ne s'est jamais souillé du sang de son espèce; respectant même le genre entier des oiseaux, il se contente d'une chère moins noble, & n'emploie sa force & ses armes, que contre le genre abject des reptiles & le genre muet des poissons : néanmoins la plupart de ces

oiseaux ont avec une grande véhémence d'appétit, les moyens d'y satissaire; plusieurs espèces comme celles du Jurle, du cravan, du tadorne, &c. ont les bords intérieurs du bec, armés de dentehires assez tranchantes, pour que la proie faisse ne puisse s'échapper; presque tous sont plus voraces que les oiseaux terrestres, & il faut avouer qu'il y en a guelques-uns, tels que les canards, les mouettes, & c. dont le goût est si peu délicat, qu'ils dévorent avec avidité la chair morte & les entrailles de tous les animaux.

Nous devons diviser en deux grandes familles, la nombreuse tribu des oiseaux aquatiques; car à côté de ceux qui sont navigateurs & à pieds palmés, la Nature a placé les oiseaux de rivage & à pieds divises, qui, quoique différens pour les formes, ont néanmoins plusieurs rapports & quelques habitudes communes avec les premiers (f); ils sont taillés sur un autre modele ; leur corps grele & de sigure élancée; leurs pieds dénués de membranes, ne leur permettent ni de plonger, ni de se soutenir sur l'eau; ils ne peuvent qu'en suivre les rives; montés sur de très-longues jambes, avec un cou tout aussi long, ils n'entrent que dans les eaux basses, où ils peuvent marcher; ils cherchent dans la vase, la pâture qui leur convient; ils sont pour ainsi dire amphibies, attachés aux limites de la terre & de l'eau, comme pour en saire

<sup>(</sup>f) Vivunt circa mare & fluvios & lacus palmipedes omnes... multa etiam fissipedes circa aquas & paludes victitant. Aristor. Hist. animai. 4b. IX, cap. XVI, Ex recent. Scalig.

le commerce vivant, ou plutôt pour former en ce genre les degrés & les nuances des différentes habitudes qui réfultent de la diversité des sormes dans toute nature organisée.

Ainst dans l'immense population des habitans de l'air, il y a trois états ou plutot trois patries, trois sejours dissérens: aux uns la Nature a donné la terre pour domicile; elle a envoyé les autres eingler sur les caux: en même temps qu'elle a placé des espèces intermediaires, aux consins de ces deux élémens, asin que la vie produite en tous lieux, & variée sous toutes les sormes possibles, ne laissat rien à ajouter à la richesse de la création, ni rien à desirer à notre admiration sur les merveilles de l'existence.

Nous ayons eu souvent occasion de remarquer qu'aucunc espèce des quadrupèdes du Midi de l'un des continens, ne s'est trouvée dans l'autre, & que la plupart des oiseaux; malgré le privilége des ailes n'ont pu s'affranchir de cette loi commune; mais cette loi ne subsisse plus ici; autant nous avons eu d'exemples & donné de preuves qu'aucune des espèces qui n'avoir pu passer par le Nord, ne se trouvoit commune aux deux continens; autant nous allons voir d'oiseaux aquatiques se trouver également dans les deux. & même dans les sles les plus éloignées de toute terre habitée.

L'Amérique méridionale, séparée par de vastes mers, des terres de l'Afrique & de l'Asse, inaccessible pas

cette raison à tous les animaux quadrupèdes de ce continent, l'étoit aussi pour le plus grand nombre des especes d'oiseaux qui n'ont jamais pu sournir ce trajet immense d'un seul vol, & sans points de repos. Les espèces des oiseaux terrestres & celles des quadrupèdes de cette partie de l'Amérique se sont trouvées également inconnues; mais ces grandes mers qui font une barrière insurmontable de séparation pour les animaux & les oiseaux de terre, ont été franchies & traversées au vol & à la nage par les oiseaux d'eau; ils se sont transportés dans les terres les plus sointaines; ils ont eu le même avantage que les Peuples navigateurs, qui se sont établis par-tout; car on a trouvé dans l'Amérique meridionale, non-seulement les oiseaux indigènes & propres à cette terre; mais encore la plus grande partie des espèces d'oiseaux aquatiques des régions correspondantes dans l'ancien continent (g).

Et ce privilége d'avoir passé d'un monde à l'autre, dans les contrées du Midi, semble même s'être étendu jusqu'aux oiseaux de rivage; non que les caux aient pu leur fournir une route, puisqu'ils ne s'y engagent pas & n'en habitent que les bords; mais parce qu'en suivant les rivages & allant de proche en proche, ils sont parvenus jusqu'aux extrémités de tous les continens; & ce qui a dû faciliter ces longs voyages, c'est que le voisinage

<sup>(</sup>g) Voyez ci-après les histoires du phénicoptère, du pelican, de la frégate, de l'oiseau du Tropique, &c. &c.

de l'eau, rend les climats plus égaux; l'air de la mer toujours frais, même dans les chaleurs, & tempéré pendant les froids, établit pour les habitans des rivages, une égalité de température qui les empéche de sentir la trop forte impression des vicissitudes du Ciel, & leur compose, pour ainsi dire, un climat pratiquable sous toutes les latitudes, en choisissant les saisons. Aussi plusieurs espèces qui voyagent en été dans les terres du Nord de notre continent, & qui communiquent par-là aux terres septentrionales de l'Amérique, paroissent être parvenues de proche en proche en suivant les rivages, jusqu'à l'extrémité de ce nouveau continent; car l'on reconnoît dans les régions australes de l'Amérique, plusieurs espèces d'oiscaux de rivage, qui se trouvent également dans les contrées boréales des deux continens (h).

La plupart de ces oiseaux aquatiques paroissent être demi-nocturnes (i); les hérons rodent la nuit; la bécasse ne commence à voler que le soir; le butor crie encore après la chute du jour; on entend les grucs se réclamer du haut des airs, dans le silence & l'obscurité des nuits; & les mouettes se promener dans le même temps : les

<sup>(</sup>h) Voyez ci-après l'histoire des pluviers, des hérons, des spatules, &c.

<sup>(1) «</sup> Je crois que la plupart des oiseaux aquatiques sont nocturnes, car le héron, le butor & quelques autres, volent pendant les crépus- « cules du matin & du soir ». Edwards, Preface de la seconde partie des Glanures, page xiij.

volées d'oies & de canards sauvages qui tombent sur nos rivières, y sejournent plus la nuit que le jour; ces habitudes tiennent à plufieurs circonstances relatives à leur sublissance & à leur sécurité; les vers sortent de terre à la fraîcheur; les poissons sont en mouvement pendant la nuit, dont l'obscurité dérobe ces oiseaux à l'œil de l'homme & de leurs ennemis : néanmoins l'oiseau-pêcheur ne paroit pas se désier assez de ceux même qu'il attaque; ce n'est pas toujours impunément qu'il fait sa proie des poissons, car quelquesois le poisson le saisit & l'avale. Nous avons trouvé un martin-pécheur dans le ventre d'une anguille; le brochet gobe assez souvent les oiseaux qui plongent ou frisent en volant la surface de l'eau, & même ceux qui viennent seulement au bord pour boire & se baigner; & dans les mers froides, les baleines & les cachalots ouvrent le goufre de leur énorme bouche, non-seulement pour engloutir les colonnes de harengs & d'autres poissons, mais aussi les oiseaux qui sont à leur poursuite; tels que les albatrosses, les pinguins, les macreuses, &c. dont on trouve les squelettes ou les cadavres encore récens, dans le large estomac de ces grands cétacés.

Ainsi la Nature en accordant de grandes prérogatives aux oileaux aquatiques, les a soumis à quelques inconvéniens; elle leur a même resulé l'un de ses plus nobles attributs; aucun d'eux n'a de ramage, & ce qu'on a dit du chant du cigne, n'est qu'une chanson de la fable:

fable; car rien n'est plus réel que la différence frappante qui se trouve entre la voix des oiseaux de terre & celle des oiseaux d'eau: ceux-ci l'ont forte & grande, rude & bruyante, propre à se saire entendre de très-loin, & à retentir sur la vaste étendue des plages de la mer; cette voix toute composée de tons rauques, de cris & de clameurs, n'a rien de ces accens flexibles & moelleux, ni de cette douce mélodie dont nos oiseaux champêtres animent nos bocages, en célébrant le printemps & l'amour; comme si l'élément redoutable où règnent les tempêtes, eût à jamais écarté ces charmans oiseaux, dont le chant paissible ne se sait entendre qu'aux beaux jours & dans les nuits tranquilles, & que la mer n'eût laissé à ses habitans ailés que les sons grossiers & sauvages qui percent à travers le bruit des orages, & par lesquels ils se réclament dans le tumulte des vents & le fracas des vagues.

Du reste, la quantité des oiseaux d'eau, en y comprenant ceux de rivage, & les comptant par le nombre des individus, est peut-être aussi grande que celle des oiseaux de terre. Si ceux-ci ont pour s'étendre les monts & les plaines, les champs & les forêts; les autres bordant les rives des eaux, ou se portant au loin sur leurs slots, ont pour habitation, un second élément aussi vaste, aussi libre que l'air même: & si nous considérons la multiplication par le fonds des subsistances; ce sonds nous paroîtra aussi abondant & plus assuré peut-être que celui des oiseaux terrestres dont une partie de la nourriture

Oiseaux, Tome VII.

dépend de l'influence des faisons, & une autre trèsgrande partie du produit des travaux de l'homme. Comme l'abondance est la base de toute société, les oiseaux aquatiques paroissent plus habituellement en troupes que les oiseaux de terre, & dans plusieurs familles, ces troupes sont très-nombreuses ou plutôt innombrables; par exemple, il est peu d'espèces terrestres au moins d'égale grandeur, plus multipliée dans l'état de nature que le paroissent être celles des oies & des canards; & en général il y a d'autant plus de réunion parmi les animaux qu'ils sont plus éloignés de nous.

Mais les oiseaux terrestres sont aussi d'autant plus nombreux en espèces & en individus, que les climats sont plus chauds; les oiseaux d'eau semblent, au contraire, chercher les climats froids; car les Voyageurs nous apprennent que sur les côtes glaciales du septentrion, les goëlans, les pinguins, les macreuses, se trouvent à milliers & en aussi grande quantité que les albatrosses, les manchots, les pétrels, sur les îles glacées des régions antarctiques.

Cependant, la fécondité des oiseaux de terre, paroît surpasser celle des oiseaux d'eau; aucune espèce en esset parmi ces dernières ne produit autant que celles de nos oiseaux gallinacés, en les comparant à grosseur égale: à la vérité cette sécondité des oiseaux granivores pourroit s'être accrue par l'augmentation des substissances que l'homme leur procure en cultivant la terre; néanmoins

dans les espèces aquatiques qu'il a su réduire en domesticité, la sécondité n'a pas sait les mêmes progrès que dans les espèces terrestres; le canard & s'oie domestiques, ne pondent pas autant d'œuss que la poule; éloignés de leur élément & privés de leur liberté, ces oiseaux perdent sans doute plus que nos soins ne peuvent leur donner ou leur rendre.

Aussi ces espèces aquatiques sont plutôt captives que domestiques; elles conservent les germes de leur première liberté, qui se manisestent par une indépendance que les espèces terrestres paroissent avoir totalement perdue; ils dépérissent dès qu'on les tient rensermés, il leur saut l'espace libre des champs & la fraîcheur des eaux où ils puissent jouir d'une partie de leur franchise naturelle, & ce qui prouve qu'ils n'y renoncent pas, c'est qu'ils se rejoignent volontiers à leurs frères sauvages, & s'enfuieroient avec eux, si l'on n'avoit pas soin de leur rogner les ailes (k). Le cigne, ornement des eaux de

<sup>(</sup>k) Quoiqu'il y ait des exemples de canards & d'oies privés qui s'enfuient avec les sauvages, il est à présumer qu'ils s'en trouvent mal, & qu'étant les moins nombreux, ils sont bientôt punis de leur insidélité; car l'antipathie entre les oiseaux sauvages & domestiques, substitte dans ces espèces comme dans tous les autres; & nous sommes informés par un témoin digne de soi \*, qu'ayant mis dans un vivier de jeunes canards sauvages, pris au nid dans un marais, avec d'autres canards privés, & à peu-près du même âge, ils attaquèrent les sauvages, & vinrent à bout de les tuer en moins de deux ou trois jours.

<sup>\*</sup> Le sieur Trécourt que j'ai déjà cité dans quelques endroits.

nos superbes jardins, a plus l'air d'y voyager en pilote, & de s'y promener en maître, que d'y être attaché comme esclave.

Le peu de gêne que les oiseaux aquatiques éprouvent en captivité, fait qu'ils n'en portent que de légères empreintes; leurs espèces ne s'y modifient pas autant que celles des oiseaux terrestres; elles y subissent moins de variétés pour les couleurs & les formes; elles perdent moins de leurs traits naturels & de leur type originaire; on peut le reconnoître par la comparaison de l'espèce du canard, qui n'admet dans nos basses-cours que peu de variétés; tandis que celle de la poule nous offre une multitude de races nouvelles & factices qui semblent essacer & confondre la race primitive; d'ailleurs les oiseaux aquatiques étant placés loin de la terre, ne nous connoissent que peu. Il semble qu'en les établissant sur les mers, la Nature les ait soustraits à l'empire de l'homme qui, plus foible qu'eux sur cet élément, n'en est souvent que le jouet ou la victime.

Les mers les plus abondantes en poissons, attirent & fixent pour ainsi dire sur leurs bords, des peuplades innombrables de ces oiseaux pêcheurs; on en voit une multitude infinie autour des îles Sambales, & sur la côte de l'Isthme de Panama, particulièrement du côté du Nord; il n'y en a pas moins à l'Occident sur la côte méridionale, & peu sur la côte septentrionale. Waser en donne pour raison, que la baie de Panama n'est pas

aussi poissonneuse à beaucoup près que celle des Sambales (1). Les grands sleuves de l'Amérique septentrionale, sont tous couverts d'oiseaux d'eau. Les habitans de la nouvelle Orléans, qui en faisoient la chasse sur le Mississipi, avoient établi une petite branche de commerce de leur graisse ou de l'huile qu'ils en tiroient. Plusieurs îles ont reçu les noms d'Isles-aux-oiseaux, parce qu'ils en étoient les seuls habitans, lorsqu'on en sit la découverte, & que leur nombre étoit prodigieux; l'île d'Aves entr'autres, à cinquante lieues sous le vent de la Dominique, est si couverte d'oiseaux de mer, qu'on n'en voit nulle part en aussi grande quantité. On y trouve des pluviers, des chevaliers, diverses sortes de poules d'eau, des phénicopières ou flamans, des pélicans, des mouettes, des frégates, des foux, &c. Labat qui nous donne ces faits, remarque que la côte est extrêmement poissonneuse, & que ses hauts-fonds sont toujours couverts d'une immense quantité de coquillages (m). Les œufs de poissons qui flottent souvent par grands bancs à la surface de la mer, n'attirent pas moins d'oiseaux à leur suite (n). Il y a aussi certains endroits des côtes & des

<sup>(1)</sup> Relation de Wafer. Histoire générale des Voyages, tome XIV, page 119.

<sup>(</sup>m) Nouveau Voyage aux îles de l'Amérique, tome VIII, p. 28.

<sup>(</sup>n) « Par le 41.° degré de latitude sud, vers le Chili, nous rencontrames sur la surface de la mer une couche d'œus de possions, « qui tenoit environ une lieue, & comme nous en avions vu une « autre couche le jour précédent, nous jugeames que c'étoit ce qui «

iles dont le sol entier jusqu'à une assez grande profondeur, n'est composé que de la fiente des oiseaux
aquatiques; telle est vers la côte du Pérou, l'île d'Iquique,
dont les Espagnols tirent ce sumier & le transportent
pour servir d'engrais aux terres du continent (o). Les
rochers du Groënland sont couverts aux sommets d'une
espèce de tourbe, sormée de cette même matière &
du débris des nids de ces oiseaux (p). Ils sont aussi
nombreux sur les îles de la Norwège (q), d'Islande & de
Feroë (r), où leurs œuss sont une grande partie de

attiroit les oiseaux que nous voyions depuis deux ou trois jours. » Observations du P. Feuillée (édit. 1725), page 79.

<sup>(</sup>o) Depuis plus d'un siècle on enlève annuellement la charge de plusieurs navires de cette siente réduite en terreau, à laquelle les Espagnols donnent le nom de guana, & qu'on transporte sur les vallées voisines pour les fertiliser, particulièrement dans la vallée d'Arica, où cet engrais soutient la culture du piment. Voyez le Voyage de Frezier à la mer du Sud; & les Observations du P. Feuillée (édition 1725), page 23. — « Du cap Horn, on sit route aux rochers qui so gissent en travers du cap Mistaken; la siente des oiseaux qu'on prochers. » Second Voyage de Cook, tome IV, page 48.

<sup>(</sup>p) Voyez Histoire générale des Voyages, tome XIX, page 27.

<sup>(</sup>q) Les oiseaux aquatiques des côtes de Norwège, lui sont communs avec les îles d'Islande & de Feroë. Ils sont en si grand nombre, que les habitans se nourrissent de leur chair & de seurs œuss. Ils engraissent le pays de leur siente, & seurs plumes sont une branche de commerce considérable pour la ville de Berguen, Hist. Nat. de Norwège, par Pontoppidan, part. 11.

<sup>(</sup>r) Les oiseaux de mer sont en troupes immenses sur de petites

la subsistance des habitans qui vont les chercher dans les précipices & sur les rochers les plus inaccessibles (f). Telles sont encore ces îles Burra inhabitées, & presque inabordables vers les côtes d'Écosse, où les habitans de la petite île Hirra, viennent enlever des œuss à milliers

îles voisines de l'Islande, & se répandent jusqu'à douze ou quinze lieues de distance: c'est même à la vue de ces oiseaux qu'on commence à s'apercevoir qu'on approche de cette île. On retrouve parmi ces oiseaux différentes espèces de mouettes, & la plupart de ceux dont on trouve la description dans le Voyage au Spitzberg de Martens. Horrebow, description de l'Islande. Histoire générale des Voyages, tome XVIII, page 20.

(f) « Les oiseaux qui peuplent les côtes de l'Islande, cherchent pour placer leurs nids les endroits les plus inaccessibles & les « rochers les plus escarpés; néanmoins les habitans savent les dénicher « malgré le danger de cette opération : j'ai moi-même été témoin, dit « M. Horrebow, de la manière dont on s'y prend, & je dois avouer « que je n'ai pu voir sans frémir, avec quelle intrépidité des hommes « y risquent leur vie; il arrive que plusieurs de ces chasseurs aux œufs « tombent dans la mer ou dans les précipices sur lesquels ils sont « obligés de se suspendre. On attache le plus solidement qu'on peut, « au haut du rocher, une solive qui reste saillante le plus qu'il est « possible; elle porte une poulie & une corde, au moyen desquelles « un homme lié par le milieu du corps descend tout le long des « rochers; il tient une longue perche armée d'un crochet de fer, « pour s'accrocher aux rochers & se diriger à son gré; à un signal, les « hommes qui sont sur le rocher retirent celui-ci, qui fait à chaque « fois une récolte de cent ou deux cents œufs. La promenade se « continue tant qu'on trouve des œufs, ou tant qu'il est possible de « supporter cette suspension qui devient très-fatigante. Pendant cette « chasse on voit les oiseaux s'envoler par milliers, en poutsant des cris a affreux. Les habitans des endroits où cette chasse est praticable, en « & tuer des oiseaux (t); enfin ils couvrent la mer du Groënland, au point que la langue Groënlandoise a un mot pour exprimer la manière de les chasser en troupeaux

» retirent un grand benefice; car outre les œufs, ils enlèvent aussi » une grande quantité de jeunes cileaux, dont les uns servent de » nourriture, & les autres donnent beaucoup de plumes qui se vendent aux négocians Danois. » Horrebow, description de l'Islande. Histoire générale des Voyages, tome XVIII, page 22. - Pontoppidan ne décrit pas d'une maniere moins esfrayante la chasse aux œus qui se fait également en Norwège. « Les cavités où nichent les oiseaux, » se trouvent dans des rochers escarpés & sans pente tout le long de » la mer. Pour y grimper, un chasseur s'entoure le corps d'une » corde.... les autres chasseurs lui appuient une perche contre le » dos pour l'aider à monter jusqu'à ce qu'il trouve de quoi poser son » pied & attacher sa corde, alors on retire la perche & un second » escalade de la même manière; étant réunis ils s'attachent tous deux à la même corde & s'aident à monter plus haut au moyen d'un » crochet de fer, en se poussant & se tirant mutuellement. Les oiseaux » se laissent prendre à la main sur leurs nids dans leurs cavernes, & » le produit de la chasse est jetée à ceux qui attendent au bas du rocher » dans un bateau : ces chasseurs sont quelquesois huit jours sans re-» joindre leurs camarades, & souvent ils roulent ensemble dans la mer. » Lorsqu'il s'agit d'entrer dans le creux des montagnes, le plus hardi » chasseur se fait descendre par une corde du haut du rocher.... il » a sur sa tête un gros chapeau pour parer les pierres qui s'en détachent; » quand il veut entrer dans quelques cavités, il appuie ses pieds contre » la montagne, s'élance en arrière de toute sa force, & dirige si bien son corps & la corde, qu'il entre tout droit dans la caverne. » Hist. Nat. de Norwège, par Pontoppidan, part. II. Journal étranger, mois de février 1757.

<sup>(</sup>t) Voyez Recueil de différens Traités de Physique & d'Histoire Naturelle, par M. Deslandes, tome I, page 163.

vers la côte dans de petites baies où ils se laissent renfermer & prendre à milliers (u).

Ces oiseaux sont encore les habitans que la Nature a envoyés aux points isolés & perdus dans l'immente Océan, où elle n'a pu saire parvenir les autres espèces dont elle a peuplé la surface de la terre (x). Les Navigateurs ont trouvé les oiseaux en possession des îles désertes & de ces fragmens du globe, qui sembloient se dérober à l'établissement de la Nature vivante (y). Ils se sont répandus du Nord jusqu'au Midi (z), & nulle part ils

<sup>(</sup>u) Sarpsipock, aves ad Littus in sinum compellit, ubi includi possint. Egede, Dictionnar. Grvenland. Hafniæ.

<sup>(</sup>x) « A peine le vaisseau fut-il arrêté (à l'île de l'Ascension), que des milliers d'oiseaux vinrent se percher sur les mâts & les cordages; « la chute de cinq cents qui furent tués dans l'espace d'un quart- « d'heure, n'empêchoit pas que ses autres ne continuassent de vol- « tiger autour du navire; ils devinrent si importuns qu'ils mordoient « les chapeaux & les bonnets de vingt hommes qui descendirent au « rivage. » Relation de Rennesort, dans l'Histoire générale des Voyages, tome VIII, page 583.

<sup>(</sup>y) « Nous observions ces rochers (à l'île de Pâques), dont l'aspect caverneux & la couleur noire & serrugineuse, annonçoit les « vestiges d'un seu souterrein. Nous en remarquames sur-tout deux, « l'un ressembloit à une colonne ou obélisque énorme, & tous deux « étoient remplis d'une quantité innombrable d'oiseaux de mer, dont « les cris discordans assourdissoient nos oreilles. » Forster, Second Voyage de Cook, tome 11, page 184.

<sup>(7) «</sup> Le canal (du détroit de Magellan, au Port-desiré) étoit dans cet endroit, d'une largeur à perte de vue; on y aperçoit un co Oiseaux, Tome VII.

ne sont plus nombreux que sous les zones sroides (a), parce que dans ces régions où la terre dénuée, morte & ensévelie sous d'éternels seimats, resuse ses flancs glacés à toute sécondité; la mer est encore animée, vivante & même très-peuplée (b).

Aussi les Voyageurs & les Naturalistes, ont-ils observé que dans les régions du Nord, il y a peu d'oiseaux de

» certain nombre d'îles.... Ce fut sur une de ces îles que je des» cendis; j'y trouvai un si grand nombre d'oiseaux, qu'au moment
» où ils s'envolerent, le Ciel en sut obscurci; il est certain que nous
ne pouvions faire un pas sans marcher sur leurs œuss. » Voyage du
commodore Byron, page 25.

(a) M. Gmelin dit n'avoir jamais vu dans aucun endroit du monde, un aussi grand nombre d'oiteaux rassembles en troupes qu'à Mangasea (sur le Jenisca), c'étoit dans le mois de juin; les plus nombreux étoient les oiseaux aquatiques, les oies de toutes espèces, les canards, les poules d'eau, les mouettes & les oiseaux de rivages, bécasses, plongeurs, &c. Histeire générale des Voyages, tome XVIII, page 357.

(b) « Les albatrosses nous quittèrent durant notre traversée au milieu des sles de glaces, & nous n'en voyions qu'une seule de temps en temps. Les pintades, les coupeurs d'eau, les petits oiseaux gris, les hirondelles, n'étoient pas non plus en aussi grand nombre; d'un autre côté les pinguins commencèrent à paroître, car ce jour nous en vimes deux. Malgré la froideur du climat, nous observames constanment le pétrel blanc autour des masses de glace, & on peut le regarder comme un avant-coureur qui annonce sûrement les glaces: d'après sa couleur nous se primes pour le pétrel négeux; plusseurs baleines se montrèrent aussi parmi la glace, & varioient un peu la scène affreuse de ces parages... Nous ne passame pas moins de dix-huit sles de glaces, & nous vimes de nouveaux pinguins. » Second Voyage du capitaine Cook, tome 111, page 94.

terre, en comparaison de la quantité des oiseaux d'eau (e); pour les premiers, il faut des végétaux, des graines, des fruits, dont la Nature engourdie produit à peine dans ces climats, quelques espèces soibles & rares; les derniers ne demandent à la terre qu'un lieu de résuge; une retraite dans les tempêtes; une station pour les nuits; un berceau pour leur progéniture; encore la glace qui dans ces climats froids, le dispute à la terre, leur offre-t-elle presque également tout ce qui est nécessaire pour des besoins si simples. M. Cook & Forster ont vu dans leurs navigations aux mers Australes, plusieurs de ces oiseaux se poser, voyager & dormir sur des glaces slottantes, comme sur la terre serme (d); quelques-uns même y nichent avec succès (e). Que pourroit en esset leur offrir de

<sup>(</sup>c) Voyez le Fauna Suecica de Linnæus; l'Ornithologia Borealis de Brunnich; la Zoologia Danica de Muller; la même observation a lieu pour les régions du cercle antarctique. « On ne trouve à la terre de Feu que fort peu d'oiseaux de terre; M. Banks n'en a vu aucun « plus gros que nos merles, mais les oiseaux d'eau y sont en grande « abondance, particulièrement les canards. » Premier Voyage de Cook, tome II, page 288.

<sup>(</sup>d) Voyez ci-après l'histoire des Pétrels & des Pinguins.

<sup>(</sup>e) « On rencontra un grand banc de glaces auquel on sut contraint d'amarrer (à la nouvelle Zemble); quelques matelois montèrent « dessus & sirent un récit sort singulier de sa figure; il étoit tout « couvert de terre au sommet, & l'on y trouva près de quarante œuss. » Relation de Heemskerke & Barentz dans l'Histoire générale des Voyages, tome XV, page 116.

## 252 HISTOIRE NATURELLE, &c.

plus, un sol toujours gelé & qui n'est ni plus solide ni moins sroid que ces montagnes de glace (f)!

Ce dernier fait démontre que les oiseaux d'eau sont les derniers & les plus reculés des habitans du globe, dont ils connoissent mieux que nous les régions polaires; ils s'avancent jusque dans les terres où l'ours blanc ne paroit plus, & sur les mers que les phoques, les morses & les autres amphibies ont abandonnées; ils y s'journent avec plaisir pendant toute la saison des trèslongs jours de ces climats, & ne les quittent qu'après l'équinoxe de l'automne, lorsque la nuit anticipant à grands pas sur la lumière du jour, bientôt l'anéantit & répand un voile continu de ténèbres, qui fait suir ces oiseaux vers les contrées qui jouissent de quelques heures de jour; ils nous arrivent ainsi pendant l'hiver & retournent à leurs glaces, en suivant la marche du soleil avant l'équinoxe du printemps.

<sup>(</sup>f) « Le 22 juillet, se trouvant proche du cap de Cant (à la » nouvelle Zemble), on descendit plusieurs sois à terre pour cher- » cher des œuss d'oiseaux; les nids y étoient en abondance, mais dans » des lieux fort escarpés; les oiseaux ne paroissoient point essrayés de » la vue des hommes, & la plupart se laissoient prendre à la main. » Chaque nid n'avoit qu'un œuf, qu'on trouvoit sur la roche, sans » paille & sans plumes pour l'échausser: spectacle étonnant pour les » Hollandois, qui ne comprirent point comment ces œus pouvoient être couvés, & les petits éclore dans un si grand froid. » Idem, ibidem, page 133.



## \* LA CIGOGNE. (a).

ON vient de voir qu'entre les oiseaux terrestres qui peuplent les campagnes, & les oiseaux navigateurs à

\* Voyez les planches enluminées, n.º 866.

(a) En Grec, πέλαργος; en Latin, ciconia; en Hébreu & en Persan, chasida; en Arabe, zakid, selon Gesner; leklek ou legleg, suivant le Docteur Shaw; en Barbaresque, bel-arje; en Chaldéen, chavarita, deiutha, macuarta; en Illyrien, cziap; en Allemand & en Anglois, slorck; en Polonois, bocian - czarni, bocian - snidi; en Flamand, ouweaer; en Italien, cigogna, zigogna, & le petit cicognino; en Espagnol, ciguenna; en vieux François, cigongne ou cigoigne.

Cigongne. Belon, Hist. Nat. des Oiseaux, page 201. - Ibis alba Herodoto. Gesner; c'est saute d'avoir discuté une méprise d'Ilérodote, ou plutôt de ses traducteurs, que Gesner tombe ici dans celle de faire de l'ibis blanc d'Herodote une cigogne blanche. Voyez l'histoire de l'ibis. - Ciconia. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 291. - Ray, Synops. avi. pag. 97. - Jonston; Avi. pag. 100 & tab. 50, deux figures peu exactes. - Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 234. - Prosp. Alpin. Ægypt. vol. I, pag. 199 .- Marsigli. Danub. tom. V, pag. 26. - Charleton, Exercit. pag. 108, n.º 1. Idem, Onomazt. pag. 102, n.º 1. - Klein, Avi. pag. 125, n.º 1. - Gesner, Avi. pag. 262, avec une figure peu ressemblante; la même, Icon. avi. pag. 121. -Ciconia Alba. Willughby, Ornithol. page 210, avec une figure empruntée de Jonston. - Rzaczynski, Hist. Nat. Polon. pag. 274. -Ardea alba remigibus nigris, Linnæus, Fauna Suecica, n.º 136. Idem. Syft. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 7. - Ciconia alba, Danis stork. Muller, Zool. Dan. n.º 174. - Brunnich, Ornithol. boréal. n.º 154. - Der storck. Frisch. tom. II, 12. div. 1. sect. pl. 3. - Ardea. Moehring, Avi. Gen. 81. - Cigogne ordinaire ou blanche. Albin, tome II, page 41, planche 64. — Ciconia alba, oculorum ambitu nudo, nigro; temigibus nigricantibus redricibus candidis . . . Ciconia alba Priffen , Ornithol. tom. V, page 365.

pieds palmés, qui reposent sur les caux; on trouve la grande tribu des oiseaux de rivages, dont le pied fans membranes ne pouvant avoir un appui sur les eaux, doit encore porter sur la terre, & dont le long bec enté sur un long cou, s'étend en avant pour chercher la pâture sous l'élément liquide. Dans les nombreuses familles de ce peuple amphibie des rivages de la mer & des fleuves, celle de la cigogne plus connue, plus célébrée qu'aucune autre, se présente la première; elle est composée de deux espèces qui ne différent que par la couleur, car du reste il semble que sous la même forme & d'après le même dessin, la Nature ait produit deux fois le même oiseau, l'un blanc & l'autre noir; cette disserence, tout le reste étant semblable, pourroit être comptée pour rien s'il n'y avoit pas entre ces deux mêmes oiseaux, dissérence d'instinct & diversité de mœurs. La cigogne noire cherche les lieux déserts, se perche dans les bois, fréquente les marécages écartés & niche dans l'épaisseur des forêts. La cigogne blanche, choisit au contraire nos habitations pour domicile; elle s'établit sur les tours, sur les cheminées & les combles des édifices; amie de l'homme, elle en partage le séjour & même le domaine; elle pêche dans nos rivières, chasse jusque dans nos jardins, se place au milieu des villes, sans s'effrayer de leur tumulte (b), & par-tout

<sup>(</sup>b) Témoin ce nid de cigogne posé sur le temple de la Concorde au Capitole, dont parle Juvenal. Sat. I, vers. 116, & qu'on voit figuré sur des médailles d'Adrien.

hôte respecté & bien venu, elle paye par des services, le tribut qu'elle doit à la société; plus civilisée, elle est aussi plus séconde, plus nombreuse & plus généralement répandue que la cigogne noire qui paroît confinée dans certains pays, & toujours dans les lieux solitaires.

Cette cigogne blanche, moins grande que la grue, l'est plus que le héron; sa longueur de la pointe du bec à l'extrémité de la queue, est de trois pieds & demi, & jusqu'à celle des ongles de quatre pieds; le bec de la pointe aux angles a près de sept pouces; le pied en a huit; la partie nue des jambes cinq; & l'envergure de ses ailes est de plus de six pieds; il est aisé de se la peindre; le corps est d'un blanc éclatant, & les ailes sont noires, caractères dont les Grecs ont sormé son nom (c), les pieds & le bec sont rouges, & son long cou est arqué; voilà ses traits principaux, mais en la regardant de plus près, on aperçoit sur les ailes des restets violets & quelques teintes brunes: on compte trente pennes en développant l'aile; elles forment une double échancrure, les plus près du corps étant presque aussi longues que les extérieures, & les égalant lorsque l'aile est pliée; dans cet état les ailes couvrent la queue, & lorsqu'elles sont ouvertes ou étendues pour le vol, les plus grandes pennes offrent une disposition singulière; les huit ou neuf premières se séparent les unes des autres, & paroissent divergentes & détachées, de manière

<sup>(</sup>c) Πελέν αργόν.

qu'il reste entre chacune un vuide, ce qui ne se voit dans aucun autre oiseau; les plumes du bas du cou sont blanches, un peu longues & pendantes, & par-là les cigognes se rapprochent des hérons; mais leur cou est plus court & plus épais; le tour des yeux est nu & couvert d'une peau ridée d'un noir rougeâtre; les pieds sont revètus d'écailles en tables hexagones, d'autant plus larges qu'elles sont placées plus haut; il y a des rudimens de membranes entre le grand doigt & le doigt intérieur, jusqu'à la première articulation, & qui s'étendant plus avant sur le doigt extérieur, semblent former la nuance par laquelle la Nature passe des oiseaux à pieds divisés aux oiseaux à pieds réunis & palmés; les ongles sont mousses, larges, plats & assez approchans de la forme des ongles de l'homme.

La cigogne a le vol puissant & soutenu, comme tous les oiseaux qui ont des ailes très-amples & la queue courte; elle porte en volant la tête roide en avant & les pattes étendues en arrière comme pour lui servir de gouvernail (d); elle s'élève fort haut, & sait de très-longs voyages, même dans les saisons orageuses. On voit les cigognes arriver en Allemagne, vers le 8 ou le 10 de mai (e); elles devancent ce temps dans nos provinces. Gesner dit qu'elles précèdent les hirondelles & qu'elles

<sup>(</sup>d) Aique hie (longicaudæ) ad ventrem contractos in volatu pedes habent: parviclunes porrectos. Aristot. lib. II, cap. XV, ex recens. Scaliger.

<sup>(</sup>e) Klein, De avibus erratic. & migrat.

viennent en Suisse dans le mois d'avril, & quelquefois plus tôt; elles arrivent en Alsace au mois de mars, & même des la fin de février; leur retour est par-tout d'un agréable augure, & leur apparition annonce le printemps; aussi elles semblent n'arriver que pour se livrer aux tendres émotions que cette saison inspire. Aldrovande peint avec chaleur les signes de joie & d'amour, les empressemens & les caresses du mâle & de la semelle, arrivés sur leur nid après un long voyage (f); car les cigognes reviennent constamment aux mêmes lieux, & si le nid est détruit, elles le reconstruisent de nouveau avec des brins de bois & d'herbes de marais, qu'elles entassent en grande quantité; c'est ordinairement sur les combles élevés, sur les crénaux des tours, & quelquesois sur de grands arbres, au bord des eaux ou à la pointe d'un rocher escarpé qu'elles le posent (g). En France, du temps de Belon, on plaçoit des roues au haut des toits, pour engager ces oiseaux à y faire leur nid; cet usage subsiste encore en Allemagne & en Alsace, & l'on dispose en Hollande

Oiseaux, Tome VII,

<sup>(</sup>f) Ubi jam nido appulere... dii boni, quam dulcissima salutatio? quanta ob felicem adventum gratulatio! quos complexus! quam mellita cernas oscula! atque interiùs leves susurri quidam audiuntur. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 298.

<sup>(</sup>g) C'est en ce sens qu'il faut entendre ce que dit Varron, qu'elle niche à la campagne: in teslo, ut hirundines; in agro ut ciconia, puisqu'il observe ailleurs lui-même, au sujet de l'arrivée de la cigogne en Italie, qu'elle s'établit de préserence sur les édifices,

pour cela des caisses carrées aux saîtes des édifices (h).

Dans l'attitude du repos, la cigogne se tient sur un pied, le cou replié; la tête en arrière & couchée sur l'épaule; elle guête les mouvemens de quelques reptiles qu'elle fixe d'un œil perçant; les grenouilles, les lézards, les couleuvres & les petits poissons sont la proie qu'elle va cherchant dans les marais ou sur les bords des eaux & dans les vallées humides.

Elle marche comme la grue, en jetant le pied en avant par grands pas mesurés; lorsqu'elle s'irrite ou s'inquiète, & même quand l'amour l'agite, elle sait claqueter son bec d'un bruit sec & réitéré, que les Anciens avoient rendu par des mots imitatifs, crepitat, glotterat (i), & que Pétrone exprime sort bien en l'appelant un bruit de crotales (k); elle renverse alors la tête, de manière que la mandibule insérieure se trouve en haut, & que le bec est couché presque parallèlement sur le dos, c'est dans

<sup>(</sup>h) Lady Montagu, dans ses lettres, n.º 32, dit qu'à Constantinople, les cigognes nichent par terre dans ses rues: si elle ne s'est pas trompée sur l'espèce de ces oiseaux, il faut que la sauve-garde dont jouit la cigogne en Turquie, l'ait singulièrement enhardie; can dans nos contrees ses points de possitions qu'elle presère sont toujours les plus inaccessibles, qui dominent tout ce qui environne, & ne permettent pas de voir dans son nid.

<sup>(</sup>i) Quæque salutato crepitat concordia nido. Juvenal, Sat. I. — Glotterat immenso de turre ciconia rostro. Aut. Philomel.

<sup>(</sup>k) Crotalistria. Épithète donnée déjà dans Publius Syrus, à la cigogne.

cette situation que les deux mandibules battent vivement l'une contre l'autre; mais à mesure qu'elle redresse le cou, le claquement se ralentit & finit lorsqu'il a repris sa position naturelle. Au reste, ce bruit est le seul que la cigogne fasse entendre, & c'est apparemment de ce qu'elle paroît muette, que les Anciens avoient pense qu'elle n'avoit point de langue (1); il est vrai que cette langue est courte & cachée à l'entrée du gosser, comme dans toutes les espèces d'oiseaux à long bec, qui ont aussi une manière particulière d'avaler en jetant les alimens par un certain tour de bec, jusque dans la gorge. Aristote fait une autre remarque au sujet de ces oiseaux à cou & bec très-longs, c'est qu'ils rendent tous une fiente plus liquide (m) que celle des autres oiseaux.

La cigogne ne pond pas au-delà de quatre œus, & souvent pas plus de deux, d'un blanc sale & jaunaitre, un peu moins gros, mais plus alongés que ceux de l'oie; le mâle les couve dans le temps que la semelle va chercher sa pâture; les œuss éclosent au bout d'un mois; le père & la mère redoublent alors d'activité pour porter la nourriture à leurs petits, qui la reçoivent en

<sup>(1)</sup> Sunt qui ciconiis non inesse linguas consirment. Plin. lib. X, cap. XXXI. - On le croyoit encore du temps du Mantouan, sur la foi des Anciens, car en décrivant l'arrivée de la cigogne, annonce du printemps, il dit, elingui venit alba ciconia rostro.

<sup>(</sup>m) Hist. animal. lib. II, cap. XXII.

se dressant & rendant une espèce de sissement (n). Au reste, le père & sa mère ne s'éloignent jamais du nid tous deux ensemble; & tandis que l'un est à la chasse. on voit l'autre se tenir aux environs, debout sur une jambe, & l'œil toujours à ses petits. Dans le premier âge, ils font couverts d'un duvet brun; n'ayant pas encore assez de forces pour se soutenir sur leurs jambes minces & gréles, ils se traînent dans le nid sur leurs genoux (0); lorsque leurs ailes commencent à croître, ils s'exercent à voleter au-dessus du nid; mais il arrive souvent que dans cet exercice quelques-uns tombent & ne peuvent plus se relever; ensuite lorsqu'ils commencent à se hasarder dans les airs, la mère les conduit & les exerce par de petits vols circulaires autour du nid où elle les ramène; ensin les jeunes cigognes déjà fortes, prennent leur essor avec les plus âgées, dans les derniers jours d'août, saison de leur départ. Les Grecs avoient marqué

<sup>(</sup>n) Nota. Ælien a dit que la cigogne vomit à ses petits leur nourriture, ce qu'il ne faut point entendre d'alimens déjà en partie digérés, mais de la proie récente qu'elle dégorge de l'œsophage, & peut même rendre de son estomac, dont l'ouverture est assez large pour en permettre la sortie. Voyez l'observation de Peyerus, de ciconice ventre & affinitate quâdam cum ruminantibus. Ephem. Nat. curios. dec. 2, ann. 2, obs. 97. Voyez aussi deux descriptions anatomiques de la cigogne, l'une de Schelhammer. Collect. Acad. partie étrangère, vol. IV, observ. 109; & l'autre d'Olaüs Jacobæus, idem, observ. 94.

<sup>(</sup>o) Observation de M. l'évêque Gunner, vol. I, n. VIII, pag. 203 de la traduction allemande des Mémoires de la Société de Drontheim.

leur rendez-vous dans une plaine d'Asie, nommée la plage aux serpens, où elles se rassembloient (p) comme elles se rassemblent encore dans quelques endroits du Levant (9), & même dans nos provinces d'Europe, comme dans le Brandebourg & ailleurs.

Lorsqu'elles sont assemblées pour le départ, on les entend claqueter fréquemment, & il se fait alors un grand mouvement dans la troupe, toutes semblent se chercher, se reconnoître & se donner l'avis du départ général, dont le signal dans nos contrées, est le vent du Nord. Elles s'élèvent toutes ensemble, & dans quelques instans se perdent au haut des airs. Klein raconte, qu'appelé pour voir ce spectacle, il le manqua d'un moment, & que tout étoit déjà disparu (r); en effet, ce départ est d'autant plus difficile à

<sup>(</sup>p) Pythonos comen, quasi serpentium pagum, vocant in Asia, patentibus campis, ubi congregatæ inter se commurmurant, eamque quæ novissima advenit lacerant, atque ità abeunt. Notatum post idus augustas non temere visas ibi. Plin. lib. X, cap. XXXI. Nota. D'après ce passage, il semble que l'assemblée des cigognes ne se passe pas sans tumulte & même sans combats; mais qu'elles déchirent la dernière arrivée, comme le dit Pline, ce trait est sans doute une fable.

<sup>(</sup>q) « On remarque que les cigognes avant que de passer d'un pays dans un autre, s'assemblent quinze jours auparavant, de tous « les cantons voisins, dans une plaine, y formant une fois par jour « une espèce de divan, comme on parle dans le pays, comme pour « fixer le temps précis de leur départ, & le lieu où elles se retirent. 20 Voyage de Shaw. La Haye, 1743, tome 11, page 167.

<sup>(</sup>r) De avibus erratic. & migrat.

observer, qu'il se suit en silence (1) & souvent dans la nuit (1). On prétend avoir remarqué que dans leur passage, avant de tenter le trajet de la Méditerranée, les cigognes s'abattent en grand nombre aux environs d'Aix (u) en Provence. Au reste, il paroît que ce départ se fait plus tard dans les pays chauds, puisque Pline dit qu'après le départ de la cigogne, il n'est plus temps de semer (x).

Quoique les Anciens eussent remarqué les migrations des cigognes (y), ils ignoroient quels lieux elles alloient habiter; mais quelques Voyageurs modernes nous ont sourni sur cela de bonnes observations; ils ont vu en automne, les plaines de l'Égypte, toutes couvertes de ces oiseaux. « Il est tout arrêté, dit Belon, que les » cigognes se tiennent l'hiver au pays d'Égypte & d'Afri-» que, car nous avons témoings d'en avoir vu les plaines » d'Égypte blanchir, tant il y en avoit des les mois de » septembre & octobre; parce qu'étant là durant & après » l'inondation, n'ont faute de pâture, mais trouvant là l'été

<sup>(</sup>f) Belon dit qu'il n'est point remarqué, parce qu'elles volent sans bruit & sans jeter de cris, au contraire des grues & des oies sauvages qui crient beaucoup en volant.

<sup>(</sup>t) Nemo vidit agmen discedentium, cum discessurum appareat; nec venire, sed venisse cernimus; utrumque noclurnis sit temporibus. Pin. lib. X, cap. XXXI.

<sup>(</sup>u) Aldrovande.

<sup>(</sup>x) Post ciconice discessum male seri. Plin. lib. VIII, cap. XLI.

<sup>(</sup>y) Jérémie, 8, 7.

intolérable pour sa violente chalcur, viennent en nos « régions, qui lors leur sont tempérées, & s'en retournent « en hiver pour éviter la froidure trop excessive : en ce « contraires aux grues ; car les grues & oies nous viennent « voir en hivert, lorsque les cigognes en sont absentes (7) ». Cette dissérence très-remarquable, provient de celle des régions où sejournent ces oiseaux ; les grues & les oies arrivent du Nord, dont elles suyent les grands hivers ; les cigognes partent du Midi pour en éviter les ardeurs (a).

Belon dit aussi les avoir vu hiverner à l'entour du mont Amanus vers Antioche, & passer sur la sin d'août vers Abydus, en troupes de trois ou quatre mille, venant

<sup>(7)</sup> Hilloire Naurelle des Oricaux, page 201.

<sup>(</sup>a) Nota. Plusieurs Auteurs ont prétendu que les cigognes ne s'éloignoient point l'hiver, & le passoient cachées dans des cavernes ou même plongées au fond des lacs. C'étoit l'opinion commune du temps d'Albert-le-Grand. Klein fait la relation de deux cigognes tirées de l'eau dans des étangs près d'Elbing ( De avibus errat. & migrat. ad calcem). Gervais de Tillebury ( Epist. ad Othon IV ), parle d'autres cigognes qu'on trouva pelotonnées dans un lac vers Arles. Mérula, dans Aldrovande, de celles que des pêcheurs tirèrent du lac de Côme; & Fulgose, d'autres qui surent péchees près de Metz (memorab. lib. I, cap. VI). Martin Schoockius qui a écrit sur la cigogne un opuscule, imprimé à Groningue en 1648, appuie ces temoignages; mas l'histoire des migrations de la cigogne el trop Lien connue, pour n'attribuer qu'à des accidens les faits dont nous venons de faire mention, si pourtant on peut les regarder comme certains. Voyez cette question & l'examen de tout ce qu'on a dit sur les oiseaux que l'on prétend passer l'hiver dans l'eau, plus amplement discuté à l'article de l'hirondelle.

de la Russie & de la Tartarie; elles traversent l'Hellespont, puis se divisant à la hauteur de Ténédos, elles partent en pelotons, & vont toutes vers le Midi (b).

Le Docteur Shaw a vu du pied du Mont-Carmel, le passage des cigognes de l'Égypte en Asie vers le milieu d'avril 1722: « notre vaisseau, dit ce Voyageur, » étant à l'ancre sous le Mont-Carmel, je vis trois vols » de cigognes, dont chacun fut plus de trois heures à passer, & s'étendoit plus d'un demi-mille en largeur (c) ». Maillet dit avoir vu les cigognes descendre sur la fin d'avril, de la haute Égypte, & s'arrêter sur les terres du Delta, que l'inondation du Nil leur fait bientôt abandonner (d).

Ces oiseaux qui passent ainsi de climats en climats,

<sup>(</sup>b) Belon. Observations, page 79.

<sup>(</sup>c) Il ajoute : « ces cigognes venoient de l'Égypte, parce que les canaux du Nil & les marais qu'ils forment tous les ans, par son débordement, étant desséchés, elles se retirent au nord-est. » Voyage de Shaw, tome 11, page 167. Mais cet Auteur se trompe; les cigognes fuioient plutôt l'inondation qui couvre tout le pays; des la fin d'avril le fleuve n'ayant plus de rives.

<sup>(</sup>d) Quelques corneilles se mêlent par fois aux cigognes dans seur passage, ce qui a donné lieu à l'opinion qu'on trouve dans Saint Bazile & dans Isidore, que les corneilles servent de guide dans le voyage & d'escorte aux cigognes. Les Anciens ont aussi beaucoup parlé des combats de la cigogne, contre les corbeaux, les geais & d'autres espèces d'oiseaux, sorsque seurs troupes repassant de la Lybie & de l'Égypte, elles se rencontrent vers la Licie & le fleuve du Xanthe.

ne connoissent point les rigueurs de l'hiver, seur année est composée de deux étés, & ils goûtent aussi deux sois les plaisurs de la saison des amours; c'est une particularité très-intéressante de seur histoire, & Belon l'assure positivement de la cigogne qui, dit-il, sait ses petits pour la seconde sois en Égypte.

On prétend qu'on ne voit pas de cigognes en Angleterre, à moins qu'elles n'y arrivent par quelque tempéte. Albin remarque comme chose singulière, deux cigognes qu'il vit à Edger en Midlesex (e), & Willughby dit que celle dont il donne la figure, lui avoit été envoyée de la côte de Norfolk, où elle étoit tombée par hasard. Il n'en paroît pas non plus en Écosse, si l'on en juge par le silence de Sibbald. Cependant la cigogne se porte assez avant dans les contrées du Nord de l'Europe; elle se trouve en Suède, suivant Linnæus, & sur-tout en Scanie, en Danemarck, en Sibérie, à Mangasea sur le Jenisca, & jusque chez les Jakutes (f). On voit aussi des cigognes en très-grand nombre dans la Hongrie (g), la Pologne & la Lithuanie (h); on les rencontre en Turquie, en Perse, où Bruyn a remarqué seur nid, figuré sur les ruines de Persépolis; & même si l'on en croit cet Auteur, la cigogne se trouve dans toute

<sup>(</sup>e) Tome II, page 41.

<sup>(</sup>f) Gmelin, Voyage en Sibérie, tome II, page 56; & Histoire générale des Voyages, tome XVIII, page 300.

<sup>(</sup>g) Marsil. Danub. tom. V.

<sup>(</sup>h) Klein, De avibus erratic. pag. 160. Oiseaux, Tome VII.

l'Asie, à l'exception des pays déserts qu'elle semble éviter, & des terreins arides où elle ne peut vivre.

Aldrovande assure qu'il ne se trouve point de cigognes dans le territoire de Bologne (i); elles sont même rares dans toute l'Italie, où Willughby, pendant un séjour de vingthuit ans, n'en a vu qu'une fois, & où Aldrovande avoue n'en avoir jamais vu. Cependant il paroît par les témoignages de Pline & de Varron, qu'elles y étoient communes autresois; & l'on ne peut guère douter que dans leur voyage d'Allemagne en Afrique, ou dans leur retour, elles ne passent sur les terres de l'Italie & sur les Isles de la Méditerranée. Kæmpser (k) dit que la cigogne demeure toute l'année au Japon; ce seroit le seul pays où elle seroit slationnaire; dans tous les autres, comme dans nos contrées, elle arrive & repart quelques mois après. La Lorraine & l'Alsace sont les provinces de France, où les cigognes passent en plus grande quantité; elles y font même leurs nids, & il est peu de villes ou de bourgs dans la baffe Alface où l'on ne voye quelques nids de cigogne fur les clochers.

La cigogne est d'un naturel assez doux, elle n'est ni déstante, ni sauvage, & peut se priver aisément & s'accoutumer à rester dans nos jardins, qu'elle purge d'insectes & de reptiles; il semble qu'elle ait l'idée de la propreté, car elle cherche les endroits écartés pour rendre ses excrémens; elle a presque toujours l'air trisse & la

<sup>(</sup>i) Caret ager noster his avibus.

<sup>(</sup>k Tome 1, page 113.

contenance morne; cependant che ne laisse pas de si livrer à une certaine gaieté, quand elle y est excitée par l'exemple; car elle se prête au badinage des enfans, en fautant & jouant avec eux (1); en domesticité, elle vit long-temps & supporte la rigueur de nos hivers (m).

L'on attribue à cet oiseau des vertus morales, dont l'image est toujours respectable; la tempérance, la sidélité conjugale (n), la piété filiale & paternelle (o). Il est vrai que la cigogne nourrit très-long-temps ses petits & ne les quitte pas qu'elle ne leur voie affez de force pour se désendre & se pourvoir d'eux-mêmes; que

<sup>(1) «</sup> J'ai vu dans un jardin, où des enfans jouoient à la clignemusette, une cigogne privée se mettre de la partie, courir à son « tour quand elle étoit touchée, & distinguer très-bien l'enfant qui « étoit en tour de poursuivre les autres pour s'en donner de garde ». Notes sur la cigogne, communiquées par M. le Docteur Hermann, de Strafbourg.

<sup>(</sup>m) Ger. Nic. Heerkens, hollandois de Groningue, qui a fait un petit poëme latin sur la cigogne, dit en avoir nourri une pendant quinze ans, & il parle d'une autre qui vécut vingt-un ans dans le marché au poisson d'Amsterdam, & fut enterrée avec solennité par le peuple. Voyez aussi l'observation d'Olaüs Borrichius, sur une cigogne âgée de plus de vingt-deux ans, & qui étoit devenue goutreuse. Collection académique, partie étrangère, tome IV, page 3 3 1.

<sup>(</sup>n) « If y a aux environs de Smyrne un grand nombre de cigognes qui y font leur nid & y couvent; les habitans se font un amusement « de mettre des œufs de poule dans un nid de cigogne; lorsque les « poussins sont éclos, le mâle de la cigogne en voyant ces figures « étrangères fait un bruit affreux, attire par-là autour du nid une multi-« tude d'autres cigognes qui tuent la femelle à coups de bec, pendant « que le male pousse des cris lamentables ». Annual. register. a.m. 1768.

<sup>(</sup>o) D'où vient que Pétrone l'appelle pietati-cultrix.

quand ils commencent à voleter hors du nid & à s'essayer dans les airs, elle les porte sur ses ailes; qu'elle les désend dans les dangers, & qu'on l'a vue ne pouvant les sauver, présérer de périr avec eux plutôt que de les abandonner (p); on l'a de même vue donner des marques d'attachement, & même de reconnoissance pour les lieux & pour les hôtes qui l'ont reçue. On assure l'avoir entendu claqueter en passant devant les portes, comme pour avertir de son retour, & saire en partant un semblable signe d'adieu (q); mais ces qualités morales ne sont rien en comparaison de l'assection que marquent & des tendres soins que donnent ces oiseaux à leurs parens trop soibles ou trop vieux (r). On a souvent vu des cigognes jeunes & vigoureus, apporter de la nourriture à d'autres, qui se tenant sur le bord du nid,

<sup>(</sup>p) Voyez dans Hadrien Junius (annal. Batav. ad ann. 1536), l'histoire, fameuse en Hollande, de la cigogne de Delsi, qui, dans l'incendie de cette ville, après s'être inutilement efforcée d'enlever ses petits, se laissa brûler avec eux.

<sup>(9)</sup> Aldrovande.

<sup>(</sup>r) Multos authores habet fama quæ de ciconiis circumfertur, parentibus a liberis educationis gratiam referri. Aristot. Hist. animal. lib. IX, cap. xx.

Ciconiæ senes, impotes volandi, nido se continent, ex his prognatæ terra marique volitant, & cibos parentibus afferunt, sic illæ, ut earum ætate dignum est, quiete fruuntur & copia; juniores verò laborem solantur pictate, ac spe recipiendæ in seneclute gratiæ. Philo.

Genitricum senectam invicem alunt. Plin. lib. X, cap. XXXI.
Voyez Plutarque, & tous les Anciens cités dans Aldrovande.

paroissoient languissantes & affoiblies, soit par quelque accident passager, soit que réellement la cigogne, comme l'ont dit les Anciens, ait le touchant instinct de soulager la vieillesse, & que la Nature en plaçant jusque dans des cœurs bruts, ces pieux sentimens auxquels les cœurs humains ne sont que trop souvent insideles, ait voulu nous en donner l'exemple. La loi de nourrir ses parens sut saite en leur honneur, & nommée de leur nom chez les Grecs: Aristophane en sait une ironie amère contre l'homme (f).

Ælien assure que les qualités morales de la cigogne étoient la première cause du respect & du culte des Égyptiens pour elle (t); & c'est peut-être un reste de cette ancienne opinion, qui fait aujourd'hui le préjugé

<sup>(</sup>f) Nobis vetusta lex viget, ciconiarum inscripta tabulis. In avib.

cassées de vieillesse, se rendent à certaines îles de l'océan, & là en récompense de leur piété sont changées en hommes. Dans les augures, l'apparition de la cigogne fignissie union & concorde (Alexand. ab Alex. genial. dies); son départ dans une calamité, étoit du plus sune le presage: Paul Diucre, dit qu'Atuila s'attacha à la prise d'Aquilée dont il alloit lever le siège, ayant vu des cigognes s'ensuir de la ville emmenant leurs petits (voyez Eneas Sylvius. Epist. 11). Dans les hyeroglyphes, elle signission pieté & biensaisance, vertus que son nom exprime dans une des plus anciennes langues (chasida, en Hébreu, pia, benesica, suivant Bochart; chazir pius; benesicus); & dont on la voit souvent l'emblème, comme sur ces deux belles médailles de L. Antonius, données dans Fulvius - Ursmus, & sur deux autres de Q. Metellus, surnommé le Pieux au rapport de Patercule.

du peuple qui est persuadé qu'elle apporte le bonheur à la maison où elle vient s'établir.

Chez les Anciens ce fut un crime de donner la mort à la cigogne, ennemie des espèces nuisibles. En Thessalie, il y eut peine de mort pour le meurtre d'un de ces oiseaux, tant ils étoient précieux à ce pays qu'ils purgeoient des serpens (u). Dans le Levant, on conserve encore une partie de ce respect pour la cigogne (x); on ne la mangeoit pas chez les Romains; un homme qui par un luxe bizarre s'en sit servir une, en sut puni par les railleries du peuple (y). Au reste, la chair n'en est pas assez bonne pour être recherchée (z), & cet oiseau né notre ami & presque notre domestique, n'est pas fait pour être notre victime.

(y) Comme l'atteste cette ancienne épigramme.

Ciconiarum Rufus iste conditor

Plancis duobus est hic elegantior.

Suffragierum puncta septem non tulit:

Ciconiarum populus mertem ultus est.

(z) Cornelius Nepos, qui divi Augusti principatu obiit, cum scriberet turdos paulò ante coeptos saginari, addidit, ciconias magis placere quòm grues: cum hæc nunc ales inter primarias expetatur, illam nemo velit attigisse. Plin. lib. X.

<sup>(</sup>u) Plin. lib. X, cap. XXXI.

<sup>(</sup>x) « Les Mahométans ont la cigogne, qu'ils appellent bel-arje, » en grande estime & vénération; este est presque aussi sacrée chez » eux, que l'ibis l'étoit chez les Égyptiens; & on regarderoit comme » profane un homme qui en tueroit ou qui seur seroit seulement de la peine ». Voyage de Shaw, tome II, page 168.

## \* LA CIGOGNE NOIRE. (a)

Quoique, dans toutes les langues, cet oiseau soit désigné par la dénomination de cicogne noire, cependant, c'est plutôt par opposition au blanc éclatant de la cigogne blanche, que pour la vraie teinte de son plumage, qui est généralement d'un brun mêlé de belles couleurs changeantes, mais qui de loin paroît noir.

Elle a le dos, le croupion, les épaules & les couvertures des ailes, de ce brun changeant en violet & en vert doré; la poitrine, le ventre, les cuisses en plumes blanches, ainsi que les couvertures du dessous de la queue,

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 399, sous le nom de Cigogne brune.

<sup>(</sup>a) Ciconia nigra. Gesner, Avi. pag. 273. Idem, Icon. avi. pag. 122, avec une mauvaise sigure. — Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 310. — Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 236. — Jonston, Avi. pag. 101. — Willughby, Ornithol. pag. 211. — Klein, Avi. pag. 125, n.° 2. — Ray, Synops. avi. pag. 97, n.° 2. — Rzaczynski, Aucluar. pag. 372. — Ardea ventre subatbo, dorso nigro. Barrère, Ornithol. clas. Iv, Gen. 1, Sp. 9. — Ardea nigra pectore abdomineque albo.... Ciconia nigra. Linnæus, Syst. nat. ed. X. Gen. 76, Sp. 8. Idem, Fauna Suec. n.° 135. — Der schwartze storch. Frisch, vol. II, div. 12, sect. 1, pl. 4. — Cigogne noire. Belon, Portraits d'Orseaux, avec une sigure très-sautive. — Une autre, & aussi mal coloriée dans Albin, tome III, planche 82. — Ciconia supernè susca violaceo & viridi aureo varians, infernè aiba; gutture & collo susci , maculis candicantibus variegatis; rectricibus susci susci susci colore variantibus.... Ciconia susca Brisson, Ornithol. tome V, page 362.

qui est composée de douze plumes d'un brun à ressets violets & verts; l'aile est formée de trente pennes d'un brun changeant avec reflets, où le vert dans les dix premières est plus fort, & le violet dans les vingt autres; les plumes de l'origine du cou, sont d'un brun lustré de violet, lavées de grisatre à la pointe; la gorge & le cou sont couverts de petites plumes brunes, terminées par un point blanchâtre; ce caractère cependant manque à plusieurs individus: le haut de la tête est d'un brun mélé d'un lustre de violet & de vert doré; une peau très-rouge entoure l'œil, le bec est rouge aussi, & la partie nue des jambes, les pieds & les ongles sont de cette même couleur; en quoi néanmoins il paroît y avoir de la variété, quelques Naturalisses, comme Willughby, faisant le bec verdatre ainsi que les pieds: la taille est de très-peu au-dessous de celle de la cigogne blanche; l'envergure des ailes est de cinq pieds six pouces.

Sauvage & folitaire, la cigogne noire suit les habitations, & ne sréquente que les marais écartés; elle niche dans l'épaisseur des bois, sur de vieux arbres, particulièrement sur les plus hauts sapins; elle est commune dans les Alpes de Suisse: on la voit au bord des lacs, guêtant sa proie, volant sur les eaux, & quelquesois s'y plongeant rapidement pour saisse un poisson; cependant elle ne se borne pas à pêcher pour vivre; elle va recueillant les insectes dans les herbages & les prés des montagnes: on lui trouve dans les intestins,

des débris de se trabecs & de sauterelles; & lorsque Pline a dit qu'on avoit vu l'ibis dans les Alpes, il a pris la cigogne noire pour cet oiseau d'Égypte.

On la trouve en Pologne (b), en Prusse & en Lithuanie (e), en Silesie (d), & dans plusieurs autres endroits de l'Allemagne (e); elle s'avance jusqu'en Suède (f), par - tout cherchant les lieux marecageux & déserts; quelque sauvage qu'elle paroisse, on la captive, & même on la prive jusqu'à un certain point; Klein assure en avoir nourri une pendant quelques années dans un jardin. Nous ne sommes pas assurés par témoins qu'elle voyage comme la cigogne blanche, & nous ignorons si les temps de ses migrations sont les mêmes; cependant il y a tout lieu de le croire, car elle ne pourroit trouver sa nourriture pendant l'hiver, même dans nos contrées.

<sup>(</sup>b) Rzaczynski.

<sup>(</sup>c) Klein, Avi. pag. 125.

<sup>(</sup>d) Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 236.

<sup>(</sup>e) Willughby, Ornithel. pag. 211. Elle est fort rare dans toutes ces contrées. —Ciconiæ nigræ, rostris & pedibus rubris instructæ, rarissimæ; in sylvis vastis texentes nidos; visæ in palatinatu Cracoviense, Pomerania, Lithuana Polesia. Rzaczynski, Hist. Nat. Polen. pag. 275. Ce même Auteur dans son Aucluarium, page 372, distingue cette cigogne, qui est, dit-il, toute noire, de notre cigogne brune; il paroît cependant que ce n'en est qu'une variété, ou bien cette cigogne absolument noire nous est inconnue, comme à tous les Naturalistes, à moins que ce ne soit le héron noir de Schwenckfeld.

<sup>(</sup>f) Linnæi, Fauna Suecica.
Oiseaux, Tome VII.

## 274 MISTOIRE NATURELLE, &c.

L'espèce en est moins nombreuse & moins répandue que celle de la eigogne blanche; elle ne s'établit guère dans les mêmes lieux (g), mais semble la remplacer dans les pays qu'elle a négligé d'habiter. En remarquant que la cigogne noire est très - fréquente en Suisse, Wormius ajoute qu'elle est tout-à-fait rare en Hollande, où s'on sait que les cigognes blanches sont en trèsgrand nombre (h); cependant la cigogne noire est moins rare en Italie que la blanche, & on la voit assez souvent, au rapport de Willughby (i), avec d'autres oiseaux de rivage, dans les marchés de Rome, quoique sa chair soit de mauvais suc, d'un fort goût de poisson, & d'un sumet sauvage.

<sup>(</sup>i) Jo. Lincœus, annot. in Recchum.



<sup>(</sup>g) La cigogne brune ne fait que passer en Lorraine, & ne s'y arrête pas. Note communiquée par M. Lottinger.

<sup>(</sup>h) Mus. Worm. pag. 306.



LA CIGOGNE.

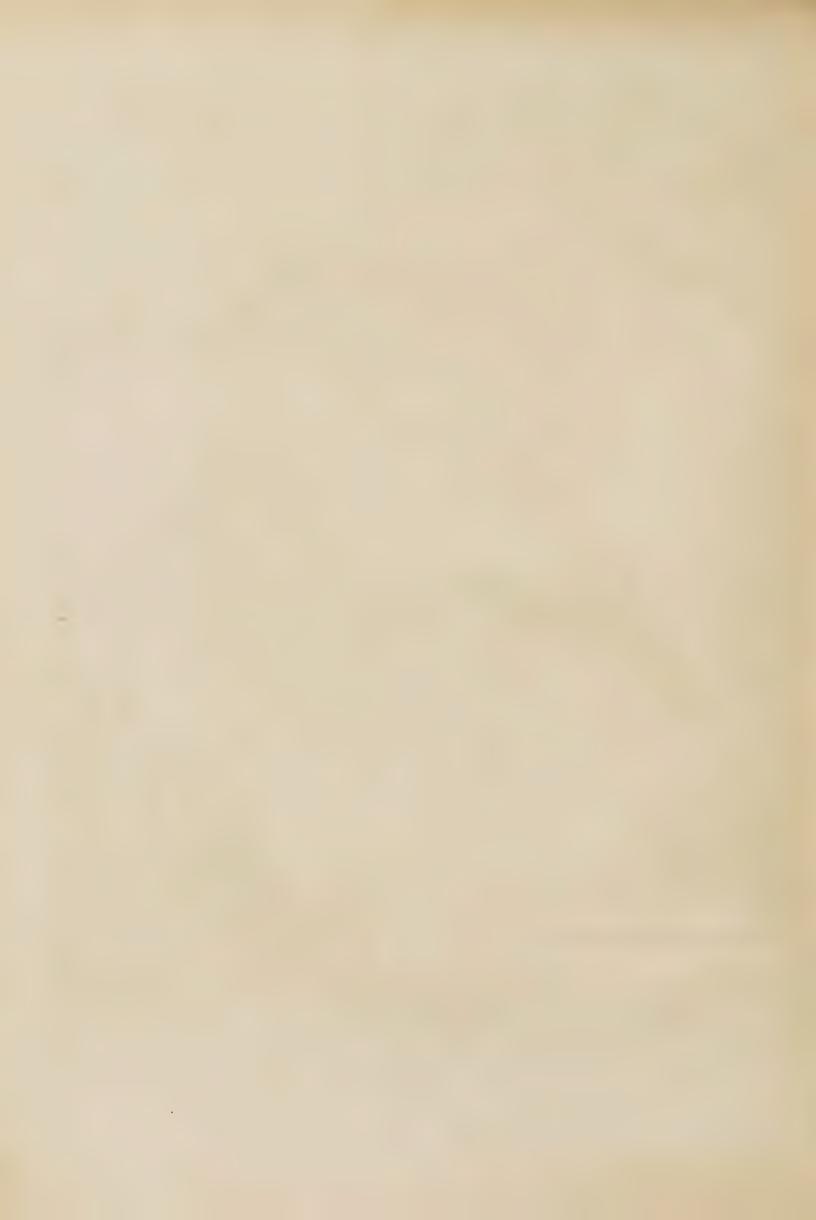

# OISEAUX ÉTRANGERS Qui ont rapport à la CIGOGNE.

LE MAGUARI (a).

LE Maguari est un grand oiseau des climats chauds de l'Amérique, dont Maregrave a parlé le premier. Il est de la taille de la cigogne, & comme elle, il claquette du bec, qu'il a droit & pointu, verdâtre à la racine, bleuâtre à la pointe, & long de neuf pouces; tout le corps, la tête, le cou & la queue, sont en plumes blanches un peu longues, & pendantes au bas du cou; les pennes & les grandes couvertures de l'aile, sont d'un noir lustré de vert, & quand elle est pliée, les pennes les plus proches du corps égalent les extérieures, ce qui est ordinaire dans tous les oiseaux de rivage; le tour des yeux du maguari est dénué de plumes, & couvert d'une peau d'un rouge vif; sa gorge est de même garnie d'une peau qui peut s'enster, & sormer une poche; l'œil est petit & brillant, l'iris en est d'un

M m ij

<sup>(</sup>a) Maguari Brasiliensibus. Mare grave, Hist. Nat. Brasil. pag. 204.

-Jonston, Avi. pag. 139.—Ciconia Americana. Klein, Avi pag. 125, n.° 3.—Willinghby, Ornithol. pag. 211.—Ray, Synops. avi pag. 97, n.° 3.—Ciconia alba; oculorum ambitu nudo, coccineo; tectricibus caudæ superioribus nigris; remigibus nigro-viressientibus; rectricibus candidis...

Ciconia Americana. Brisson, Ornithol. tome V, page 369.

blanc argenté: la partie nue de la jambe & les pieds. sont rouges; les ongles de même couleur, sont larges & plats. Nous ignorons si cet oiseau voyage comme la cigogne, dont il paroît être le représentant dans le nouveau Monde; la loi du climat parou l'en difficuler, & même tous les autres oiseaux de ces contrées, où de fuitons toujours égales, & la terre fans cesse séconde, les a dement fins heroin & fans aucun destr de changer de climat. Nous ignoron, de meme les autres habitudes naturelles de cet oiseau, & presque tous les saits qui ont rapport à l'histoire naturelle des vastes régions du nouveau Monde; mais doit-on s'en plaindre ou même s'en étonner, quand on sait que l'Europe n'envoya pendant si long-temps dans ces nouveaux climats, que des yeux fermés aux beautés de la Nature, & des cœurs encore moins ouverts aux sentimens qu'elle inspire

## \* LE COURICACA (b).

CIT oilean naturel à la Guyane, au Bresil & à quelques contrées de l'Amérique septentrionale où il voyage, est aussi grand que la cigogne; mais il a le

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 868.

<sup>(</sup>b) Curicaca Brasiliensibus. Marcgrave, Hist. Nat. Bras. pag. 191, avec une figure défectueuse. - Piton, Hist. Nat. pag. 88, avec la formed Marcgrave opice. Junton, Avi. pag. 138. Willighby, Ornithol. pag. 218 .- Ray, Synopf. avi. pag. 103, n.º 4.- Wood-pelican.

corps plus mince, plus élancé, & il n'atteint à la hauteur de la cigogne que par la longueur de fon cou & de ses jumbes, qui sont plus grandes à propunion; il en diffère aussi par le bec qui est droit sur les trois-quarts de sa longueur, mais courhé a la pointe, très - fort, très - épais, sans rainures, uni dans sa rondeur, & allant en se grossissant près de la tête, où il a six à sept pouces de tour sur près de huit de longueur; ce gros & long bec est de substance très - dure & tranchant par les bords; l'occiput & le haut du cou, sont couverts de petites plumes brunes, rudes, quoiqu'essilées; les pennes de l'aile & de la queue sont noires, avec quelques reslets bleuâtres & rougeâtres; tout le reste du plamage est blanc ; le sont est c'imme, & n'est couvert, comme le tour des yeux, que d'une peau d'un bleu obscur; la gorge, tout aussi dénuée de plumes, est revêtue d'une peau susceptible de

Catesby, tom. I, pag. 81, avec une belle figure. - Tantalus loculator. Klein, Avi. pag. 127. litt. C. - Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 75, Sp. 1. - Grus incurvato rostro, vertice calvo & rugoso. Barrère, France équinox. pag. 133. - Arquata Americana, cinerea, maxima, vertice calvo & rugofo. Idem, Ornithol. claf. IV, Gen. IX, Sp. 10. - Numenius albidus; capite anteriore nudo, nigro-carulescente; capite posleriore & collo griseis; uropygio nigro-virescente; remigibus majoribus & rectricibus superne nigro-virescentibus, subtus nigris; rostro susco rubescente; pedibus nigris.... Numenius Americanus major. Brisson, Ornithol. tome V. page 335. - Cet oiseau est nommé par les Sauvages de la Guyane, aouarou, suivant Barrère; & par les Portugais du Bresil, masarino, felon Marcgrave.

s'ensser & de s'étendre, ce qui a fait donner à cet oiseau, par Catesby, le nom de Pélican des bois (Wood-Pelican), dénomination mal appliquée; car la petite peche du couricaca est peu différente de celle de la cigogne, qui peut également dilater la peau de sa gorge; au lieu que se pélican porte un grand sac sous le bec, & que d'ailleurs il a les pieds palmés. M. Brisson se trompe en rapportant le couricaca au genre des courlis (c), auxquels il n'a nul rapport, nulle relation; Pison paroit être la cause de cette erreur, par la comparaison qu'il fait de cet oiseau avec le Courlis des Indes de Clusius, qui est le courlis rouge, & cette méprife est d'autant moins pardonnable, que dans la ligne précédente, Piion l'égale au cigne en grandeur (d); il se méprend moins en lui trouvant du rapport dans le bec avec le bec de l'ibis, qui est en effet différent du bec des courlis.

Quoi qu'il en soit, ce grand oiseau est fréquent, selon Marcgrave, sur la rivière de Serégippe ou de Saim-François; il nous a été envoyé de la Guyane, & c'est le même que Barrère désigne sous les noms de Grue à bec courbé, & de grand Coursis Américain (e);

<sup>(</sup>c) Voyez Brisson, tome V, page 335, & la nomenclature précédente.

<sup>(</sup>d) Oloris magnitudinem subinde æquat; non immerito illum numenio indi Clusti comparaveris. Pilon, Hist. Nov. 111, p. 3. 88.

<sup>(</sup>e) Voyez la nomenclature.

dénomination à laquelle auroient pu se tromper ceux qui ont fait de cet oiseau un courlis (f), mais que M. Brisson, par une autre méprise, a rapportée au jabiru (g).

Au reste, Catelby nous apprend qu'il arrive tous les ans de nombreuses volées de couricacas à la Caroline vers la fin de l'été, temps auguel les grandes pluies tombent dans ce pays; ils fréquentent les favanes noyées par ces pluies; ils se posent en grand nombre fur les plus hauts cypres (h); ils s'y tiennent dans une attitude fort droite, & pour supporter leur lee petant ils le reposent sur leur cou replié; ils s'en retournent oiseaux stupides, qui ne s'épouvantent les tire à son aise; que leur chair est très-bonne à manger, quoiqu'ils ne se nourre me de mours & d'animaux aquatiques.

<sup>(</sup>f) De ce nombre est M. Klein, & pour désigner le sac de la gorge de cet oiseau, il lui forge le nom aussi sichif que barbare, de tantalus loculator (Avi. pag. 127, litt. c); trompé d'ailleurs par le faux nom de pélican, il renvoie à Chardin, en appliquant au curicaca les noms Persans de tacab & mise, qui apparemment qui rtiennent au pélican, mais qui sûrement n'appartiennent pas à un oiseau de la Guyane.

<sup>(</sup>g) Voyez Brisson, tome V, page 373.

<sup>(</sup>h) Some d'arbres de l'Amérique septentrionale. All rens de nos cyprès.

### \* L E J A B I R U (a).

L'Amazone & de l'Orénoque, la Nature semble avoir produit en même temps les oiseaux destructeurs de ces espèces nuisibles; elle paroît même avoir proportionné seur sorce à celle des énormes serpens qu'elle seur donnoit à combattre; & seur taille à la prosondeur du simon sur sequel elle ses envoyoit errer. L'un de ces oiseaux est le jabiru, beaucoup plus grand que la cigogne; supérieur en hauteur à la grue, avec un corps du double d'épaisseur, & se premier des oiseaux de rivage, si on donne la primauté à la grandeur & à la force.

Le bec du jabiru est une arme puissante; il a treize pouces de longueur sur trois de largeur à la base; il est aigu, tranchant, aplati par les côtés, en maniere de hache & implanté dans une large tête, portée sur un cou épais & nerveux; ce bec sormé d'une corne dure, est légèrement courbé en arc vers le haut; caractère dont on

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 817.

<sup>(</sup>a) Jabiru Brasiliensibus, belgis vulgò negro. Marcgrave, Hist. Nat. Brasil. pag. 200, avec une figure transposée sous l'article suivant. — Jonston, Avi. pag. 137. — Willughby, Ornithol. pag. 201. — Ray, Synops. avi. pag. 96, n.º 4. — Ciconia in toto corpore candida; capite & collo supremo nudis & nigris... Ciconia Guianensis. Brisson, Ornithol. tome V, page 37).

trouve une première trace dans le bec de la cigogne noire; la tête & les deux tiers du cou du jabiru, sont couverts d'une peau noire & nue, chargée à l'occiput de quelques poils gris; la peau du bas du cou, sur quatre à cinq pouces de haut, est d'un rouge vis & sorme un large & beau collier à cet oiseau, dont le plumage est entièrement blanc; le bec est noir; les jambes sont robustes, couvertes de grandes écailles noires comme le bec, & dénuées de plumes, sur cinq pouces de hauteur; le pied en a treize; le ligament membraneux paroît aux doigts, & s'engage de plus d'un pouce & demi du doigt extérieur à celui du milieu.

Willughby dit que le jabiru égale au moins le cigne en grosseur; ce qui est vrai, en se sigurant néanmoins le corps du cigne moins épais & plus alongé, & celui du jabiru monté sur de très-hautes échasses; il ajoute que son cou est aussi gros que le bras d'un homme; ce qui est encore exact: du reste il dit que la peau du bas du cou est blanche & non rouge, ce qui peut venir de la disserence du mort au vivant; la couleur rouge ayant été sippléée & indiquée par une peinture dans l'individu qui est au Cabinet du Roi; la queue est large & ne s'étend pas au-delà des ailes pliées ; l'oiseau en pied a au moins quatre pieds & demi de hauteur verticale, ce qui, en développement, vu la longueur du bec, seroit près de six pieds; c'est le plus grand oiseau de la Guyane.

Oiseaux, Tome VII.

Nn

Jonston & Willughby, n'ont sait que copier Marc-grave au sujet du jabiru (b); ils ont aussi copié ses sigures, avec les désauts qui s'y trouvent; & il y a dans Marcgrave même une consusion (c), ou plutôt une méprise d'Éditeur, que nos Nomenclateurs, loin de corriger, n'ont sait qu'augmenter, & que nous allons tâcher d'éclaircir.

"Le jabiru des Brassliens que les Hollandois ont nommé negro, dit Marcgrave, a le corps plus gros que celui du cigne, & de même longueur; le cou est gros comme le bras d'un homme; la tête grande à proportion; l'œil noir; le bec noir, droit, long de douze pouces, large de deux & demi, tranchant par les bords; la partie supérieure est un peu soulevée & plus forte que l'inférieure; tout le bec est légèrement courbé vers le haut. »

Sans aller plus loin, & à ces caractères frappans & uniques, on ne peut méconnoître le jabiru de la Guyane; c'est-à-dire, le grand jabiru que nous venons de décrire

<sup>(</sup>b) Willingthy, Ornithel. pag. 201, tab. XLVII. — Jonston, Avi. pag. 137, tab. 59. — Ray, Synops. avi. pag. 96, n.º 4.

<sup>(</sup>c) Marcgrave, Hist. Nat. Brassl. pag. 200. Jabiru Brassliensibus, belgis vulgò negro Barrère qui doit l'avoir vu dans sa terre natale, le place dans son Ornithologie (clas. 1v, Gen. 1x, Sp. 10), sous le nom d'arquata Americana cinerea maxima, vertice calvo & rugoso: & ailleurs (France équinox. page 133), il en sait une grue; grus incurvato rostro, vertice calvo & rugoso.

sur l'oiseau même : cependant on voit avec surprise dans Marcgrave, au-dessous de ce corps épais qu'il vient de représenter, & de ce bec singulier arqué en haut, un bec fortement arqué en bas; un corps essilé & sans épaisseur; en un mot, un oiseau, à la grosseur du cou près, totalement différent de celui qu'il vient de décrire; mais en jetant les yeux sur l'autre page, on aperçoit sous son jabiru des pétivares ou nhandu-apoa des tupinambes, qu'il dit de la taille de la cigogne, avec le bec arqué en bas, un grand oiseau au port droit, au corps épais, au bec arqué en haut, & qu'on reconnoît parsaitement pour être le grand jabiru, le véritable objet de sa description précédente, à la grosseur du cou près qui n'est pas exprimée dans la figure; il faut donc reconnoître ici une double erreur, l'une de gravure & l'autre de transposition, qui a fait prêter au nhandu-apoa le cou épais du jabiru, & qui a placé ce dernier sous la description du nhanduapoa, tandis que la figure de celui-ci se voit sous la description du jabiru.

Tout ce qu'ajoute Marcgrave, sert à éclaircir cette méprise, & à prouver ce que nous venons d'avancer; il donne au jabiru Brasilien, de fortes jambes noires, écailleuses, hautes de deux pieds: tout le corps couvert de plumes blanches, le cou nu, revêtu d'une peau noire aux deux tiers depuis la tête, & formant au-dessous un cercle qu'il dit blanc, mais que nous croyons rouge dans l'animal vivant: voilà en tout & dans tous

#### 284 HISTOIRE NATURELLE

fes traits, notre grand jabiru de la Guyane (d). Au reste, Pison ne s'est point trompé comme Marcgrave; il donne la véritable figure du grand jabiru, sous son vrai nom de jabiru guaeu; & il dit qu'on le rencontre aux bords des lacs & des rivières dans les lieux écartés; que sa chair, quoiqu'ordinairement très-sèche, n'est point mauvaise. Cet oiseau engraisse dans la saison des pluies, & c'est alors que les Indiens le mangent le plus volontiers; ils le tuent aisement à coups de fusil, & même à coups de slèches. Du reste Pison trouve aux pennes des ailes, un reste de rouge que nous n'avons pu remarquer dans l'oiseau qui nous a été envoyé de Cayenne, mais qui peut bien se trouver dans les jabirus au Bresil.

<sup>(</sup>d) Le Docteur Grew, décrit une tête de jabiru (Mus. Reg. Soc. pag. 63), qui est exactement encore la tête du jabiru de Cayenne. Le grand bec de cet oiseau se trouve dans la plupart des cabinets, comme espece inconnue.





LE JABIRU.



## LE NANDAPOA (a).

Cet oiseau beaucoup plus petit que le jabiru, a néanmoins été nommé grand jabiru (jabiru guacu) dans quelques contrées où le vrai jabiru n'étoit apparemment pas encore connu; mais son vrai nom Brasilien est nandapoa; il ressemble au jabiru en ce qu'il a de même la tête & le haut du cou dénués de plumes & recouverts seulement d'une peau écailleuse; mais il en diffère par le bec qui est arqué en bas, & qui n'a que sept pouces de longueur. Cet oiseau est à peu-près de la taille de la cigogne; le sommet de sa tête est couvert d'un bourrelet offeux d'un blanc-grisatre; les yeux sont noirs; les oreilles sont larges & très-ouvertes; le cou est long de dix pouces; les jambes le sont de huit; les pieds de fix; ils sont de couleur cendrée; les pennes de l'aile & de la queue, qui ne passe pas l'aile pliée sont noires, avec un reflet d'un beau rouge dans celles de l'aile; le

<sup>(</sup>a) Jabiru guacu petiguarensibus, nhandu-apoa tupinambis. Marcgrave, Hist. Nat. Bras. in-s.º ed. Elzevir, pag. 201.— Jabiru guacu. Pison, Hist. Nat. pag. 87.— Par un contre-échange, la figure de ce petit jabiru ou nandu-apoa, est portée dans ces deux Auteurs sous l'article du vrai jabiru.— Jonston, Avi. pag. 137.— Ray, Synops. avi. pag. 96, n.º 5.— Willughby, Ornithol. pag. 202.— Mycleria Americana. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 74, Sp. 1.— Ciconia alba; capite anteriore nudo, cinereo albicante; remigibus nigro-rubescentubus: rectricibus nigris... Ciconia Brasiliensis. Brisson, Ornithol. tome V, page 371.

#### 286 HISTOIRE NATURELLE, &c.

reste du plumage est blanc; les plumes du bas du cou sont un peu longues & pendantes. La chair de cet oiseau est de bon goût, & se mange après avoir été dépouillée de sa peau.

Il est encore clair que cette seconde description de Marcgrave, convient à sa première sigure, autant que la seconde convient à la description du jabiru du Bresil, ou de notre grand jabiru de la Guyane, qui est certainement le même oiseau. Telle est la consuston qui peut naître en Histoire naturelle, d'une légère méprise & qui ne sait qu'aller en croissant, quand satisfaits de se copier les uns les autres (b) sans discussion, sans étude de la Nature, les Nomenclateurs ne multiplient les livres qu'au détriment de la science.

<sup>(</sup>b) Nota. M. Brisson, sans avoir apparemment plus consulté le texte de Marcgrave que soupçonné s'erreur de ses sigures, dit du grand jabiru, qu'il a le bec courbé en en bas (Omithol. t. V, p. 374), au lieu que Marcgrave dit qu'il l'a arqué en haut: ce n'est, au reste, qu'après avoir enté le bec de ce vrai & grand jabiru (jabiru negro) sur le corps du nandapoa ou jabiru des taupinambous (ibid. pag. 371), auquel Marcgrave ne donne qu'un bec de cigogne de sept pouces, que M. Brisson tombe dans cette dernière erreur, qui n'est qu'une suite de la première.



### \* LA GRUE(a).

DE tous les oiseaux voyageurs, c'est la grue qui entreprend & exécute les courses les plus lointaines & les plus hardies. Originaire du Nord, elle visite les régions

(a) En Grec, Tépavos; en Latin, grus; en Italien, gru, grua; en Espagnol, grulla, gruz; en Allemand, krane, kranich; en Anglois, crane; en Anglo-Saxon, cran ou croen; en Gallois, garan; en Suisse, krye; en Suédois, trana; en Danois, trane (c'est une chose remarquable que le nom de cet oiseau imité de sa voix, soit à peu-près le même dans la plupart des langues); en Polonois zoraw; en Illyrien, gerzab: on ne sait si la grue avoit un nom en Hébreu, du moins on ne peut le démêler dans cette langue obscure, quoique pauvre. Dans Jérémie (Jerem. VIII) où Bochart, prend le mot agur pour la grue; sa Vulgate traduit agur par ciconia; ailleurs (Isa. XXXVIII), par hirundo. Dans ce second passage, le mot sus est traduit sa grue; mais dans le premier où ce même mot se trouve, il est interprété l'hirondelle.

Grue. Belon, Hist. nat. des Oiseaux, page 187, avec une mauvaise figure, répétée Portraits d'Oiseaux, page 41, b.—Grus. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 324, avec une figure peu exacte, page 329, empruntée par Jonston, Avi. pag. 114, tab. 54, & répétée.—Willughby, Ornithol. pag. 200, tab. 48.—Gesner, Avi. pag. 528, avec une figure désectueuse. La même répétée dans l'Icon. avi. pag. 19.—Ray, Synops. pag. 95, n.º a, 1.—Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 284.—Charleton, Exercit. pag. 114, n.º 1. Idem, Onomazt. pag. 110, n.º 1.—Sibbald. Scot. illustr. part. II, lib. 111, pag. 18.—Rzaczynski, Hist. Nat. Polon. pag. 383.—The crane. Brit. Zool. pag. 118.—Marsigl. Danub. tom. V, pag. 6.—Prosp. Alp. Ægypt.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 769.

tempérées, & s'avance dans celles du Midi. On la voit en Suède (b), en Écosse, aux iles Orcades (c); dans la Podolie, la Volhinie (d), la Lithuanie (e) & dans toute l'Europe septentrionale: en automne, elle vient s'abattre sur nos plaines marécageuses & nos terres ensemencées (f); puis elle se hate de passer dans des

vol. I, pag. 199. — Moehring, Avi. Gen. 79. — Grus nostras. Klein, Avi. pag. 121, n.° 1. — Der kranich. Frisch, vol. II, divis. 2, sect. 1, planche 1, — Albin, tome II, page 41, avec une figure de fausses teintes & dure, comme la plupart de ses enluminures. — Ardea vertice papilloso. Linnæus, Fauna Suec. n.° 131. Ardea vertice nudo papilloso, fronte, remigibus, occipiteque nigris, corpore cinereo... Grus. Syst. nat. ed. N. — Ardea rostro rubro, robusto, quadrangulo. Barrère, Ornithol. clas. IV, Gen. 1, Sp. 10. — Grus, danis trane. Brunnich. Ornithol. boreal. n.° 156. — Ciconia cinerea; capite superiore pennis nigris, în occipite rasis, pilorum æmulis, obsito; vertice nigro, occipitio rubro; maculà triangulari infra occipitium saturate cinereà; genis ponè oculos & collo superiore candidis; remigibus nigris; rechricibus primà medietate saturatè cinereis, alterà nigricantibus... Grus. Brisson, Ornithol. tom. V, pag. 374.

- (b) Fauna Suecica.
- (c) Sibbald. Scot. illustr.
- (d) Rzaczynski, Auchuar. pag. 383.
- (e) Klein, De avib. erratic. & migrator. pag. 199.

(f) a Il n'y a contrée en pays labourable ja semé, qui soit exempte » de nourrir les grues quelque temps de l'année; car c'est un oiseau » passager, qui sait son cri qu'on oït en diverses saisons de l'année, » lorsqu'il s'en va & qu'il retourne; car ne pouvant trouver passure » l'hivert ès régions septentrionales pour l'intolérable stroideur, a » recours aux contrées où les eaux ne sont glacées en ce temps-là. » Nous ne la voyons qu'en temps d'hivert, sinon qu'on ne l'eût apprivoisée de jeunesse ». Belon, Nat. des Oiseaux, page 187.

climats

climats plus méridionaux, d'où revenant avec le printemps, on la revoit s'ensoncer de nouveau dans le Nord, & parcourir ainsi un cercle de voyages avec le cercle des saisons.

Frappés de ces continuelles migrations, les Anciens l'appeloient également l'oiseau de Lybie (g) & l'oiseau de Scythie (h), la voyant tour-à-tour arriver de l'une & de l'autre de ces extrémités du Monde alors connu; Hérodote, aussi-bien qu'Aristote, place en Scythie l'été des grues (i). C'est en esset de ces régions que partoient celles qui s'arrêtoient dans la Grèce. La Thessalie est appelée dans Platon, le pâturage des grues; elles s'y abattoient en troupes, & couvroient aussi les Ciclades: pour marquer la saison de leur passage, leur voix, dit Hésiode (k), annonce du haut des airs au laboureur le temps d'ouvrir la terre (l). L'Inde & l'Éthiopie étoient les régions désignées pour leur route au Midi (m).

Oiseaux, Tome VII.

<sup>(</sup>g) Euripid. in Helenâ.

<sup>(</sup>h) Aliæ ex ultimis, ut ita dicam, demigrant, ut grues, quæ a Scythiâ in paludes quæ sunt supra Ægyptum, unde fluit Nilus, commeant. Aristot. Hist. animal. lib. VIII, cap. xv.

<sup>(</sup>i) Euterp. 22.

<sup>(</sup>k) Dans le Poëme des Œuvres & des Jours.

<sup>(1)</sup> Et dans Théognis, « j'ai ouï le cri éclatant de l'oiseau qui annonce le temps du labour ».

<sup>(</sup>m) « La haute Égypte est pleine de grues pendant l'hiver; elles y viennent des pays du Nord pour y passer seulement les mois du « froid ». Voyage de Granger, page 23 8.

Strabon dit que les Indiens mangent les œuss des grues (n); Herodote, que les Égyptiens couvrent de leurs peaux des boucliers (o), & c'est aux jources du Nil que les Anciens les envoyoient combattre les Promées, sorte de petits hommes, dit Aristote, montés sur de peins chevaux, èt qui habitent des cavernes (p). Pline arme ces petits hommes de flèches, il les fait porter par des béliers (4) & descendre au printemps des montagnes de l'Inde, ou ils habitent, sous un ciel pur, pour venir vers la mer orientale, soutenir trois mois durant, la guerre contre les grues, briser leurs œus, enlever leurs petits; sans quoi, dit-il, ils ne pourroient résisser aux troupes voujours plus nombreuses de ces oiseaux, qui meme sinirent par les accabler, à ce que pense Pline lui-même, puisque parcourant des villes maintenant desertes ou ruinées, & que d'anciens peuples habiterent, il compte celle de Gérania, où viveit autrefois la race des Pygmées, qu'on croit en avoir été chassés par les grues (r).

<sup>(</sup>n) Lib. XV.

<sup>(</sup>o) Lib. VII.

<sup>(</sup>p) Ea loca sunt quæ Pygmei incolunt: pusillum genus, ut aiunt, ipsi, atque etiam equi: cavernasque habitant. Aristot. Hist. animal. lib. VIII, cap. XV.

<sup>(</sup>q) Fama est insidentes (Pygmæos) arietum caprarumque dorsis, armatos sigittis, veris tempore, universo agmine ad mare descendere, & ova pullosque corum alitum consumere; ternis expeditionem eam mensibus consici; aliter futuris gregibus non resisti. Plin. lib. VII, cap. II.

<sup>(</sup>r) Lib. IV, cap. IX.

Ces sables anciennes ([) font absurdes, dira-t-on, & j'en conviens; mais accoutumés à trouver dans ces fables, des vérités cachées, & des saits qu'on n'a pu mieux connoître, nous devons être sobres à porter ce jugement trop facile à la vanité, & trop naturel à l'ignorance; nous aimons mieux croire que quelques particularités singulières dans l'histoire de ces oiseaux, donnèrent lieu à une opinion si répandue dans une antiquité, qu'après avoir si souvent taxée de mensonges, nos nouvelles découvertes nous ont sorcé de reconnoitre instruite avant nous. On sait que les singes, qui vont en grandes troupes dans la plupart des régions de l'Afrique & de l'Inde, font une guerre continuelle aux oiseaux; ils cherchent à surprendre leur nichée, & ne cessent de leur dresser des embuches; les grues, à leur arrivée, trouvent ces ennemis, peut-être rassemblés en grand nombre pour attaquer cette nouvelle & riche proie avec plus d'avantage: les grues, assez sûres de leurs propres forces, exercées même entre elles aux combats (1), & naturellement assez disposées à la lutte, comme il paroit par les attitudes où elles se jouent, les mouvemens qu'elles assectent, & à l'ordre des batailles, par celui même de leur vol & de leurs départs,

<sup>(</sup>s) Elles précèdent le temps d'Homère, qui compare (Iliad. 111) les Troyens aux grues combattantes à grand bruit les pygmées.

<sup>(</sup>t) Grues etiam pugnant inter se tam vehementer, ut dimicantes capiantur. Aristot. High. animal. lib. 1X, cap. XII.

se désendent vivement; mais les singes acharnés à enlever les œuss & seurs petits, reviennent sans cesse & en troupes au combat; & comme par seurs stratagèmes, leurs mines & seurs postures, ils semblent imiter les actions humaines, ils parurent être une troupe de petits hommes à des gens peu instruits, ou qui n'aperçurent que de loin, ou qui, emportés par l'amour de l'extraordinaire, présérèrent de mettre ce merveilleux dans seurs relations (u). Voilà l'origine & l'histoire de ces sables.

Les grues portent leur vol très-haut, & se mettent en ordre pour voyager; elles forment un triangle à peuprès isocèle, comme pour sendre l'air plus aisément. Quand le vent se rensorce & menace de les rompre, elles se resserrent en cercle, ce qu'elles sont aussi quand l'aigle les attaque; leur passage se fait le plus souvent dans la nuit; mais leur voix éclatante avertit de leur marche; dans ce vol de nuit, le chef sait entendre fréquemment

<sup>(</sup>u) Ce n'est pas la première fois que des troupes de singes surent prises pour des hordes de peuplades sauvages: sans compter le combat des Carthaginois contre les orang-outangs sur une côte de l'Afrique, & les peaux de trois semelles pendues dans le temple de Junon à Carthage, comme des peaux de semmes sauvages (Hannon. Peript. hagæ 1674, pag. 77). Alexandre pénétrant dans les Indes, alloit tomber dans cette erreur, & envoyer sa phalange contre une armée de pongos, si le roi Taxile ne l'eût détrompé, en lui saisant remarquer que cette multitude qu'on voyoit suivre les hauteurs, étoient des animaux pai-sibles, attirés par le spectacle; mais à la vérité infiniment moins insenses, moins sanguinaires que les déprédateurs de l'Asse. Voyez Strabon, sib. XV.

une voix de réclame, pour avertir de la route qu'il tient; elle est répétée par la troupe, où chacune répond, comme pour faire connoître qu'elle suit & garde sa ligne.

Le vol de la grue est toujours soutenu quoique marqué par diverses inflexions; ses vols différens ont été observés comme des présages des changemens du Ciel & de la température ; fagacité que l'on peut bien accorder à un oiseau qui par la hauteur où il s'élève dans la région de l'air, est en état d'en découvrir ou sentir de plus loin que nous les mouvemens & les altérations (x). Les cris des grues dans le jour, indiquent la pluie; des clameurs plus bruyantes & comme tumultueuses, annoncent la tempête : si le matin ou le soir on les voit s'élever & voler paisiblement en troupe, c'est un indice de sérénité; au contraire si elles pressentent l'orage, elles baissent leur vol & s'abattent sur terre (y). La grue a, comme tous les grands oiseaux, excepté ceux de proie, quelque peine à prendre son essor. Elle court quelques pas, ouvre les ailes, s'élève peu d'abord, jusqu'à ce qu'étendant son vol, elle déploie une aile puissante & rapide.

A terre, les grues rassemblées établissent une garde pendant la nuit, & la circonspection de ces oiseaux a été consacrée dans les hiéroglyphes comme le symbole de la

<sup>(</sup>x) Volunt alte, ut procul prospicere possint. Aristot. lib. IX, cap. x.

<sup>(</sup>y) Et si imbres tempestatemque viderint, conferunt se in terram & humi quiescunt. Idem, ibidem.

vigilance: la troupe dort la tête cachée sous l'aile, mais le ches veille la tête haute & si quelqu'objet le frappe, il en avertit par un cri (z); c'est pour le départ, dit Pline, qu'elles choitissent ce chef (a); mais sins imaginer un pouvoir reçu ou donne, comme dans les sociétés humaines, on ne peut refuser à ces animaux, l'intelligence fociale de se rassembler, de suivre celui qui appelle, qui précède, qui dirige pour faire le départ, le voyage, le retour dans tout cet ordre, qu'un admirable instinct leur fait suivre; aussi Aristote place-t-il la grue à la tête des oiseaux qui s'attroupent & se plaisent rassemblés (b).

Les premiers froids de l'automne, avertissent les grues de la revolution de la faison; elles partent alors pour changer de Ciel. Celles du Danube & de l'Allemagne passent sur l'Italie (c). Dans nos provinces de France elles

<sup>(7)</sup> Cum consiglunt coeteræ dormiunt, capite subter alam condito, alternis pedibus inssentes: dux erecto capite prospicit, & quod senserit voce signifeat. Arithm. Elift. animal. lib. IX, cap. x. Pline dit la même choie, lib. X, cap. XXX.

<sup>(</sup>a) Quando proficiscantur consentiunt . . . ducem quem sequantur eligunt. In extremo agmine per vices qui acclament dispositos habent, & qui gregem voce contineant. Plin. lib. X, cap. XXX.

<sup>(</sup>b) Gregales aves sunt grus, olor, &c. Hist. animal. lib. VIII. cap. XII; & Fesius donne l'ethimologie du mot congruere, quasi ut grues convenire.

<sup>(</sup>c) Willughby dit qu'on en voit assez communément dans les marchés de Rome; & Rzaczynski prétend qu'un petit nombre reste l'hiver en Pologne, à l'entour de certains marais qui ne gèlent pas. Voyer Rzaczynski, High. Nat. Polon. pag. 232.

paroissent aux mois de septembre & d'octobre, & jusqu'en novembre, forsque le temps de l'arrière-automne est doux; mais la plupart ne sont que passer rapidement & ne s'arrétent point; elles reviennent au premier printemps en mars & avril. Quelques - unes s'egarent ou hatent leur retour, car Rédi en a vu le 20 de février, aux environs de Pife. Il paroît qu'elles passoient jadis tout l'été en Angleterre, puisque du temps de Ray, c'està dire, au commencement de ce fiecle, on les trouvoit par grandes troupes dans les terreins marécageux des Provinces de Lincoln & de Cambridge; mais aujourd'hui les Auteurs de la Zoologie britannique, disent que ces oiseaux ne fréquentent que sort peu l'île de la Grande-Bretagne, où cependant l'on se souvient de les avoir vu nicher; tellement qu'il y avoit une amende prononcée contre qui briseroit leurs œus; & qu'on voyoit communément, suivant Turner, des petits gruaux dans les marchés (d); leur chair est en esset une viande délicate dont les Romains faisoient grand cas. Mais je ne sais si ce fait avancé par les auteurs de la Zoologie britannique

<sup>(</sup>d) « This species (crane) we place among the Britisch Birds, on the authority of M. Ray; who inform us that in his time they « were found during the winter in large flocks in Lincolnshire, and « Cambridgshire; at present the inhabitents of those countries teem « unacquinted with them.... Tho'this species very rarely frequents « these Islands at present, yet it was formerly a native, as we find « in Willughby. That there was a penalty of twenty pence, for def- « troying an Egg of this Bird; and Turner relates that he has very a often seen their young in our marshes. » Britisch Zoology, pag. 118.

n'est pas suspect; car on ne voit pas quelle est la cause qui a pu éloigner les grues de l'Angleterre; ils auroient au moins dû l'indiquer & nous apprendre si l'on a desséché les marais des contrées de Cambrigde & de Lincoln, car ce n'est point une diminution dans l'espèce, puisque les grues paroissent toujours aussi nombreuses en Suède, où Linnæus dit qu'on les voit par-tout dans les campagnes humides. C'est en effet dans les terres du Nord, autour des marais, que la plupart vont poser leurs nids (e): d'autre côté, Strabon assure (f) que les grues ne nichent que dans les régions de l'Inde, ce qui prouveroit, comme nous l'avons vu de la cigogne, qu'elles font deux nichées & dans les deux climats opposés. Les grues ne pondent que deux œufs (g); les petits sont à peine élevés qu'arrive le temps du départ, & leurs premières forces sont employées à suivre & accompagner leurs pères & mères dans leurs voyages (h).

<sup>(</sup>e) Nidulantur in locis paludosis, quo accessus disticilis est Klein, Ord. avi. pag. 121. — In locis palustribus & arundinaceis Volhiniæ nidos ponunt & sætus educant. Rzaczynski, Auctuar. pag. 383. « Elles vont passer » l'été bien loin, vers les contrées ou de la mer glaciale, ou autres » lieux marécageux, car étant là en été trouvent les eaux à propos » pour leur paistre, sorsque nos marais sont desséchés pour la trop grande chaleur. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 122.

<sup>(</sup>f) Géograph. lib. XV.

<sup>(</sup>g) Pariunt autem grues ova bina. Arist. Hist. anim. lib. IX, cap XVIII.

<sup>(</sup>h) « Et communément ne fait que deux petits, où il y a mâle » & femelle; & sitôt qu'elles les ont essevés & apprins à voler, elles s'en vont. » Belon, Nat. des Oiseaux.

On prend la grue au lacet, à la passée (i); l'on en fait aussi le vol à l'aigle & au faucon (k). Dans certains cantons de la Pologne, les grues sont si nombreuses, que les paysans sont obligés de se bâtir des huttes au milieu de leurs champs de blé-sarasin pour les en écarter (1). En Perse où elles sont aussi très-communes (m), la chasse en est réservée aux plaisirs du Prince (n); il en est de même au Japon, où ce privilége joint à des raisons superstitieuses, fait que le peuple a pour les grues le plus grand

<sup>(</sup>i) Tum gruibus pedicas, & retia ponere cervis. Virg. Georg. 1.

<sup>(</sup>k) Bernier vit au Mogol, la chasse de la grue. « Cette chasse a quelque chose d'amusant; il y a du plaisse à les voir employer toutes « leurs forces pour se désendre en l'air contre les oiseaux de proie. « Elles en tuent quelquesois, mais comme elles manquent d'adresse « pour se tourner, plusieurs bons oiseaux en triomphent à la fin. » Histoire générale des Voyages, tome X, page 102.

<sup>(1)</sup> Rzaczynski, Hift. Nat. Polon. pag. 282.

<sup>(</sup>m) Lettres édifiantes, vingt-huitième Recueil, page 3 17.

<sup>(</sup>n) « Dès le grand matin, le roi ( de Perse ) fit dire aux Ambassa-deurs, qu'il iroit avec fort peu de gens à la chasse des grues, les « priant de n'y venir qu'avec leurs truchemens, asin que les grues « ne sussemble point essarouchées par le grand nombre, & que le plaisir « de la chasse ne sût point troublé par le bruit.... Elle commença « avec le jour.... On avoit fait sous terre un chemin couvert, au « bout duquel étoit le champ où l'on avoit jeté du blé; les grues « y vinrent en grande quantité, & l'on en prit plus de quatre-vingt. « Le Roi en prit quelques plumes pour mettre sur son turban, & « en donna deux à chacun des Ambassadeurs qui les mirent sur leurs « chapeaux. » Voyage d'Oléarius, Paris, 1656, tome I, page 509.

Oiseaux, Tome VII.

respect (1); on en a vu de privées & qui nourries dans l'état domestique, ont recu quelque éducation; & comme leur instinct les porte naturellement à se jouer par divers fauts, puis à marcher avec une affectation de gravité (p), on peut les dresser à des postures & à des danses (q).

Nous avons dit que les oileaux ayant le tissu des os moins serré que les animaux quadrupèdes, vivoient à proportion plus long-temps: la grue nous en sournit un exemple; plusieurs Auteurs ont sait mention de sa longue vie. La grue du philosophe Leonicus Tomaus dans Paul Jove, est samcus (r); il la nourrit pendant quarante ans & s'on dit qu'ils moururent ensemble.

<sup>(0) «</sup> Les oiseaux sauvages sont devenus si familiers dans les îles 20 du Japon, qu'on en pourroit mettre plusieurs espèces au rang des 20 animaux domestiques; le principal est le tsuri ou la grue, qu'une 20 loi particulière réserve pour les divertissemens ou l'usage de l'Empereur. Cet oiseau & la tortue passent pour des animaux d'heureux 20 augure; opinion fondée sur la longue vie qu'on leur attribue, & 20 sur mille récits sabuleux dont les histoires sont remplies. Les appar-20 temens de l'Empereur & les murailles des temples sont ornés de 20 leurs sigures, comme on y voit par la même raison celles du sapin 20 du bambou; jamais le peuple ne nomme une grue autrement que 0 tsurisama, c'est-à-dire, Monseigneur la Grue. 20 Kœmpser, Hist. Nat. du Japon, tome I, pag. 112.

<sup>(</sup>p) Avis superba, philauta; graditur gravitate oslentabili; nec tamen severa est, sed voluptate correpta satis jucunda; saltatrix; calculos, assulasque in aerem vibrans, rursusque excipere singens. Klein, Ord. av. pag. 121.

Pline, lib. X, cap. xxx.

<sup>·(1)</sup> Elog. vir. illustr. 91.

Quoique la grue soit granivore comme la consormation de son ventricule paroît l'indiquer, & qu'elle n'arrive ordinairement sur les terres qu'après qu'elles sont ensemencées, pour y chercher les grains que la herse n'a pas couveres (f); elle présère néanmoins les insectes, les vers, les petits reptiles; & c'est par cette raison qu'elle sréquente les terres marécageuses dont elle tire la plus grande partie de sa subsistance.

La membrane qui dans la cigogne engage les trois doigts, n'en lie que deux dans la grue, celui du milieu avec l'extérieur. La trachée artère est d'une consormation très-remarquable, car perçant le sternum, elle y entre profondément, forme plusieurs nœuds, & en ressort par la même ouverture pour aller aux poumons; c'est aux circonvolutions de cet organe, & au retentissement qui s'y fait, qu'on doit attribuer la voix forte de cet oileau (1); fon ventricule est musculeux; il y a double

<sup>(</sup>s) De là son nom de moissonneuse ou amasseuse de grains. Tépavos, ημαρί, γυρευνος από τη την (τα της γης) σπέρματα έρευαν, unde & σπερμόλογος, id est frugilega nominatur. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 326.

<sup>(</sup>t) « La grue a une chose en son anatomie que nous n'avons trouvé en aucun autre oileau; c'est que son sisse qui se rend aux « poulmons, est en autre manière qu'en tous autres; car il entre « de côté & d'autre dans la chair, suivant l'os du cossre de la poi-« trine, de quoi ne nous est merveille si elle a la voix qu'on oit de « si loing; car à la vérité il n'est oiseau qui fasse la voix si hautaine « que la grue. » Belon, Nat. des O seaux, page 187. — « M. Duverney a fait dans l'Académie la dissection d'une grue d'Afrique.... On a «

cœcum (u); & c'est en quoi la grue dissère à l'intérieur des hérons qui n'ont qu'un cœcum; comme elle en est à l'extérieur très-distinguée par sa grandeur, par le bec plus court, la taille plus sournie, & par toute l'habitude du corps & la couleur du plumage; ses ailes sont très - grandes, garnies de sorts muscles (x) & ont vingt-quatre pennes.

Le port de la grue est droit, & sa figure est élancée; tout le champ de son plumage est d'un beau cendréclair, ondé: excepté les pointes des ailes & la coifsure de la tête; les grandes pennes de l'aile sont noires; les plus près du corps s'étendent quand l'aile est pliée audelà de la queue; les moyennes & grandes couvertures sont d'un cendré assez clair du côté extérieur, & noires au côté intérieur aussi-bien qu'à la pointe; de dessous ces dernières & les plus près du corps, sortent & se relèvent de larges plumes à silets, qui se troussent en panache, retombent avec grâce, & par leur slexibilité, leur posi-

<sup>»</sup> remarqué que la trachée artère forme trois contours en manière de » trompette, ils sont renfermés dans la cavité du sternum qui est osseux dans ces animaux. » Histoire de l'Académie des Sciences, depuis 1666 jusqu'à 1686, tome II, page 6.

<sup>(</sup>u) Willughby.

<sup>(</sup>x) La force des muscles qui fournit un vol aussi long, avoit apparemment donné lieu au préjugé où l'on étoit du temps de Pline, qu'aucune satigue ne lasse celui qui porte sur soi un ners de grue: Non lassari in ullo labore qui nervos ex alis & crutibus gruis habeat. Lib. XVIII, cap. LXXXVII.

tion, leur tissu ressemblent à ces mêmes plumes dans l'autruche; le bec depuis sa pointe jusqu'aux angles, a quatre pouces; il est droit, pointu, comprimé par les côtés (y); sa couleur est d'un noir-verdatre blanchissant à la pointe; la langue large & courte est dure & cornée à son extrémité; le devant des yeux, le front & le crane sont couverts d'une peau chargée de poils noirs affez rares pour la laisser voir comme à nu. Cette peau est rouge dans l'animal vivant; disserence que Belon établit entre le mâle & la femelle, dans laquelle cette peau n'est pas rouge (z); une portion de plumes d'un cendré très-foncé, couvre le derrière de la tête & s'étend un peu sur le cou; les tempes sont blanches, & ce blanc se portant sur le haut du cou, descend à trois ou quatre pouces; les joues depuis le bec & au-dessous des yeux ainsi que la gorge, & une partie du devant du cou, sont d'un cendré-noirâtre.

Il se trouve par sois des grues blanches; Longotius & d'autres disent en avoir vu; ce ne sont que des variétés dans l'espèce, qui admet aussi des dissérences très-considérables pour la grandeur. M. Brisson ne donne

<sup>(</sup>y) « Et a donné nom à un petite herbette qui fait ses semences à la façon d'une tête de grue. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 187. Cette herbe est le geranium, qui dans toutes ses espèces porte effectivement ce caractère de fructification.

<sup>(7) «</sup> Il y a différence assez évidente du masse à la femelle; car le masse a la tête bien rouge, chose que n'a pas la semelle. » Belon, Nat. des Oiseaux.

que trois pieds un pouce à fa grue mesurée de la pointe du bec à celle de la queue, & trois pieds neuf pouces prise du bout des ongles; il n'a donc décrit qu'une tres-petite grue (a). Willughby compte cinq pieds anglois, ce qui fait à peu-près quatre pieds huit pouces de longueur, & il dit qu'elle pèse jusqu'à dix livres; sur quoi les Ornithologistes sont d'accord avec lui (b). Au Cabinet du Roi, un individu, pris à la vérité entre les plus grands, a quatre pieds deux pouces de hauteur verticale en attitude, ce qui seroit en développement, ou le corps étendu de l'extrémité du bec à celle des doigts, plus de cinq pieds; la partie nue des jambes a quatre pouces, les pieds sont noirs, & ont dix pouces & demi.

Avec ses grandes puissances pour le vol & son instinct voyageur, il n'est pas étonnant que la grue se montre dans toutes les contrées, & se transporte dans tous les climats; cependant nous doutons que du côté

<sup>(</sup>a) Rzaczynski semble reconnoître ces deux races de grues: Grues majores & minores in provinciis Polonicis adverti: il attribue à la petite quelques traits particuliers, qui cependant ne paroissent pas constituer une espèce dissérente. Grues minores ferunt cristas incanas pone aures, nigricantes sub gutture. Cette petite race se trouve en Volhinie & en Ukraine; la grande en Cujavie, & toutes deux ensemble en Podolie. Auclust. High. Nat. Poum. pag. 383.

<sup>(</sup>b) « La grue est le plus grand des aquatiques fissipèdes d'Europe; elle est haute comme un homme quand elle lève la tête. » Salerne, Hist. des Oiseaux, page 301.

du Midi elle passe le Tropique: en esset, toutes les régions où les Anciens les envoient hiverner, la Lybie, le haut du Nil, l'Inde des bords du Gange, sont en-decà de cette limite, qui étoit aussi celle de l'ancienne Géographie du côté du Midi; & ce qui nous le fait croire, outre l'énormité du voyage, c'est que dans la Nature rien ne passe aux extrêmes; c'est un degré modéré de température que les grues, habitantes du Septentrion, viennent chercher l'hiver dans le Midi, & non le brûlant été de la Zone torride. Les marais & les terres humides où elles vivent, & qui les attirent, ne se trouvent point au milieu des terres arides & des sables ardens, ou si des peuplades de ces oiseaux parvenus de proche en proche en suivant les chames des montagnes, où la température est moins ardente, sont allées habiter le sond du Midi; isolées des-lors & perdues dans ces régions, séquestrées de la grande masse de l'espèce. elles n'entrent plus dans le système de ses migrations, & ne sont certainement pas du nombre de celles que nous voyons voyager vers le Nord; telles sont en particulier ces grues que Kolbe dit se trouver en grand nombre au Cap de Bonne-espérance, & les memes exactement que celles d'Europe (c); fait que nous aurions pu ne pas regarder comme bien certain sur le témoignage seul de ce Voyageur, si d'autres n'avoient aussi trouvé des grues à des latiqueles méridionales, presque aussi avancées

<sup>(</sup>c) Description du cap de Bonne-espérance, tome III, page 172.

comme à la nouvelle Hollande (d), & aux Philippines, où il paroît qu'on en distingue deux espèces (e).

La grue des Indes orientales, telle que les Modernes l'ont observée, ne paroît pas spécifiquement dissérente de celle d'Europe, elle est plus petite, le bec un peu plus long, la peau du sommet de la tête rouge & rude, s'étendant jusque sur le bec; du reste entièrement semblable à la nôtre & du même plumage gris - cendré. C'est la description qu'en fait Willughby, qui l'avoit vue vivante dans le parc de Saint-James. M. Edwards décrit une autre grue envoyée aussi des Indes (f); c'étoit, à ce qu'il dit, un grand & superbe oiseau plus sort que notre grue, & dont la hauteur, le col tendu, étoit de près de six pieds (anglois); on le nourrissoit d'orge & d'autres grains; il prenoit sa nourriture avec la pointe du bec, & d'un coup de tête fort vif en-arrière, il la jetoit au fond de son gosier; une peau rouge & nue, chargée de quelques poils noirs, couvroit la tête & le haut du cou; tout le plumage, d'un cendré noirâtre,

<sup>(</sup>d) Premier Voyage du capitaine Cook, tome IV, page 110.

<sup>(</sup>e) Grus, tipul vel tihol, Luçoniensibus, tricubitum alta, cum collo homine procerior. Item, Dongon, Luçoniensibus, gruis species, magnitudine anseris, cinerea, rostro sesquispithamam longo, palmo latum. Fr. Camel, De avib. Philipp. Transactions philosophiques, n.º 285.

<sup>(</sup>f) The greater indian crane. Hist. Nat. of Birds. pag. 45. — Grus indica major, Klein, Avi. pag. 121, n.° 5. — Ardea... Antigone. Linnæus, S.f. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 6. — Grus orientalis indica. Brisson Ornithol. tome V, page 378,

étoit seulement un peu clair sur le cou; la jambe & les pieds étoient rougeatres. On ne voit pas à tous ces traits, de différence spécifique bien caractérisée, & rien qui ne puisse être l'impression & le sceau des climats; cependant M. Edwards veut que sa grande grue des Indes soit un tout autre oiseau que celle de Willughby, & ce qui le lui persuade, c'est sur-tout, dit-il, la grande différence de taille; en quoi nous pourrions être de son avis, si nous n'avions déjà remarqué qu'on observe entre les grues d'Europe des variétés de grandeurs trèsconsidérables (g). Au reste, cette grue est apparemment celle des terres de l'Est de l'Asie à la hauteur du Japon (h), qui dans ses voyages passe aux Indes pour chercher

<sup>(</sup>g) Il ne paroît pas possible de rien établir sur ce ce que dit Marc Paul, de cinq sortes de grues, dont quelques-unes paroissent être des variétés de l'espèce commune, & d'autres, comme celle à plumes rouges, ne semblent pas même appartenir à cette samille. Voici le passage de Marc-Paul. « Aux environs de la côte des Cianiganiens, il y a des grues de cinq sortes; les unes ont les ailes noires comme corbeaux, « les autres sont sort blanches, ayant en seur plumage des yeux de « couleur d'or, comme sont les queues de nos paons; il y en a « d'autres semblables aux nôtres, & d'autres qui sont plus petites, « mais elles ont les plumes fort longues & belles, entre-mêlées de « couleur rouge & noire; celles de la cinquième espèce sont grises, « ayant les yeux rouges & noirs, & celles-là sont fort grandes. » Description géographique, par Marc-Paul. Paris, 1556, page 40.

<sup>(</sup>h) On voit des grues en Sibérie, chez les Jakutes... on en voit des troupes innombrables dans la plaine de Mangasea, sur le Jénisca. Gmelin, Voyage en Sibérie, tome II, page 56.

Oiseaux, Tome VII.

#### 306 HISTOIRE NATURELLE, &c.

un hiver tempéré, & descend de même à la Chine, où l'on voit un grand nombre de ces oiseaux (i).

C'est à la même espèce que nous paroît encore devoir se rapporter cette grue du Japon vue à Rome, dont Aldrovande donne la description & la figure; « avec toute » la taille de notre grue, elle avoit, dit-il, le haut de » la tête d'un rouge vif, semé de taches noires; la couleur de tout son plumage tiroit au blanc (h). » Kæmpser parle aussi d'une grue blanche, au Japon, mais comme il ne la distingue en aucune autre chose de la grise, dont il fait mention au même endroit (l), il y a toute apparence que ce n'est que la variété qu'on a observée en Europe.

<sup>(1)</sup> On distingue deux sortes de grues au Japon, l'une aussi blanche que l'albatre, l'autre grise ou couleur de cendre. Hist. Nat. du Japon, tome I, page 112.



<sup>(</sup>i) « Les grues sont en grand nombre à la Chine; cet oiseau » s'accommode de tous les climats. On l'apprivoise facilement, » jusqu'à lui apprendre à danser; sa chair passe pour un fort bon aliment. » Histoire générale des Voyages, tome VI, page 487.

<sup>(</sup>k) Grus Japonensis alia. Aldrovande. Avi. tom. III, pag. 365.

— Jonston, Avi, pag. 116. — Charleton, Exercit. pag. 114, n.° 2.

Onomazt. pag. 110, n.° 2. — Klein, Avi. pag. 121, n.° 4. — Grus

Japonensis. Brisson, Ornithol. tome V, page 381.



LA GRUE.



#### \* LA GRUE à COLLIER.

Cette Grue nous paroît différer trop de l'espèce commune, pour que nous puissions l'en rapprocher par les mêmes analogies que les variétés précédentes; outre qu'elle est d'une taille beaucoup au-dessous de celle de la grue ordinaire, avec la tête proportionnellement plus grosse, & le bec plus grand & plus fort, elle a le haut du cou orné d'un beau collier rouge, soutenu d'un large tour de cou blanc, & toute la tête nue d'un gris rougeâtre uni, & sans ces traits de blanc & de noir, qui coissent la tête de notre grue; de plus, celle-ci a la tousse ou le panache de la queue du même gris-bleuâtre que le corps. Cette grue a été dessinée vivante chez Madame de Bandeville, à qui elle avoit été envoyée des grandes Indes.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 865.



# GRUES DU NOUVEAU CONTINENT.

## \* LA GRUE BLANCHE (a).

IL y a toute apparence que la grue a passé d'un continent à l'autre, puisqu'elle fréquente de présérence les contrées septentrionales de l'Europe & de l'Asse, & que le Nord est la grande route qu'ont tenue les espèces communes aux deux mondes; & en esset, on trouve en Amérique une grue blanche, & une ou deux sortes de grues grises ou brunes; mais la grue blanche qui dans notre continent, n'est qu'une variété accidentelle, paroît avoir formé dans l'autre une race constante, établie sur

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 889.

<sup>(</sup>a) Hooping crane. Catesby, tom. I, pag. 75, avec une figure de la tête & du cou. — Hooping crane from Hudson's bay. Edwards, Hist. of Birds, tom. III, pl. 132. — Ardea vertice temporibusque nudis, papillosis, fronte, nucha remigibusque primariis nigris, corpore albo... Grus Americana. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 5. — Ciconia alba; capite superiore pennis nigris, pilorum amulis, in occipite raris, obsito, vertice nigro, occipitio & tania infra oculos rubris; macula triangulari infra occipitium nigra; marginibus alarum pallide roscis; remigibus mojoribus nigris: rectricibus candidis.... Grus Americana. Briston, Ornithol. tome V, page 382.

des caractères assez marqués & assez distincts, pour la regarder comme très-anciennement separce de l'espèce commune, & modifice depuis long-temps par l'influence du climat; elle est de la hauteur de nos plus grandes grues, mais avec des proportions plus fortes & plus épaisses, le bec plus long, la tête plus grosse; le cou & les jambes moins gréles; tout son plumage est blanc, hors les grandes pennes des ailes qui sont noires, & la tête qui est brune; la couronne du sommet est calleuse & couverte de poils noirs, clair-semés & fins, sous lesquels la peau rougeâtre paroît à nu; une peau semblable couvre les joues: la touffe des pennes flottantes du croupion est couchée & tombante; le bec est sillonné en dessus, & dentelé par les bords vers le bout, il est brun & long d'environ six pouces. Catesby a fait la description de cette grue, sur une peau entière que lui donna un Indien, qui lui dit que ces oiseaux fréquentoient en grand nombre le bas des rivières proche de la mer, au commencement du printemps, & qu'ils retournoient dans les montagnes en été. « Ce fait, dit « Catesby, m'a été confirmé depuis par un Blanc, qui m'a « assuré que ces oiseaux sont grand bruit par leurs cris, « & qu'on les voit aux Savanes de l'embouchure de « J'Aratamaha & d'autres rivières proche Saint - Augustin « dans la Floride & aussi dans la Caroline; mais qu'il n'en a jamais vu plus avant vers le Nord-»

Cependant, il est très-certain qu'elles s'élèvent à de

plus hautes latitudes; ce sont ces mêmes grues blanches qu'on trouve en Virginie (b), en Canada (c) jusqu'à la baie d'Hudson, car la grue blanche de cette contrée, que donne M. Edwards est, comme il le remarque (d), exactement la même que celle de Catesby.

## LA GRUE BRUNE. (e)

Edwards décrit cette grue, sous la dénomination de grue brune & grise; elle est d'un tiers moins grosse que la précédente qui est blanche; elle a les grandes pennes des ailes noires; leurs couvertures & les scapulaires

<sup>(</sup>b) De Laët, page 83. Les premiers Voyageurs en Amérique, parlent des grues qu'ils y virent: Pierre Martyr dit que les Espagnols rencontrèrent dans les prairies du Cuba des troupes de grues, grosses du double des nôtres.

<sup>(</sup>c) « Nous avons (au Canada) des grues de deux couleurs; les » unes sont toutes blanches, les autres d'un gris de-lin; toutes sont d'excellent potage. » Charlevoix, Hist. de la nouvelle France, tome III, page 155.

<sup>(</sup>d) Nat. hist. of Birds. pag. 132.

<sup>(</sup>e) Brown and ash-colour'd crane. Edwards, Hist. nat. of Birds.
pl. 133. — Ardea syncipite nudo papilloso, corpore cinereo, alis extus
testaceis... Ardea Canadensis. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 76,
Sp. 3. — Ciconia supernè rusescens, marginibus pennarum suscis, infernè
cinereo-rusescens; vertice rubescente, pennis nigris, pilorum æmulis, obsito;
genis & gutture candidis; occipite, collo & uropygio cinercis; tænja
transversa in alis cinereo - alba; remigibus majoribus susco nigricantibus
scapis albis; rectricibus saturatè cinereis.... Grus freti Hudsonis.
Brisson, Ornithol. tome V, page 385.

jusque sur le cou sont d'un brun-rouillé, ainsi que les grandes plumes slottantes couchées près du corps; le reste du plumage est cendré; la peau rouge de la tête n'en couvre que le front & le sommet; ces dissérences & celle de la taille, qui dans ce genre d'oiseaux varie beaucoup, ne sont peut-être pas sussissantes pour séparer cette espèce de celle de notre grue; ce sont tout au moins deux espèces voisines, d'autant plus que les rapports de climats & de mœurs, rapprochent ces grues d'Amérique, de nos grues d'Europe; car elles ont l'habitude commune de passer dans le Nord de leur continent, & jusque dans les terres de la baie d'Hudson, où elles nichent & d'où elles repartent à l'approche de l'hiver, en prenant, à ce qu'il paroît, leur route par les terres des Illinois (f) & des Hurons (g), en se portant de-là

<sup>(</sup>f) « Aux Illinois il y a quantité de grues. » Lettres édifiantes, onzième Recueil, page 3 1 0.

de grues ou tochingo, qui viennent manger leurs bles quand ils les « sément & quand ils sont près à moissonner... Ils tuent de ces « grues avec leurs sleches, mais peu souvent, parce que si ce gros » oiseau n'a les ailes rompues ou n'est frappé à la mort, il emporte aité- « ment la slèche dans la plaie, & guérit avec le temps, ainsi que nos « religieux de Canada l'ont vu par expérience, d'une grue prise à Qué- « bec, qui avoit été frappée d'une slèche huronne, trois cents lieues « au-delà, & trouvèrent sur la croupe la plaie guérie, & le bout de « la slèche avec sa pierre ensermée dedans. Ils en prennent quelque- « fois avec des colets. » Voyage au pays des Hurons, par le P. Sagard Théodat. Paris, 1632, pages 302 & 303.

#### 312 HISTOIRE NATURELLE, &c.

jusqu'au Mexique (h) & peut-être beaucoup plus loin. Ces grues d'Amérique ont donc le même inslinct que celles d'Europe; elles voyagent de même du Nord au Midi, & c'est apparemment ce que désignoit l'Indien à M. Catesby, par la fuite de ces oiseaux de la mer aux montagnes.

(h) Il est aisé de reconnoître cette grue dans le toquilcoyotl de Fernandès... Ad gruis refertur species, cujus æquat magnitudinem, mores reliquamque naturam imitatur, toquilcoyotl nomen habens a voce; corpus universum fuscum, nigrum promiscue, atque cinercum: caput coccincà maculà desuper insignitur, &c. Avi. nov. Hisp. cap. CXLVIII, pag. 44. C'est de cette grue du nord de l'Amérique, voyageant dans les contrées du midi, que M. Brisson a fait sa huitième espèce, sous le nom de grue du Mexique (Ornithol. tom. V, pag. 380), & la même que Willughby, pag. 201; Klein, pag. 121, n.º 2; & Ray, pag. 95, n.º 2, ont donné sous le nom de grus indica.



# OISEAUX ÉTRANGERS

Qui ont rapport à la GRUE.

# \* LADEMOISELLE DE NUMIDIE. (a)

Sous un moindre module, la Demoiselle de Numidie a toutes les proportions & la taille de la grue; c'est son port, & c'est aussi le même vêtement; la même distribution de couleurs sur le plumage; le gris en est seulement plus pur & plus perlé; deux tousses blanches de plumes essilées & chevelues, tombant de chaque côté de la tête de l'oiseau, lui forment une espèce de coissure; des plumes longues, douces & soyeuses, du

Qiseaux, Tome VII.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 241.

<sup>(</sup>a) Grus Numidiæ. Klein, Avi. pag. 121, n.º 6. — Ardea superciliis albis, retrorsum longè cristatis. Virgo. Linnæus, Syst. nat. ed. X., Gen. 76, Sp. 2. — Otus plumbeus. Barrère, Ornithol. clas. III, Gen. 37. — Scops. Moehring, Avi. Gen. 84. — Numidian crase. Edwards, tom. III, pag. & pl. 134. — Grue de Numidie. Albin, tome III, page 35. — Demoiselle de Numidie, Hist. de l'Académie, tome III, part. II, page 3. — Ciconia cinereo-cærulescens; vertice diluté cinerco; capite & collo supremo nigris; fasciculis pennarum candidis, ab utrirsque oculi angulo ortis, retrorsum pendulis; pennis longis nigris in collo inseriore deorsum dependentibus; remigibus majoribus, rectricibusque apice nigricantibus... Grus Numidica, Virgo Numidica vulgo dicla. Evisson, Ornithol. tome V, page 388.

Ce penchant dont nous avons déjà remarqué quelque chose dans la grue, se montre si évidemment ici, que depuis plus de deux mille ans, les Auteurs qui ont parlé de cet oiseau de Numidie, l'ont toujours indiqué ou reconnu par cette imitation singulière des gestes mimes. Aristote l'appelle l'acteur ou le comédien (b); Pline, le danseur & le baladin (c); & Plutarque fait mention de ses jeux & de son adresse (d). Il paroît même que cet instinct scénique s'étend jusqu'à l'imitation des actions du moment. Xénophon dans Athénée en paroît persuadé, lorsqu'il rapporte la manière de prendre ces oiseaux; « les chasseurs, dit-il, se frottent les yeux en leur présence avec de l'eau qu'ils ont mis dans des vases; ensuite ils

<sup>(</sup>b) Hist. nat. animal. lib. VIII, cap. XII.

<sup>(6)</sup> Lib. X, cap. XXIII.

<sup>(</sup>d) De solert. animal.

les remplissent de glue & s'éloignent, & l'oiseau vient « s'en frotter les yeux & les pattes à l'exemple des chas- « seurs: » aussi Athénée dans cet endroit l'appelle-t-il le copiste de l'homme (e); & si cet oiseau a pris de ce modèle quelque soible talent, il paroît aussi avoir pris ses désauts, car il a de la vanité, il aime à s'étaler, il cherche à se donner en spectacle, & se met en jeu dès qu'on le regarde; il semble présérer le plaisir de se montrer à celui même de manger, & suivre quand on le quitte, comme pour solliciter encore un coup-d'œil.

Ce sont les remarques de M. de l'Académie des Sciences sur la demoiselle de Numidie (f): il y en avoit plusieurs à la ménagerie de Versailles. Ils comparent leurs marches, leurs postures & leurs gestes, aux danses des Bohémiennes; & Aristote lui-même semble avoir voulu l'exprimer ainsi, & peindre leur manière de sauter & de bondir ensemble, lorsqu'il dit qu'on les prend quand elles dansent l'une vis-à-vis de l'autre (g).

Quoique cet oiseau sût fameux chez les Anciens, il en étoit néanmoins peu connu, & n'avoit été vu que fort rarement en Grèce & en Italie; consiné dans son climat, il n'avoit pour ainsi dire qu'une célébrité fabuleuse. Pline en un endroit (h) après l'avoir nommé le

<sup>(</sup>e) A'i Sparosiding.

<sup>(</sup>f) Mémoires pour servir à l'Histoire des animaux, tome 111, partie 11, page 5.

<sup>(</sup>g) Loco citato.

<sup>(</sup>h) Lib. X, cap. XLIX.

pantonime, le place dans un autre passage, avec les animaux imaginaires, les fyrenes, les griffons, les pégales. Les Modernes ne l'ont connu que tard; ils l'ont consondu avec le scops & l'otus des Grecs, & l'asso des Latins: le tout fondé sur les mines que le hibou (ous) fait de la tête, & sur la fausse analogie de ses deux oreilles, avec la coiffure en filets longs & déliés, qui de chaque côté garnit & pare la tête de ce bel oiseau.

Les six demoiselles que l'on eut quelque temps à la ménagerie, venoient de Numidie. Nous ne trouvons rien de plus dans les Naturalistes, sur la terre natale de cet oiseau, & sur les contrées qu'il habite (i). Les Voyageurs l'ont trouvé en Guinée (k), & il paroit naturel aux régions de l'Afrique voisines du Tropique. Il ne seroit pas néanmoins impossible de l'habituer à notre climat, de le naturaliser dans nos basse-cours, & même d'y en établir la race. Les demoiselles de Numidie, de la ménagerie du Roi, y ont produit, & la dernière morte, après avoir vécu environ vingt-quatre ans, étoit une de celles qu'on y avoit vu naître (1).

<sup>(</sup>i) The demoiselle of Numidie. Edwards, Hist. nat. of Birds.

<sup>(</sup>k) Voyez Histoire générale des Voyages, tome III, page 307. Nota. L'auteur paroît d'abord confondre, en suivant Froger, la demoiselle de Numidie avec l'oiseau royal; mais il la décrit ensuite, d'après M. 18 de l'Académie des Sciences, sous ses veritables caractères.

<sup>(1)</sup> Ce fait nous a été communiqué par les ordres de M. le Maréchal duc de Mouchy, Gouverneur de Verfailles & de la menagerie du Roi.



LA DEMOISELLE DE NUMIDIE.



M." de l'Académie donnent des détails très-circonftanciés sur les parties intérieures de ces six oiseaux qu'ils disséquèrent (m); la trachée artère d'une substance dure & comme osseuse, étoit engagée par une double circonvolution dans une prosonde canelure creusée dans le haut du sternum; au bas de la trachée, on remarquoit un nœud osseux, ayant la sorme d'un larynx séparé en deux à l'intérieur par une languette, comme on le trouve dans l'oie & dans quelques autres oiseaux; le cerveau & le cervelet ensemble, ne pesoient qu'une dragme & demie, la langue étoit charnue en dessus & cartilagineuse en dessous; le gésier étoit semblable à celui d'une poule, & comme dans tous les granivores on y trouvoit des graviers.

# \* L'OISEAU ROYAL (n).

L'OISEAU ROYAL doit son nom à l'espèce de couronne, qu'un bouquet de plumes, ou plutôt de

<sup>(</sup>m) Mémoires cités, page 12 & Suiv.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 265.

<sup>(</sup>n) Grus Balearica, Plinii. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 361, avec des figures reconnoissables, quoique desectueuses. — Willughby, Ornithol. pag. 201. — Ray, Synops. avi. pag. 95, n.° 3. — Jonston, Avi. pag. 116. — Klein, Avi. pag. 121, n.° 3. — Charleton, Exercit. pag. 114, n.° 1. Onomazt. pag. 110, n.° 1. — Grus Balearica vel Japonica. Mus. Besser, pag. 36, n.° 5. — Grus Japonensis susca, capite aureo galeato. Petiver, Gazophyl. tab. 76, n.° 9. — Pavo marinus. Clusius, Exotic. lib. V, cap. 11, pag. 105, avec une figure de la tête. — Pavo sine caudâ, Chinensis. Jonston, Avi. tab. 21. — Charleton,

foies épanouies, lui forme sur la tête. Il a de plus le port noble, la figure remarquable, & la taille haute de quatre pieds lorsqu'il se redresse; de belles plumes d'un noir plombé avec restets bleuâtres, pendent le long de son cou, s'étalent sur les épaules & le dos; les premières pennes de l'aile sont noires, les autres d'un roux-brun, & leurs couvertures rabattues en essilés, coupent & relèvent de deux grandes plaques blanches le sond sombre de son manteau; un large oreillon d'une peau membraneuse, d'un beau blanc sur la tempe, d'un vis incarnat sur la joue, lui enveloppe la face, & descend jusque sous le bec (o): une toque de duvet

Exercit. pag. 80, n.° 3. Onomazt. pag. 72, n.° 3. — Pavo ex cinereo-fuscus, pappo deaurato coronatus. Barrère, Ornithol. clas. IV, Gen. 12, Sp. 4. — Pavo nigricans, brevicaudus, pappo rariori coronatus. Idem, ibidem, Sp. 5 (peut-être la femelle). — Ardea cristà setosà, erectà, temporibus palearibusque binis nudis... Ardea pavonina. Linnœus, Syst. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 1. — Crowned African crane. Edwards, Nat. Hist. pag. 191, avec d'assez belles figures du mâle & de la semelle, — Oiseau royal, Hist. de l'Acad. des Sciences, tome III, partie III, pag. 201, avec une figure assez bonne, pl. 28. — Grus Balearica cinerco carulescens (mas) nigricans ad viride vergens (semina); vertice splendide nigro; capite ad latera nudo, candido, rubro adumbrato; tectricibus alarum albis; remigibus minoribus castaneis, majoribus, rectricibusque nigricantibus... L'oiseau royal. Brisson, Ornithol. tome V, page 511. Les Hollandois qui trassquent aux côtes d'Afrique, lui donnent le nom de kroon-vogel, oiseau couronné,

<sup>(</sup>o) Nota. De deux figures que donne Edwards, & qu'il dit être le mâle & la femelle, l'une n'a que l'oreillon derrière l'œil, & dans l'autre sont exprimés sous sa gorge les deux sanons pendans. Ce

noir, sin & serré comme du velours, lui relève le front, & sa belle aigrette est une houppe épaisse, fort épanouie, & composée de brins toussus, de couleur isabelle, aplatis & filés en spirale; chaque brin dans sa longueur, est hérisse de très - petits filets à pointe noire, & terminé par un petit pinceau de même couleur; l'iris de l'œil est d'un blanc pur; le bec est noir ainsi que les pieds & les jambes, qui sont encore plus hautes que celles de la grue, avec laquelle notre oiseau a beaucoup de rapport dans la conformation; mais il en diffère par de grands caractères, il s'en éloigne aussi par son origine: il est des climats chauds, & les grues viennent des pays froids; le plumage de celles-ci est sombre, & l'oiseau royal est paré de la livrée du Midi, de cette zone ardente où tout est plus brillant, mais aussi plus bizarre, où les formes ont souvent pris leur developpement aux dépens des proportions, où, quoique tout soit plus animé, tout est moins gracieux que dans les zones tempérées.

L'Afrique, & particulièrement les terres de la Gambra, de la Côte-d'or, de Juida (p), de Fida, du

caractère paroît varier: on ne le trouve pas dans la description de Clusius, exacte dans le reste, & vraisemblablement il tient à l'âge plutôt qu'au sexe, puisque M.'s de l'Académie ne le trouvèrent pas à un des individus qu'ils décrivent, quoique tous deux semelles.

<sup>(</sup>p) Histoire génerale des Voyages, tome IV, page 355. Nota. Il paroît au reste que les Européens, sur ces côtes, ont donné le même nom d'oiseau royal à une espèce toute disterente du veritable. Comith distingue deux sortes d'oiseaux à couronne: la première a la tête

Cap-vert, sont les contrées qu'il habite. Les Voyageurs rapportent qu'on en voit fréquemment sur les grandes rivieres (q); ces oiseaux y pêchent des petits poissons, & vont aussi dans les terres pâturer les herbes, & recueillir des graines; ils courent très-vîte en étendant leurs ailes & s'aidant du vent; autrement leur démarche est lente,

&, pour ainsi dire, à pas comptés.

Cet oiseau royal est doux & paisible; il n'a pas d'armes pour offenser, & n'a même ni désense ni sauvegarde que dans la hauteur de sa taille, la rapidité de sa course, & la vitesse de son vol qui est élevé, puissant & soutenu. Il craint moins l'homme que ses autres ennemis; il semble même s'approcher de nous avec consiance, avec plaisir. On assure qu'au Cap-vert ces oiseaux sont à demi-domessiques, & qu'ils viennent manger du grain dans les basse-cours avec les pintades & les autres volailles; ils se perchent en plein air pour dormir, à la manière des paons, dont on a dit qu'ils imitoient le cri, ce qui, joint à l'analogie du panache

<sup>» &</sup>amp; le cou verts; le corps d'un beau pourpre; les ailes & la queue » rouges, & le toupet noir : elle est à peu-près de la grosseur des » grands perroquets. L'autre sorte (& c'est ici le véritable oiseau royal); » est de la sorme du héron, & n'a pas moins de trois pieds de hauteur; » elle se nourrit de poissons; sa couleur est d'un mélange de bleu & de » noir, & la touffe dont elle est couronnée ressemble moins à des plumes qu'à des soies de porc. » Histoire générale des Voyages, tone IV, page 247.

<sup>(9)</sup> Edwards, Nat. hist. of Birds.

sur la tête, leur a sait donner le nom de paons marins (r), par quelques Naturalistes; d'autres les ont appelés paons à queue courte (s); d'autres ont écrit que cet oiseau est le même que la grue baléarique des Anciens, ce qui n'est nullement prouvé (1): car Pline, le seul des Anciens qui ait parlé de la grue baléarique, ne la caractérise pas de manière à pouvoir y reconnoître distinctement notre oiseau royal: le pic, dit-il, & la grue baléarique portent également une aigrette (u); or rien ne se ressemble moins que la petite huppe du pic, & la couronne de l'oiseau royal, qui d'ailleurs présente d'autres traits remarquables, par lesquels Pline pouvoit le désigner. Si cependant il étoit vrai que jadis cet oiseau eût été apporté à Rome des Isles Baléares, où on ne le trouve plus aujourd'hui, ce fait paroîtroit indiquer que dans les oiseaux comme dans les quadrupèdes, ceux qui habitoient jadis des contrées plus septentrionales du globe alors moins froid, se trouvent à présent retirés dans les terres du Midi.

Nous avons reçu cet oiseau de Guinée, & nous l'avons conservé & nourri quelque temps dans un jardin. Il y becquetoit les herbes, mais particulièrement le cœur

<sup>(</sup>r) Clusius, Exotic. lib. V, cap. 11.

<sup>(</sup>f) Jonston, Barrère, Linnæus.

<sup>(</sup>t) Voyez les Mémoires pour servir à l'Histoire des animaux, tome III, partie II.

<sup>(</sup>u) Cirros pico martio & grui Balearicæ, lib. II, cap. XXXVII. Oiseaux, Tome VII. S f

des laitues & des chicorées; le fonds de sa nourriture, de celle du moins qui peut ici lui convenir le mieux, est du riz ou sec ou légèrement bouilli, & ce qu'on appelle crevé dans l'eau, ou au moins lavé & bien choisi, car il rebute celui qui n'est pas de bonne qualité, ou qui reste souillé de sa poussière : néanmoins il paroît que les insectes, & particulièrement les vers de terre, entrent aussi dans sa nourriture; car nous l'avons vu becqueter dans la terre fraichement labourée, y ramasser des vers, & prendre d'autres petits insectes sur les seuilles; il aime à se baigner, & l'on doit sui ménager un petit bassin ou un baquet qui n'ait pas trop de prosondeur, & dont l'eau soit de temps en temps renouvelée : pour régal, on peut lui jeter dans son bassin quelques petits poissons vivans, il les mange avec plaisir & refuse ceux qui sont morts; son cri ressemble beaucoup à la voix de la grue; c'est un son retentissant (clangor), assez femblable aux accens rauques d'une trompette ou d'un cors; il fait entendre ce cri par reprises brèves & réitérées, quand il a besoin de nourriture, & le soir lorsqu'il cherche à se gîter (x); c'est aussi l'expression de l'inquiétude & de l'ennui; car il s'ennuie des qu'on le laisse seul trop long-temps; il aime qu'on lui rende visite, & lorsqu'après l'avoir considéré, on se promène

<sup>(</sup>x) Cet oiseau a encore une autre sorte de voix, comme un grognement ou gloussement intérieur, cloque, cloque, semblable à celui d'une poule couveuse, mais plus rude.

indifféremment sans prendre garde à lui, il suit les personnes ou marche à côté d'elles, & sait ainsi plusieurs tours de promenade; & si quelque chose l'amuse, & qu'il reste en-arrière, il se hâte de rejoindre la compagnie: dans l'attitude du repos, il se tient sur un pied, son grand cou est alors replié comme un serpentin, & son corps affaissé & comme tremblant sur ses hautes jambes, porte dans une direction presque horizontale; mais quand que!que chose lui cause de l'étonnement ou de l'inquiétude, il alonge le cou, élève sa tête, prend un air fier, comme s'il vouloit en effet en imposer par son maintien: tout son corps paroit alors dans une situation à peu-près verticale; il s'avance gravement & à pas mesurés, & c'est dans ces momens qu'il est beau, & que son air, joint à sa couronne, lui mérite vraiment le nom d'oiseau royal. Ses longues jambes, qui le servent fort bien en montant, lui nuisent pour descendre; il déploie alors ses ailes pour s'élancer; mais nous avons été obligés d'en tenir une courte en lui coupant de temps en temps des plumes, dans la crainte qu'il ne prît son essor, comme il paroît souvent tenté de le faire. Au reste, il a passé cet hiver (1778) à Paris sans paroître se ressentir des rigueurs d'un climat si différent du sien; il avoit choisi lui - même l'abri d'une chambre à feu pour y demeurer pendant la nuit; il ne manquoit pas tous les soirs à l'heure de la retraite de se rendre devant la porte de cette chambre, & de trompeter pour se la faire ouvrir.

### 324 HISTOIRE NATURELLE, &c.

Les premiers oiseaux de cette espèce ont été apportés en Europe des le quinzième siecle par les Portugais, lorsqu'ils sirent la découverte de la côte d'Afrique (y); Aldrovande loue seur beauté (z), mais Belon ne paroît pas les avoir connus, & il se méprend sorsqu'il dit que la grue baléarique des Anciens est le Bihoreau (a). Quelques Auteurs (b) les ont appelés grues du Japon, ce qui semble indiquer qu'ils se trouvent dans cette île, & que l'espèce s'est étendue sur toute la zone par la largeur de l'Asrique & de l'Asie. Au reste, le sameux oiseau royal ou sum-hoam des Chinois, sur sequel ils ont fait des contes merveilleux, recueillis par le crédule Kircher (e), n'est qu'un être de raison, tout aussi fabuleux que le dragon qu'ils peignent avec lui sur setosses & percelaines.

<sup>(</sup>y) « Il semble que l'on fait grand cas de ces oiseaux en Europe, puisque quelques Messieurs ne cessent de nous solliciter de leur en envoyer. » Voyage de Guinée, par Guill. Bosman. Utrecht, 1705, Lettre XV.

<sup>(7)</sup> Avis visu jucundissima.

<sup>(</sup>a) « Aussi y veisines (à Alep) un oiseau quasi semblable à une » grue, mais plus petit de corpulence, ayant les yeux bordés de » rouge, la queue du héron & sa voix moindre que d'une grue; » & croyons que c'est celui que les Anciens ont nommé la grue baléarique. » Observations de Belon, page 159. Ce qui nous fait douter que cette notice désigne l'oiseau royal, c'est que Belon n'y fait nulle mention de la couronne, caractère cependant distinct & frappant, & qui n'auroit pas échappé à cet excellent Observateur.

<sup>(</sup>b) Charleton, Petiver, voyez la nomenclature.

<sup>(1)</sup> Voyez la Chine illustree. Amy ordam, 1670, page 263.



L'OISEAU ROYAL.



### LE CARIAMA (a).

Nous avons vu que la Nature marchant d'un pas égal, nuance tous ses ouvrages; que leur ensemble est lié par une suite de rapports constans & de gradations fuccessives; elle a donc rempli par des transitions, les intervalles où nous pensons lui fixer des divisions & des coupures, & placé des productions intermédiaires aux points de repos que la seule fatigue de notre esprit, dans la contemplation de ses œuvres, nous a sorcé de supposer: aussi trouvons-nous dans les sormes, même les plus éloignées, des relations qui les rapprochent; en sorte que rien n'est vide, tout se touche, tout se tient dans la Nature. & qu'il n'v a que nos méthodes & nos systèmes qui soient inceherens sorsque nous prétendons lui marquer des fections ou des limites qu'elle ne connoît pas ; c'est par cente raison que les êtres les plus isolés dans nos méthodes, sont souvent dans la réalité ceux qui tiennent à d'autres par de plus grands rapports; telles sont les cipèces du cariama, du secrétaire

<sup>(</sup>a) Carisma Brigis state. Manegiave, Hift. nat. Brafil pag. 203, avec une figure qui paroît fort impariaite. — Cariama. Pilon, Hift. Nat. page 81, avec la figure empruntée de Marcgrave. — Jonston, Avi. pag. 138, avec la même figure copiée, tab. 59. — Wilingliby, Ornish d. pag. 202. — Ray, Synopf. avi. pag. 96, n. 6. — Cariama cristata, grisea, susce d'infecente varia, crista nigrà, cinereo variagata; remigibus maioribus, rectricibusque suscis, grisea d'infecente variagata; Cariama. Erisson, Ornalet. tome V, 1000 516.

& du kamichi, qui dans toute méthode d'ornithologie, ne peuvent former qu'un groupe à part, tandis que dans le système de la Nature, ces especes sont plus apparentées qu'aucune autre avec différentes familles dont elles semblent constituer les degrés d'affinité. Les deux premiers ont des caractères qui les rapprochent des oiseaux de proie; le dernier tient au contraire aux gallinacées & tous trois appartiennent encore de plus près au grand genre des oiseaux de rivage dont ils ont le naturel & les mœurs.

Le cariama est un bel oiseau qui fréquente les marécages, & s'y nourrit comme le héron, qu'il surpasse en grandeur (b); avec de longs pieds & le bas de la jambe nu comme les oiseaux de rivage, il a un bec court & crochu comme les oiseaux de proie.

Il porte la tête haute, sur un cou élevé; on voit sur la racine du bec qui est jaunâtre, une plume en forme d'aigrette; tout son plumage assez semblable à celui du faucon, est gris ondé de brun: ses yeux sont brillans & couleur d'or, & les paupières sont garnies de longs cils noirs; les pieds sont jaunatres, & des doigts qui sont tous réunis vers l'origine par une portion de membrane, celui du milieu est de beaucoup plus long que les deux latéraux dont l'intérieur est le plus court; les ongles sont

<sup>(</sup>b) Egregia avis silvestris cariama ex aquaticorum genere, udosisque locis ob prodam delectatur more ardearum, quas mole corporis longe superat. Pison, Hist. Nat. & Medic. Ind. pag. 81.

courts & arrondis (e); le petit doigt postérieur est placé si haut, qu'il ne peut appuyer à terre; & le talon est épais & rond comme celui de l'autruche. La voix de cet oiseau ressemble à celle de la poule - d'inde; elle est sorte & avertit de loin les chasseurs qui le recherchent, car sa chair est tendre & délicate; & s'il en saut croire Pison, la plupart des oiseaux qui fréquentent les rivages dans ces régions chaudes de l'Amérique, ne sont pas insérieurs, pour la bonté de la chair, aux oiseaux de montagnes. Il dit aussi qu'on a commencé de rendre le cariama domestique (d), & par ce rapport de mœurs ainsi que par ceux de sa consormation, le cariama qui ne se trouve qu'en Amérique semble être le représentant du secrétaire qui est un grand oiseau de l'ancien continent, dont nous allons donner la description dans l'article suivant.

<sup>(</sup>d) Mansuefacta, æque ac silvestris, assatur & coquitur. Idem.



<sup>(</sup>c) Ungues breviusculi, lunati. Pison, Hist. Nat. & Medic. Ind. pag. 81.

## \* LE SECRÉTAIRE ou LE MESSAGER.

Cet oiseau considérable par sa grandeur, autant que remarquable par sa figure, est non-seulement d'une espèce nouvelle; mais d'un genre isolé & singulier, au point d'éluder & même de consondre tout arrangement de méthodes & de nomenclature: en même temps que ses longs pieds désignent un oiseau de rivage, son bec crochu indiqueroit un oiseau de proie; il a, pour ainsi dire, une tête d'aigle sur un corps de cigogne ou de grue: à quelle classe peut donc appartenir un être dans lequel se réunissent des caractères aussi opposés! Autre preuve que la Nature, libre au milieu des limites que nous pensons lui prescrire, est plus riche que nos idées, & plus vaste que nos systèmes.

Le secrétaire a la hauteur d'une grande grue, & la grosseur du coq-d'inde; ses couleurs sur la tête, le cou, le dos & les couvertures des ailes, sont d'un gris un peu plus brun que celui de la grue, elles deviennent plus claires sur le devant du corps; il a du noir aux pennes des ailes & de la queue, & du noir ondé de gris sur les jambes; un paquet de longues plumes, ou plutôt de pennes roides & noires, pend derrière son cou; la plupart de ces plumes ont jusqu'à six pouces de longueur; il y en

<sup>\*</sup> Voyez les planches ensuminées, n.º 721.

a de plus courtes, & quelques-unes sont grises; toutes sont assez étroites vers la base, & plus largement barbées vers la pointe; elles sont implantées au haut du cou. L'individu que nous décrivons, a trois pieds fix pouces de hauteur; le tarse seul a près d'un pied; la jembe, un peu au-dessus du genou est dégarnie de plumes; les doigts sont gros & courts, armés d'ongles crochus, celui du milieu est presque une sois aussi long que les latéraux qui lui sont unis par une membrane, jusque vers la moitié de leur longueur, & le doigt postérieur est très-fort. Ces caractères n'ont point été saiss par le Dessinateur de la planche enluminée; le cou est gros & épais; la tête grosse; le bec fort & fendu jusqu'au-dela des yeux; la partie supérieure du bec est également & fortement arquée à peu-près comme dans l'aigle; elle est pointue & tranchante; les yeux sont placés dans un espace de peau nue, de couleur orangée, qui se prolonge au-delà de l'angle extérieur de l'œil, & prend fon origine à la racine du bec; il y a de plus un caractère unique & qui ajoute beaucoup à tous ceux qui font de cet oiseau un composé de natures éloignées; c'est un vrai fourcil formé d'un seul rang de cils noirs, de six à dix lignes de longueur (a); trait singulier & qui joint à la tousse de plumes au haut du cou, à sa tête d'oiseau de

Oiseaux, Tome VII.

<sup>(</sup>a) Ce sourcil a quinze ou seize lignes de longueur; les cils sont rangés très-près les uns des autres, élargis par la base, & creulés en gouttières, concave en-dessous, convexe en-dessus.

proie, à ses pieds d'oiseau de rivage, achève d'en faire un être mixte, extraordinaire, & dont le modèle n'étoit pas connu.

Il y a autant de mélange dans les habitudes, que de disparité dans la conformation; avec les armes des oifeaux carnaciers, celui-ci n'a rien de feur sérocité; il ne se sert de son bec, ni pour offenser, ni pour se défendre; il met sa sûreté dans la fuite, il évite l'approche, il clude l'attaque, & souvent pour échapper à la poursuite d'un ennemi, même soible, on sui voit saire des liuts de huit ou neuf pieds de hauteur; doux & gai, il devient aitément familier; on a même commencé à le rendre domestique au cap de Bonne - espérance; on le voit assez communément dans les habitations de cette Colonie, & on le trouve dans l'intérieur des terres à quelques lieues de distance des rivages: on prend les jeunes dans le nid pour les élever en domesticité, tant pour l'agrément que pour l'utilité, car ils sont la chasse aux rats, aux lézards, aux crapauds & aux serpens.

M. le Vicomte de Querhoënt nous a communiqué les observations suivantes, au sujet de cet oiseau. « Lorsque le » secrétaire, dit cet habile Observateur, rencontre ou dé- » couvre un serpent; il l'attaque d'abord à coup d'ailes pour » le satiguer; il le saisit en uite par la queue, l'enlève à une » grande hauteur en l'air & le laisse retomber, ce qu'il » répète jusqu'à ce que le serpent soit mort. Il accélère sa » course en étendant les ailes, & on le voit souvent traverser

ainsi les campagnes, courant & volant tout ensemble, il « niche dans les buissions à quelques pieds de terre, & pond " deux œufs blancs avec des taches rouffes : forfqu'on l'in-« quiète, il fait entendre un croassement sourd; il n'est « ni dangereux ni méchant; son naturel est doux; j'en ai « vu deux vivre paisiblement dans une basse-cour, au milieu " de la volaille; on les nourrissoit de viande, & ils étoient « avides d'intestins & de boyaux, qu'ils assujettissoient sous " leurs pieds en les mangeant, comme ils eussent sait un « serpent; tous les soirs ils se couchoient l'un auprès de " l'autre, chacun la tête tournée du côté de la queue de » fon camarade ».

Au reste, cet oiseau d'Asrique paroit s'accommoder assez bien du climat de l'Europe; on le voit dans quelques ménageries d'Angleterre & de Hollande. M. Vofmaër qui l'a nourri dans celle du l'rince d'Orange, a fait quelques remarques sur sa maniere de vivre (b); « il déchire & avale goulument la viande qu'on lui jette, & ne refuse pas le poisson. Pour se reposer & dormir, il « se couche le ventre & la poitrine à terre; un cri qu'il sait « entendre rarement, a du rapport avec celui de l'aigle; « son exercice le plus ordinaire, est de marcher à grands « pas de côté & d'autre, & long-temps sans se ralentir ni « s'arrêter; ce qui apparemment lui a fait donner le nom « de messager, » comme il doit sans doute celui de secrétaire

<sup>(</sup>b) Description d'un oiseau de proie nommé le sagittaire, tout-à-sait inconnu jusqu'ici, &c. Vosmaër, feuille imprimée en 1769.

à ce paquet de plumes qu'il porte au haut du cou; quoique M. Voimaër veuille dériver ce dernier nom de celui de saginaire qu'il lui applique, d'après un jeu auquel on le voit s'égayer souvent, qui est de prendre du bec ou du pied, une paille ou quelqu'autre brin, & de le lancer en l'air à plusieurs reprises; « car il semble, dit » M. Vosmaër, être d'un naturel gai, paisible & même » timide; quand on l'approche lorsqu'il court çà & là, » avec un maintient vraiment superbe; il sait un craque-» ment continuel, crac, crac; mais revenu de la frayeur » qu'on lui causoit en le poursuivant, il se montre samilier » & même curieux; tandis que le Dessinateur étoit occupé » à le peindre, continue M. Vossnaër, l'oiseau vint tout » près de lui regarder sur le papier, dans l'attitude de » l'attention, le cou tendu, & redressant les plumes de sa » tête, comme s'il admiroit sa figure; souvent il vient les » ailes élevées & la tête en avant, pour voir curieusement ce » qu'on fait; c'est ainsi qu'il s'approcha deux ou trois sois » de moi, lorsque j'étois assis à côté d'une table dans sa » loge pour le décrire. Dans ces momens, ou lorsqu'il » recueille avidement quelques morceaux & généralement » lorsqu'il est ému de curiosité ou de desir, il redresse » sort haut les longues plumes du derrière de sa tête, » qui d'ordinaire tombent mêlées au hasard sur le haut du » cou. On a remarqué qu'il muoit dans les mois de juin » & de février ; & M. Vosmaër dit , que quelqu'attention » qu'on ait apportée à l'observer, on ne l'a jamais vu boire;

néanmoins ses excrémens sont liquides & blancs, comme « ceux du héron. Pour manger a son aise, il s'accroupit sur « ses talons; & couché à moitié il avale ainsi sa nourriture; « sa plus grande sorce paroit être dans le pied; si on lui « présente un poulet vivant, il le frappe d'un violent coup « de patte & l'abat du second; c'est encore ainsi qu'il tue « les rats; il les guette assidument devant leurs trous; en « tout il présère les animaux vivans à ceux qui sont morts, « & la chair au poisson » (c).

Il n'y a pas long-temps que cet oiseau singulier est connu, même au Cap, puisque Kolbe, ni les autres relateurs de cette contrée, n'en ont pas sait mention. M. Sonnerat l'a trouvé aux Philippines, après l'avoir vu au cap de Bonne-espérance; nous remarquons entre sa notice & les précédentes, quelques dissérences dont il semble qu'il faut tenir compte; par exemple, M. Sonnerat peint les plumes de la huppe, comme naissantes sur le cou à intervalles inégaux, & les plus longues placées le plus bas : nous n'y trouvons ni cet ordre ni cette proportion dans l'individu que nous avons sous les yeux, car ces plumes sont implantées en paquet & sans ordre; il ajoute qu'elles sont fléchies dans leur milieu du côté du corps, & que les barbes en sont frisées. M. Vosmaër les représente de même, & nous les voyons lisses dans celui que nous venons de décrire; ces dissérences sont-elles dans les objets ou dans les descriptions! Il en paroît une

<sup>(</sup>c) Suite des observations de M. Vosmaër.

#### 334 HISTOIRE NATURELLE, &c.

plus considérable dans la couleur du plumage; M. Vos-maër dit qu'il est d'un gris plombé bleuâtre; nous le voyons gris tirant au brun: il dit le bec bleuâtre; nous le voyons noir en dessus, blanc en dessous; l'individu que nous décrivons & qui est conservé dans le cabinet de M. le docteur Mauduit, n'a pas non plus deux plumes excédantes à la queue, seulement elles dépassent de cinq pouces l'aile pliée: mais un autre de ces oiseaux sur lequel a été dessinée la planche enluminée, porte ces deux longues plumes, telles que les ont décrites M. Vosmaër & Sonnerat; il nous paroît que c'est le caractère du mâle. Au reste, ce dernier Naturaliste ne s'exprime pas bien en attribuant au secrétaire un bec de gallinacée; c'est réellement un bec d'oiseau de proie, & d'ailleurs M. Sonnerat remarque lui-même que cet oiseau est carnivore (d).

En pensant à ses mœurs sociales & samilières & à la facilité de l'élever en domesticité, on est porté à croire qu'il seroit avantageux de le multiplier particulièrement dans nos Colonies, où il pourroit servir à la destruction des reptiles nuisibles & des rats.

<sup>(</sup>d) Voyage à la nouvelle Guinée, page 88.





LE SECRÉTAIRE, ou LE MESSAGER.



## \* LE KAMICHI(a).

CE n'est point en se promenant dans nos campagnes cultivées, ni même en parcourant toutes les terres du domaine de l'homme, que l'on peut connoître les grands essets des variétés de la Nature; c'est en se transportant

Anhima Brasiliensibus. Marcgrave, Hist. nat. Bras. pag. 215, avec une figure reconnoissable quoique desedueuse, & que Piten, Jonston & Willughby ont copiée. - Willughby, Ornithol. pag. 202. - Ray. Synops. avi. pag. 96, n.º 7. - Jonston, Avi. pag. 147. - Avis quadam ex rapacibus. Idem, pag. 125. - Anhima. Pison, Hist. nat. pag. 91. - Aquila Americana, nigra, aquatica, maxima, cornuta. Idem, Ornithol. clas. 111, Gen. 4, Sp. 4. - Palamedea. Moehring, Avi. Gen. 111. - Palamedea alis bispinosis, fronte cornutâ. Linnæus. Syft. nat. ed. XII, Gen. 81, pag. 232. - Cahuitahu. La Condamine, Voyage à la rivière des Amazones, page 174 .. - Anhima nigricans, albo variegata; vertice ex albo & nigro vario; collo infimo & pectore cinereo, albo & nigro variegatis, ventre albo; remigibus, rectricibusque nigricantibus.... Anhima. Brisson, Ornithol. tome V, page 518. - M. Brisson applique encore au kamichi le nom de bambiaja fur la notice fuivante de Laët, nov. orb. lib. I, pag. 15. « Il y a une autre sorte d'oiseau fort fréquent qu'ils appellent (à Cuba) bambiayas, qu'on peut dire « plutôt esseurer la terre que voler, de sorte que les Indiens les « chassent comme les bêtes sauvages; quand on les cuit, la chair « teint le brouet comme le safran; ils sont d'un goût assez agréable, « & qui approche de celui des faisans. » Il n'y a pas là de quoi à reconnoître le kamichi.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 451.

<sup>(</sup>a) Kamichi ou kamouki par les naturels de la Guyane; anhima par ceux du Bresil; cahuitahu à la rivière des Amazones, d'un nom imité de son cri.

des fables brûlans de la Torride aux glacières des Póles, c'est en descendant du sommet des montagnes au sond des mers, c'est en comparant les déserts avec les déserts, que nous la jugerons mieux & l'admirerons davantage. En effet, sous le point de vue de ses sublimes contrastes & de ses majestucuses oppositions, elle paroît plus grande en se montrant telle qu'elle est. Nous avons ci-devant (b) peint les déferts arides de l'Arabie pétrée; ces solitudes nues où l'homme n'a jamais respiré sous l'ombrage, où la terre fans verdure n'offre aucune subsistance aux animaux, aux oiseaux, aux insectes, où tout paroît mort, parce que rien ne peut naître, & que l'élément nécessaire au développement des germes de tout être vivant ou végétant, loin d'arroser la terre par des ruisseaux d'eau vive, ou de la pénétrer par des pluies fécondes, ne peut même l'humecter d'une simple rosée. Opposons ce tableau de sécheresse absolue dans une terre trop ancienne, à celui des vastes plaines de fange des savanes noyées du nouveau continent, nous y verrons par excès ce que l'autre n'offroit que par défaut; des sleuves d'une largeur immense, tels que l'Amazone, la Plata, l'Orénoque, roulans à grands flots leurs vagues écumantes & se débordant en toute liberté, semblent menacer la terre d'un envahissement & saire effort pour l'occuper toute entière. Des eaux stagnantes & répandues près & loin de leurs cours, couvrent le

<sup>(</sup>b) Voyez le onzième volume de l'Histoire Naturelle, article du chameau, page 211.

limon vaseux qu'elles ont déposé; & ces vastes marécages exhalant leurs vapeurs en brouillards fétides, communiqueroient à l'air l'insection de la terre, si bientôt elles ne retomboient en pluies précipitées par les orages ou dispersées par les vents. Et ces plages, alternativement sèches & noyées où la terre & l'eau semblent se disputer des possessions illimitées; & ces brossailles de mangles jetées sur les confins indécis de ces deux élémens, ne sont peuplées que d'animaux immondes qui pullulent dans ces repaires, cloaques de la Nature, où tout retrace l'image des déjections monstrueuses de l'antique limon. Des énormes serpens tracent de larges sillons sur cette terre bourbeuse; les crocodiles, les crapauds, les lésards & mille autres reptiles à larges pattes en pétrissent la fange; des millions d'insectes enssés par la chaleur humide en soulèvent la vase, & tout ce peuple impur rampant sur le limon ou bourdonnant dans l'air qu'il obscurcit encore; toute cette vermine dont fourmille la terre, attire de nombreules cohortes d'oiseaux ravisseurs dont les cris confus, multiplies & mêlés aux croassemens des reptiles, en troublant le silence de ces affreux déserts, semblent ajouter la crainte à l'horreur pour en écarter l'homme & en interdire l'entrée aux autres êtres sensibles: terres d'ailleurs impraticables, encore informes, & qui ne serviroient qu'à lui rappeler l'idée de ces temps voisins du premier cahos où les élémens n'étoient pas féparés, où la terre & l'eau ne saisoient qu'une masse commune,

Oiseaux, Tome VII.

& où les espèces vivantes n'avoient pas encore trouvé leur place dans les différens districts de la Nature.

Au milieu de ces sons discordans d'oiseaux criards & de reptiles croassans, s'élève par intervalles une grande voix qui leur en impose à tous, & dont les eaux retentissent au loin: c'est la voix du Kamichi, grand oiscau noir très-remarquable par la force de son cri & par celle de ses armes; il porte sur chaque aile deux puissans éperons, & sur la tête une corne pointue (c) de trois ou quatre pouces de longueur sur deux ou trois lignes de diamètre à sa base; cette corne, implantée sur le haut du front, s'élève droit, & finit en une pointe aiguë un peu courbée en avant, & vers sa base elle est revêtue d'un fourreau semblable au tuyau d'une plume. Nous parlerons des éperons ou ergots que portent aux épaules certains oiseaux, tels que les jacanas, plusieurs espèces de pluviers, de vanneaux, &c. mais le kamichi est de tous le mieux armé; car indépendamment de sa corne à la tête, il a sur chaque aileron deux éperons qui sont dirigés en avant lorsque l'aile est pliée: ces éperons sont des apophyses de l'os du métacarpe, & sortent de la partie antérieure des deux extrémités de cet os; l'éperon

<sup>(</sup>c) Les Sauvages de la Guyane l'ont nommé kamichi; ceux du Bresil l'appellent anhima, & sur la rivière des Amazones cahuitatu, par imitation de son grand cri, que Marcgrave rend plus précifément par vyhou-vyhou, & qu'il dit avoir quelque chose de terrible. Terribilem clamorem edit, vyhu, vyhu, veciserando. Marcgrave, Hist. Nat. Brasil. page 215.

supérieur est le plus grand, il est triangulaire, long de deux pouces, large de neul lignes à sa base, un peu courbé & sinissant en pointe; il est aussi revêtu d'un étui de même substance que celui qui garnit la base de la corne. L'apophyse insérieure du métacarpe, qui sait le second éperon, n'a que quatre lignes de longueur, & autant de largeur à sa base, & il est recouvert d'un sourreau comme l'autre.

Avec cet appareil d'armes très-offensives, & qui le rendroient formidable au combat, le kamichi n'attaque point les autres oiseaux, & ne fait la guerre qu'aux reptiles; il a même les mœurs douces & le naturel profondément sensible; car le mâle & la femelle se tiennent toujours ensemble; fidèles jusqu'à la mort, l'amour qui les unit, semble survivre à la perte que l'un ou l'autre fait de sa moitié; celui qui reste, erre sans cesse en gémissant, & se consume près des lieux où il a perdu ce qu'il aime (d).

Ces affections touchantes forment dans cet oiseau avec sa vie de proie, le même contraste en qualités morales, que celui qui se trouve dans sa structure physique; il vit de proie, & cependant son bec est celui d'un oiseau granivore; il a des éperons & une corne, &

<sup>(</sup>d) Una mortua, altera a sepultura nunquam discedit. Marcgrave, ubi supra... Rarò sola incedit. Ve um junctim, mas & sæmina. Testantur omnes pariter incolce, una mortua alteram instar turturum lugere, & vix a sepulchro discedere. Pison, Hist. nat. Ind. pag. 91.

U u ij

néanmoins sa tête ressemble à celle d'un gallinacée; il a les jambes courtes, mais les ailes & la queue fort longues; la partie supérieure du bec s'avance sur l'inférieure, & se recourbe un peu à sa pointe; la tête est garnie de petites plumes duvetées, relevées, & comme demi - bouclées, mêlées de noir & de blanc; ce même plumage frisé couvre le haut du cou; le bas est revêtu de plumes plus larges, plus fournies, noires au bord, & grises en-dedans: tout le manteau est noir - brun, avec des reflets verdâtres, & quelquefois mélé de taches blanches; les épaules sont marquées de roux, & cette couleur s'étend sur le bord des ailes qui sont trèsamples (e); elles atteignent presque au bout de la queue qui a neuf pouces de longueur: le bec, long de deux pouces, est large de huit lignes & épais de dix à sa base; le pied joint à une petite partie nue de la jambe, est haut de sept pouces & demi; il est couvert d'une peau rude & noire, dont les écailles sont sortement exprimées sur les doigts qui sont très-longs; celui du milieu, l'ongle compris, a cinq pouces; ces ongles sont demi-crochus & creusés par-dessous en gouttière; le postérieur est d'une forme particulière, étant essilé, presque droit & très-long, comme celui de l'alouette: la grandeur totale de l'oiseau est de trois pieds. Nous n'avons pas pu vérifier ce que dit Marcgrave de

<sup>(</sup>e) Alas amplissimas. Marcgrave.



De Seve del.

LE KAMICHI.

M R venve Tardien Souls



la différence considérable de grandeur qu'il indique entre le mâle & la femelle; plusieurs de ces oiseaux que nous avons vus, nous ont paru à peu-près de la grosseur & de la taille de la poule-d'inde.

Willughby remarque avec raison, que l'espèce du kamichi est seule dans son genre (f); sa sorme est en esset composée de parties disparates, & la Nature lui a donné des attributs extraordinaires; la corne sur la tête sussit seule pour en faire une espèce isolée, & même un phénomène dans le genre entier des oiseaux (g); c'est donc sans aucun sondement que Barrère en a fait un aigle (h), puisqu'il n'en a ni le bec, ni la tête, ni les pieds. Pison dit avec raison que le kamichi est un oiseau demi aquatique (i); il ajoute qu'il construit son nid en sorme de sour au pied d'un arbre, qu'il marche le cou droit, la tête haute, & qu'il hante les sorêts (k). Cependant plusieurs Voyageurs nous ont assurés qu'on le trouve encore plus souvent dans les Savanes.

<sup>(</sup>k) Idem, ibidem. Marcgrave, page 215.



<sup>(</sup>f) Avis est singularis & sui generis. Willughby, pag. 203.

<sup>(</sup>g) Frequens pecora cornuta; raro in aere avem cornua gerentem videris. Pison, ubi supra.

<sup>(</sup>h) Aquila aquatica cornuta. France équinoxiale, page 124.

<sup>(</sup>i) Rapina est & amphibia. Pison, loco citato.

# \* LE HÉRON COMMUN (a).

### Première espèce.

Le bonheur n'est pas également départi à tous les êtres sensibles; celui de l'homme vient de la douceur de son ame, & du bon emploi de ses qualités morales; le bien-être des animaux ne dépend au contraire que des facultés physiques, & de l'exercice de leurs sorces corporelles: mais si la Nature s'indigne du partage injuste que la société sait du bonheur parmi les hommes;

Heron cendré. Belon, Hist. Nat. des Oiseaux, pag. 189. — Héron, idem, Portrait d'ois. pag. 42, a. — Ardea. Gesner, Avi. pag. 207. — Ardea pulla, sive cinerea. Idem, ibidem, pag. 211; & Icon. avi. pag. 117. — Ardea; ardea cinerea major. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 365 & 377. — Jonston, Avi. pag. 103. — Charleton, Exercit. pag. 109, n.° 1. Idem, Onomazt. pag. 103, n.° 1. — Sibbald. Scot. illustr. part. II, lib. 111, pag. 18. — Marsigli, Danub. tom. V,

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 787, & n.º 755 où le vieux mâle est représenté sous le nom de Héron huppé.

<sup>(</sup>a) En Grec, EpwSid; en Latin, ardea, ardeola; le nom d'ardeola, quoique diminutif, fignifie souvent simplement le héron, dans les meilleurs Auteurs, comme Aldrovande le remarque; en Hébreu, schalach; en Chaldéen, schalenuna, suivant les conjectures de Gesner; en Arabe, babgach; en Persan, aukoh; en Turc, balakzel; en Illyrien, cziepie; en Polonois, czapla, zoraw; en Italien, airone, sgarza; en Espagnol & en Portugais, garza; en Catalan, agro; en Allemand, reiger; en Suisse, reigel; en Flamand, reigher; en Frison, ratg; en Suédois, haeger; en Danois, heyre; en Norwégien, hegre, kegger; en Anglois, heron, common heron.

elle-même dans sa marche rapide, paroît avoir négligé certains animaux, qui, par impersection d'organes, sont condamnés à endurer la soussirance & destines à éprouver la pénurie : enfans disgraciés, nés dans le dénuement pour vivre dans la privation ; leurs jours pénibles se consument dans les inquiétudes d'un besoin toujours renaissant ; soussir & patienter, sont souvent leurs seules ressources, & cette peine intérieure trace sa triste empreinte jusque sur leur figure, & ne leur laisse aucune des grâces dont la Nature anime tous les êtres heureux. Le héron nous présente l'image de cette vie de soussirance, d'anxiété, d'indigence; n'ayant que l'embuscade

pag. 8, avec une figure peu exacte. - Rzaczynski, Aucluar. Hift. Nat. Pol. pag. 364: - Ardea cinerea major, the common heron. Willughby, Ornithol. pag. 203. - Ardea. Mus. Worm. pag. 306. -Moehring, Avi. Gen. 81. - Ardea subcarulea. Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 223. - Der gemeine reiger. Frisch, tom. II, div. 12. sect. 1, pl. 5; le même, à sommet de la tête blanc, pl. 6. -Ardea occipite cristà pendulà, dorso carulescente, subius aibida, pestore maculis oblongis nigris. Ardea cinerea. Linnaus, Syft. nat. edit. X. Gen. 76, Sp. 10. - Ardea crissa dependente. Idem, Fauna Succica, n.º 133. - The heron. brit. Zoology, pag. 116. - Héron ordinaire. Albin, tome III, page 32, avec une figure mal coloriée; celles de Belon, de Gesner, de Jonston, d'Aldrovande ne sont pas plus exactes. - Ardea superne cinerea, inferne alba; medio vertice unereunigricante; occipitio nigro; collo inferiore maculis longitudinalibus nigris variis; pectore & ventre supremo maculis longuadinalibus cinereo-nigricantibus variegatis; rectricibus cinereis versus apicem fuscescentibus; rostro superius flavo - viridescente, inferne flavicante, apice migricante; pedibus virescentibus . . . Ardea. Briston, Ornithol. tome V, page 392.

pour tout moven d'industrie, il passe des heures, des jours entiers à la même place, immobile au point de laisser douter si c'est un être animé; lorsqu'on l'observe avec une lunette (car il se laisse rarement approcher), il paroit comme endormi, posé sur une pierre, le corps presque droit & sur un seul pied; le cou replié le long de la poitrine & du ventre; la tête & le bec couchés entre les épaules, qui se haussent & excèdent de beaucoup la poitrine, & s'il change d'attitude, c'est pour en prendre une encore plus contrainte en se mettant en mouvement; il entre dans l'eau jusqu'au-dessus du genou, la tête entre les jambes, pour guêter au passage, une grenouille, un poisson; mais réduit à attendre que sa proie vienne s'offrir à lui, & n'ayant qu'un instant pour la faisir, il doit subir de longs jeunes & quelquesois périr d'inanition; car il n'a pas l'instinct, lorsque l'eau est couverte de glace, d'aller chercher à vivre dans des climats plus tempérés; & c'est mal-à-propos que quelques Naturalistes l'ont rangé parmi les oiseaux de passage, qui reviennent au printemps dans les lieux qu'ils ont quitté l'hiver (b), puisque nous voyons ici des hérons dans toutes les saisons, & même pendant les froids les plus rigoureux & les plus longs; forcés alors de quitter les marais & les rivières gelées, ils se tiennent sur les ruisseaux & près des sources chaudes; & c'est dans ce temps qu'ils sont le plus en mouvement, & où ils font d'assez

<sup>(</sup>b) Agricola, apud Jonston, avi. pag. 151.

grandes traversées pour changer de station, mais toujours dans la même contrée; ils semblent donc se multiplier à mesure que le froid augmente. & ils paroissent supporter également & la faim & le froid; ils ne résistent & ne durent qu'à force de patience & de sobriété; mais ces froides vertus sont ordinairement accompagnées du dégosit de la vie. Lorsqu'on prend un héron, on peut le garder quinze jours sans lui voir chercher ni prendre aucune nourriture; il rejette même celle qu'on tente de lui faire avaler; sa mélancolie naturelle augmentée sans doute par la captivité, l'emporte sur l'instinct de sa conservation, sentiment que la Nature imprime le premier dans le cœur de tous les êtres animés: l'apathique héron, semble se consumer sans languir; il périt sans se plaindre & sans apparence de regret (c).

L'insensibilité, l'abandon de soi-même & quelques autres qualités tout aussi négatives, le caractérisent mieux que ses facultés positives; triste & solitaire, hors le temps des nichées, il ne paroît connoître aucun plaisir, ni même les moyens d'éviter la peine. Dans les plus mauvais temps, il se tient isolé, découvert, posé sur un pieu, ou sur une pierre, au bord d'un ruisseau, sur une butte, au milieu d'une prairie inondée; tandis que les autres oiseaux cherchent l'abri des seuillages; que dans les mêmes sieux, le rasse se met à couvert dans l'épaisseur

Oiseaux, Tome VII.

<sup>(</sup>c) Expérience faite par M. Hébert, aux belles observations de qui nous devons les principaux faits de l'histoire naturelle du héron.

#### 346 HISTOIRE NATURELLE

des herbes & le butor au milieu des roseaux; notre héron misérable, reste exposé à toutes les injures de l'air, & à la plus grande rigueur des frimats. M. Hébert nous a informé qu'il en avoit pris un qui étoit à demi gelé & tout couvert de verglas; il nous a de même affuré avoir trouvé souvent sur la neige ou la vase, l'impression des pieds de ces oiseaux, & n'avoir jamais suivi leurs traces plus de douze ou quinze pas; preuve du peu de suite qu'ils mettent à leur quête, & de leur inaction même dans le temps du besoin; leurs longues jambes ne sont que des échasses inutiles à la course; ils se tiennent debout & en repos absolu pendant la plus grande partie du jour, & ce repos leur tient lieu de sommeil, car ils prennent quelqu'essor pendant la nuit (d); on les entend alors crier en l'air à toute heure & dans toutes les saisons: leur voix est un son unique, sec & aigre, qu'on pourroit comparer au cri de l'oie, s'il n'étoit plus bref & un peu plaintif (e); ce cri se répète de moment à moment, & se prolonge sur un ton plus perçant & très-désagréable lorsque l'oiseau ressent de la douleur.

Le héron ajoute encore aux malheurs de sa chétive vie, le mal de la crainte & de la désiance; il paroît s'inquiéter & s'alarmer de tout; il suit l'homme de très-

<sup>(</sup>d) Les Anciens l'avoient observé; Eustathe, sur le X.º livre de l'Iliade, dit que le héron pêche la nuit.

<sup>(</sup>e) Katilen, clangere, étoit le mot dont se servoient les Grecs, dès le temps d'Homère, pour exprimer le cri du heren. Voy. Iliad. K.

loin; souvent assailli par l'aigle & le saucon, il n'élude leur attaque qu'en s'élevant au haut des airs, & s'esforçant de gagner le dessus; on le voit se perdre avec eux dans la région des nuages (f). C'étoit assez que la Nature eût rendu ces ennemis trop redoutables pour le malheureux héron (g), sans y ajouter l'art d'aigrir leur instinct & d'aiguiser leur antipathie; mais la chasse du héron étoit autresois parmi nous, le vol le plus brillant de la sauconnerie; il faisoit le divertissement des Princes qui se réservoient, comme gibier d'honneur, la mauvaise chère de cet oiseau, qualissée viande royale, & servie comme un mets de parade dans les banquets (h).

C'est sans doute cette distinction attachée au héron, qui sit imaginer de rassembler ces oiseaux & de tâcher de les sixer dans des massis de grands bois près des

Xxij

<sup>(</sup>f) On prétend que pour dernière désense, il passe la tête sous son aile, & présente son bec pointu à l'oiseau ravisseur, qui fondant avec impétuosité s'y perce lui-même. Belon, Nat. des Ois. pag. 190.

<sup>(</sup>g) Les Anciens lui en donnoient d'autres, foibles en apparence, mais pourtant redoutables en ce qu'ils l'attaquoient dans ce qu'il avoit de plus cher; l'alouette qui lui rompoit ses œufs; le pic (pipo, pipra), qui lui tuoit ses petits. Il n'avoit contre tous ces ennemis que l'inutile amitié de la corneille. Voyez Aristote, lib. IX, cap. XVIII & cap. II; & Pline, lib. X, cap. XCVI.

<sup>(</sup>h) Voyez Jo. Bruyerinus, de re cibariâ, lib. XV, cap. LXVI. Aldrovande, tome III, pag. 367.— « L'on dit communément que le héron est viande royale, par quoi la Noblesse françoise fait grand « cas de le manger. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 190.

caux, on même dans des tours, en leur offrant des aires commodes ou ils venoient nicher. On tiroit quelque produce de cas héronnières, par la vente des petits héronneaux que l'on favoit engraisser (i). Belon parle avec une sorte d'enthoussaime des héronnières que François I. avoit sait elever à Fontainebleau, & du grand esset de l'art qui avoit soumis à l'empire de l'homme, des oiseaux aussi savoit soumis à l'empire de l'homme, des oiseaux aussi savoit soumis à l'empire de l'homme, des oiseaux aussi savoit soumis à l'empire de l'homme, des oiseaux aussi savoit soumis à l'empire de l'homme, des oiseaux aussi savoit soumis par plusieur dans un même canton de forêt (l), souvent sur un même arbre; on peut croire que c'est la crainte qui les rassemble,

<sup>(</sup>i) Willinghby.

<sup>(</sup>k) « Entre les choses notables de l'incomparable dompteur de so toutes substances animées, le grand Roi François, sit saire deux so bâtimens qui durent encore à Fontainebleau, qu'on nomme les so héronnières... de forcer nature est ouvrage qui se ressent tenir so quelque partie de la Divinité: aussi ce divin Roy, que Dieu so absolve, avoit rendu plusieurs herons si aduits, que venans du so sauvage, entrant léans, comme par un tuyau de cheminée, se rendoient si enclins à sa volonté, qu'ils y nourrissoient leurs petits. so Nat des Oiseaux, livre IV, page 189.

<sup>(1)</sup> Il n'est point de pays où on ne connoisse de ces bois que les hérons affectionnent, où ils se rassemblent, & qui sont des héronnières naturelles. C'est non-seulement sur les grands chênes, mais aussi dans les bois de sapins qu'ils se réunissent, comme Schwenckfeld le remarque de certaines forêts de Silésse: Olim satis frequentes in abietibus adtissimis, in Sylva densa Pagi Meiwalde extra historyam nidificabant; qua etiamnum ab ardeis nomen retinet: Der reger Wald. Aviar. Siles. pag. 223.

& qu'ils ne se réunissent que pour repousser de concert, ou du moins étonner par leur nombre, le milan & le vautour; c'est au plus haut des grands arbres que les hérons posent leurs nids, souvent auprès de ceux des corneilles (m); ce qui a pu donner lieu à l'idée des Anciens, sur l'amitié établie entre ces deux espèces, si peu faites pour aller ensemble (n). Les nids du héron sont vastes, composés de bûchettes, de beaucoup d'herbe sèche, de jones & de plumes: les œuis sont d'un bleu verdatre, pâle & unisorme, de même grosseur, à peuprès que ceux de la cigogne, mais un peu plus alongés & presqu'également pointus par les deux borts. La ponte, à ce qu'on nous assure, est de quatre ou cinq œuss; ce qui devroit rendre l'espèce plus nombreuse qu'elle ne paroît l'être par-tout; il périt donc un grand nombre de ces oiseaux dans les hivers; peut-être aussi qu'étant melencoliques & peu nourris, ils perdent de bonne heure la puissance d'engendrer.

Les Anciens frappés apparemment de l'idée de la vie soullirante du héron, croyoient qu'il éprouvoit de la douleur, même dans l'accouplement; que le male, dans ces instans, répandoit du sang par les yeux, & jetoit des cris d'angoisse (o). Pline paroit avoir puisé

<sup>(</sup>m) Aldrovande, tome III, page 369. Belon, Nat. page 191.

<sup>(</sup>n) Cornix & ardeola amici. Aristot. lib. IX, cap. 11.

<sup>(</sup>o) Ardeolarum... pellos in coîtu anguntur; mares quidem cum vociferatu sanguinem etiam ex oculis profundunt; nec minus ægre pariunt gravidæ. Plin. lib. X, cap. LXXIX. Cette sable de la souffrance du héron

dans Aristote cette fausse opinion (p), dont Théophraste se montre également prévenu (q): mais on la
résutoit déjà du temps d'Albert qui assure avoir plusieurs
fois été témoin de l'accouplement des hérons, & n'avoir
vu que les caresses de l'amour & les crises du plaisir
(r). Le mile pose d'abord un pied sur le dos de la
femelle, comme pour la presser doucement de céder;
puis portant les deux pieds en avant, il s'abaisse sur elle,
& se soutient dans cette attitude par de petits battemens
d'ailes (s); lorsqu'elle vient à couver, le mâle va à
la pêche, & sui sait part de ses captures, & s'on voit
souvent des poissons tombés de leurs nids (1). Du reste,

dans le coît, en avoit enfanté une autre, celle de la grande chasteté de cet oiseau, qui, au dire de Glycas, s'afflige & s'attriste durant quarante jours en sentant approcher le temps de la copulation. Mich. Glycas, annal. lib. I.

- (p) Pellus non sine molestià cubat & coit: clangit enim, & sanguinem ut aiunt, emittit coiens; parit quoque incommode & cum dolore. Aristot. ex recens. Scaliger, lib. IX, cap. II.
- (9) In animalibus quædam vi, vel contra naturam eveniunt, ut ardex coitus. Theophrast. in Metaphis.
  - (r) Hist. animal. lib. XXXIII.
  - (f) Jonston, Avi. pag. 151.
- (t) « En basse Bretagne, les hérons sont moult fréquens, où ils » sont leurs nids sur les rameaux des arbres des forêts de haulte » sustaye, & pour ce qu'ils nourrissent leurs petits de poissons, & value les abêchant, grande quantité en tombe par terre; plusieurs » ont prins occasion de dire avoir esté en un pays où les poissons qui tombent des arbres, engraissent les pourceaux. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 189.

il ne paroît pas que les hérons se nourrissent de serpens ni d'autres reptiles, & l'on ne suit sur quoi pouvoit être fondée la désense de les tuer en Angleterre (u).

Nous avens vu que le héron adulte refute de manger, & se laisse mourir en domessicité; mais pris jeune, il s'apprivoise, se nourrit & s'engraisse: nous en avons sait porter du nid à la basse-cour; ils y ont vécu d'entrailles de poissons & de viande crue, & se sont habitués avec la volaille; ils sont même susceptibles, non pas d'éducation, mais de quelques mouvemens communiqués; on en a vu qui avoient appris à tordre le cou de disserentes manières, à l'entortiller autour du bras de leur maître; mais dès qu'on cessoit de les agacer, ils retomboient dans leur trissesse naturelle, & demeuroient immobiles (a); au resse, les jeunes hérons sont dans le premier age assez long-temps couverts d'un poil sollet épais, principalement sur la tête & le cou.

Le héron prend beaucoup de grenouilles, il les avale toutes entières; on le reconnoît à ses excrémens qui en offrent les os non brisés & enveloppés d'une espèce

<sup>(</sup>u) Ardeam in Anglià occidere capitale esse ferunt. Mus. Worm. pag. 309. Jonston dit la même chose, Avi. pag. 150.

<sup>(</sup>x) « J'en tenois un dans ma cour, il ne cherchoit point à s'échapper, il ne fuyoit point quand on l'approchoit, il restoit « immobile où on le posoit; les premiers jours il présentoit le bec « & frappoit même de la pointe, mais sans saire aucun mal; je n'ai « jamais vu un animal plus patient, plus immobile & plus silencieux. » M. H. bert.

de mucilage visqueux de couleur verte, sormé apparemment de la peau des grenouilles réduite en colle; ses excrémens ont, comme ceux des oiseaux d'eau en général, une qualité brûlante pour les herbes: dans la disette, il avale quelques petites plantes telles que la lentille d'eau (y); mais sà nourriture ordinaire est le poisson; il en prend assez de petits, & il faut lui supposer le coup de bec sûr & prompt pour atteindre & frapper une proie qui passe comme un trait: mais pour les poissons un peu gros, Willughby dit, avec toute sorte de vraisemblance, qu'il en pique & en blesse beaucoup plus qu'il n'en tire de l'eau (z). En hiver, lorsque tout est glacé, & qu'il est réduit aux sontaines chaudes, il va tâtant de son pied dans la vase, & palpe ainsi sa proie, grenouille ou poisson.

Au moyen de ses longues jambes, le héron peut entrer dans l'eau de plus d'un pied sans se mouiller; ses doigts sont d'une longueur excessive; celui du milieu est aussi long que le tarse; l'ongle qui le termine, est dentelé (a) en dedans comme un peigne, & lui fait un appui & des crampons pour s'accrocher aux menues racines qui traversent la vase sur laquelle il se soutient au moyen

<sup>(</sup>y) Salerne, Ornithol. pag. 208.

<sup>(3)</sup> Ornithologie, page 204.

<sup>(</sup>a) Cette dentelure en peigne est creusée sur la tranche dilatée & saillante du côté intérieur de l'ongle, sans s'étendre jusqu'à sa pointe qui est aiguë & lisse.

de ses longs doigts épanouis. Son bec est armé de dentelures tournées en arrière, par lesquelles il retient le poisson glissant. Son cou se plie souvent en deux, & il sembleroit que ce mouvement s'exécute au moyen d'une charnière; car on peut encore saire jouer ainsi le cou plusieurs jours après la mort de l'oiseau. Willughby a mal-à-propos avancé à ce sujet, que la cinquième vertèbre du cou est renversée & posée en sens contraire des autres (b); car en examinant le squelette du héron, nous avons compté dix-huit vertèbres dans le cou, & nous avons seulement observé que les cinq premières, depuis la tête, sont comme comprimées par les côtés, & articulées l'une sur l'autre par une avance de la précédente sur la suivante, sans apophyses, & que l'on ne commence à voir des apophyses que sur la sixième vertèbre; par cette singularité de conformation, la partie du cou qui tient à la poitrine, se roidit, & celle qui tient à la tête, joue en demi-cercle sur l'autre, ou s'y applique de saçon que le cou, la tête & le bec sont pliés en trois l'un sur l'autre: l'oiseau redresse brusquement, & comme par ressort, cette moitié repliée, & lance son bec comme un javelot; en étendant le cou de toute sa longueur, il peut atteindre au moins à trois pieds à la ronde: ensin, dans un parsait repos, ce cou, si démesurement long, est comme essacé & perdu dans les épaules, aux-

Oiseaux, Tome VII.

<sup>(</sup>b) Quinta colli vertebra contrariam habet positionem, nempe sursum reslectitur. Willughby, pag. 204.

quelles la tête paroit jointe (c); ses ailes plices ne débordent point la queue qui est très-courte.

Pour voler, il roidit ses jambes en - arrière, renverse le cou sur le dos, le plie en trois parties, y compris la tête & le bee, de façon que d'en bas on ne voit point de tête, mais seusement un bec qui paroît sortir de sa poitrine; il diploie des ailes plus grandes, à proportion que celles d'aucun cifeau de proie, ces ailes sont fort concaves & frappent l'air par un mouvement égal & réglé. Le héron par ce vol uniforme, s'élève & se porte si haut, qu'il se perd à la vue dans la région des nuages. (c2) C'est lorsqu'il doit pleuvoir qu'il prend le plus souvent son vol (d), & les Anciens tiroient de ses mouvemens & de ses attitudes, plusieurs conjectures sur l'état de l'air & les changemens de température; triste & immobile sur le sable des rivages, il annonçoit des frimats (e); plus remuant & plus clameux qu'à l'ordinaire, il promettoit la pluie; la tête couchée sur la poitrine, il indiquoit le vent par le cote où son bec étoit tourné (1). Aratus & Virgile, Theophralle & Pline, établissent ces présages, qui ne nous sont plus connus depuis que

<sup>(</sup>c) Sedet capite inter armos adducto, collo intorto. Willughby, p. 204.

Defire, argue about the the action ratem. Virg.

<sup>(</sup>d. Aldrovande, Avia cm. 111. 195. 370.

<sup>(</sup>c) Ardea in mediis arenis trissis, hiemem. Plin. 1. XIII, c. LXXXVII.

<sup>(</sup>f) Voyez Aldrovande, Avi. tom, III, pag. 373.

les moyens de l'art, comme plus surs, nous ont fait négliger les observations de la Nature en ce gente.

Quoi qu'il en soit, il y a peu d'oiseaux qui s'élèvent aussi haut, & qui, dans le même climat, fassent d'aussi grandes traversées que les hérons, & souvent, nous dit M. Lottinger, on en prend qui portent sur eux des marques des lieux où ils ont séjourné. Il faut, en esset, peu de sorce pour porter très-soin un corps si mince & si maigre, qu'en voyant un héron à quelque hauteur dans l'air, on n'aperçoit que deux grandes ailes sans sardeau; son corps est ésanqué, aplati par les côtes & beaucoup plus couvert de plumes que de chair. Willughby attribue la maigreur du héron, à la crainte & à l'anxiété continuelle dans saquesse il vit (g), autant qu'à la disette & à son peu d'industrie (h); essectivement

<sup>(</sup>g) Corpus (ardeis) plerumque macilentum & strigosum, ab pavorem, & sollicitudinem continuam. Willughby, Ornithol. pag. 203.

<sup>(</sup>h) « Je tirai un héron, c'étoit par un froid rigoureux; il n'étoit que légèrement blessé, & emporta le coup assez soin. Un grand « chien que j'avois avec moi, quoiqu'à la fleur de l'àge, & qui avoit « donné des marques de courage, hésita de se jeter sur ce héron, « jusqu'à ce qu'il me sentit près de lui; le héron poussoit des cris « assreux, il s'étoit renversé sur le dos, & présentoit ses pieds au- « devant de lui lorsqu'on en approchoit de près, comme pour « repousser; il menaçoit aussi du bec: cependant sorsque je le tins, « quoique plein de vie & encore très-fort, il ne me sit aucun mal « & ne chercha point à m'en faire. Je le dépouillai de sa peau pour « la conserver; il étoit d'une maigreur excessive; je l'avois surpris « de grand matin, sur les bords d'une rivière très-prosonde, où « Y y ij

#### 356 HISTOIRE NATURELLE

la plupart de ceux que l'on tue, sont d'une maigreur excessive (i).

Tous les oiseaux de la famille du héron, n'ont qu'un seul cœcum, ainsi que les quadrupèdes; au lieu que tous les autres oiseaux en qui se trouve ce viscère, l'ont double (k); l'œsophage est très-large & susceptible d'une grande dilatation; la trachée artère a seize pouces de longueur, & environ quatorze anneaux par pouces; elle est à peu-près cylindrique jusqu'à sa bifurcation, où se sorme un renssement considérable d'où partent les deux branches, qui du côté intérieur ne sont formées que d'une membrane; l'œil est placé dans une peau nue, verdâtre, qui s'étend jusqu'aux coins du bec; la langue est assez longue, molle & pointue; le bec fendu jusqu'aux yeux, présente une longue & large ouverture; il est robuste, épais près de la tête, long de six pouces, & finissant en pointe aiguë; la mandibule inférieure est tranchante sur les côtés, la supérieure est dentelée vers le bout, sur près de trois pouces de longueur; elle est creusée d'une double rainure, dans laquelle sont placées les narines; sa couleur est jaunâtre, rembrunie à la pointe,

<sup>»</sup> certainement il ne devoit pas faire de fréquentes captures, & il y » avoit plusieurs jours que je le rencontrois au même endroit, en » cherchant des canards sauvages ». Note tirée de l'excellent Memoire de M. Hébert, sur les hérons.

<sup>(</sup>i) Aristote connoissoit mal le héron, lorsqu'il le dit actif & subtil à se procurer sa subsissance; sagax & canægerula & operosa: il auroit pu le dire avec plus de vérité, inquiet & soucieux.

<sup>(1)</sup> Willughby, pag. 203.

la mandibule inférieure est plus jaune; & les deux branches qui la composent ne se joignent qu'à deux pouces de la pointe; l'entre-deux est garni d'une membrane couverte de plumes blanches; la gorge est blanche aussi, & de belles mouchetures noires marquent les longues plumes pendantes du devant du cou; tout le dessus du corps est d'un beau gris de perle; mais dans la semelle, qui est plus petite que le mâle, les couleurs sont plus pases, moins soncées, moins lustrées; elle n'a point la bande transversale noire sur la poitrine, ni d'aigrette sur la tête (1); dans le mâle il y a deux ou trois longs brins de plumes minces, essibles & du plus beau noir; ces plumes sont d'un grand prix sur-tout en Orient (m); la queue du héron

<sup>(1)</sup> Nous n'hésitons pas, d'après ces caractères de dissérences établies entre le mâle & la femelle du heron, sur les meilleurs témoignages, de regarder le héron huppé dont M. Brisson fait sa seconde espèce, & qui est le même que celui de nos planches enluminées, n.º 755, comme le mâle de l'espèce dont la semelle est représentée, n.º 787. En remontant à la source, je trouve que les Naturalistes ne se sont portés à distinguer le héron gris huppé, du heron gris commun, que sur une indication de Gesner (Alia quadam ardea. Avi. pag. 219) qu'il ne donne lui-même que d'après une tête séparée du corps de l'oiseau, & sans oter prononcer fermement que ce héron huppé ne soit pas une variété quelconque du héron gris commun, ainsi que M. Klein l'a très-bien soupçonné (Ordo avi. pag. 122, n.º 1); & Willughby semble l'entendre de même pour son ardea cinerea major, que M. Brisson rapporte mal-à-propos, à une espèce differente du héron commun, puisque Willughby lui en donne le nom, the common heron. (Ornith. pag. 203).

<sup>(</sup>m) Plumulas longas in capite ardearum dependentes, magnatibus

a douze pennes tant soit peu étagées; la partie nue de sa jambe a trois pouces; le tarse six; le grand doigt plus de cinq; il est joint au doigt intérieur, par une portion de membrane; celui de derrière est aussi treslong, & par une singularité marquée dans tous les oiseaux de cette samille, ce doigt est comme articulé avec l'extérieur, & implanté à coté du talon; les doigts, les pieds & les jambes de ce héron commun, sont d'un jauneverdatre; il a cinq pieds d'envergure, près de quatre du bout du bec aux ongles, & un peu plus de trois jusqu'au bout de la queue; le cou a seize ou dix-sept pouces; en marchant, il porte plus de trois pieds de hauteur; il est donc presque aussi grand que la cigogne; mais il a beaucoup moins d'épaisseur de corps, & on sera peutêtre étonné qu'avec d'aussi grandes dimensions, le poids de cet oiseau n'excède pas quatre livres (n).

Aristote & Pline paroissent n'avoir connu que trois espèces dans ce genre; le héron commun ou le grand héron gris, dont nous venons de parler (0), & qu'ils

imprimis Asiaticis caras. Klein, avi. pag. 122.— Il y a trois fameux panaches de ces rares plumes de héron; celui de l'Empereur, celui du grand Turc, & celui du Mogol; mais s'il est vrai, comme on le prétend, que les plus belles plumes pour ces panaches soient les blanches, elles appartiennent au bihoreau, dont la plume est en esset encore plus belle que celle du héron.

<sup>(</sup>n) Un héron mâle, pris le 10 janvier, pesoit trois livres dix onces; une semelle, trois livres cinq onces. Observation saite par M. Gueneau de Montbaillard.

<sup>(0)</sup> Pellam, sive cineream, simpliciter ardeam vocamus. Gesmer.

délignent par le nom de héron cendré ou brun, pellas; le héron blanc leucos; & le héron étoilé ou le butor aflerias (p): cependant Oppien observe que les espèces de héron sont nombreuses & variées. En esset, chaque climat a les siennes, comme nous le verrons par leur énumération; & l'espèce commune, celle de notre héron gris, paroit s'être portée dans presque tous les pays, & les habiter conjointement avec celles qui y font indigenes. Nulle espèce n'est plus solitaire, moins nombreuse dans les pays habités, & plus isolée dans chaque contrée; mais en même temps aucune n'est plus répandue & ne s'est portée plus loin dans des climats opposes; un naturel austère, une vie pénible ont apparemment endurci le héron & l'ont rendu capable de supporter toutes les intempéries des différens climats. Dutertre nous assure qu'au milieu de la multitude de ces oifeaux naturels aux Antilles, on trouve souvent le héron gris d'Europe (9); on l'a de même trouvé à Taïti, où il a un nom propre dans la langue du pays (r), & où les infulaires ont pour lui, comme pour le martin-pecheur,

<sup>(</sup>p) Ardeolarum tria sunt genera: Pellus, leucus, & qui asterias dicitur. Artilot. lib. IX, cap. 11; la même chose dans Pline, lib. X, cap. 1 CAN.

<sup>(</sup>q) Histoire Naturelle des Antilles, tome II, page 273.

Voyez le Vocabulaire des langues des îles du Sud, donné par M. Forster, à la suite du second Voyage de Cook.

un respect superstitieux (f). Au Japon, entre plusieurs espèces de saggis ou hérons, on distingue, dit Kæmpser, le goi-saggi ou le héron gris (i); on le rencontre en Égypte (u), en Perse (x), en Sibérie, chez les Jakutes (y). Nous en dirons autant du héron de l'île Saint-sago, au cap Vert (z); de celui de la baie de Saldana (a); du héron de Guinée de Bosman (b); des hérons gris de l'île de May ou des rabékès du voyageur Roberts (c); du héron de Congo, observé par Loppez (d); de ceiui de Guzarate, dont parle Mandeslo (e); de ceux de

(a) Idem, tome I, page 449.

(c) Voyez la relation de Roberts, dans l'Histoire générale des

Voyages, tome 11, page 37.

(e) Voyage de Mandesso à la suite d'Oléarius, tome II, page 145.

Malabar

<sup>(</sup>f) Forster, Observations à la suite du second Voyage du capitaine Cock, tome V, page 188.

<sup>(</sup>t) Histoire Naturelle du Japon, tome I, page 112.

<sup>(</sup>u) Voyage de Granger; Paris, 1745, page 237. — Voyage du P. Vansleb; Paris, 1677, page 103.

<sup>(</sup>x) Voyage de Chardin; Amsterdam, 1711, tome 11, page 30.

<sup>(</sup>y) Gmelin, Hist. générale des Voyages, tome XVIII, page 300.

<sup>(7)</sup> Histoire générale des Voyages, tome II, page 376.

<sup>(</sup>b) « On trouve ici (à la côte de Guinée), deux sortes de hérons, des bleus & des blancs. » Voyage en Guinée, par Guillaume Bosman; Utrecht, 1705.

<sup>(</sup>d) Outre les oiseaux qui sont propres au royaume de Congo & d'Angola, l'Europe en a peu qui ne se trouvent dans l'une ou l'autre de ces deux régions: Loppez observe que les étangs y sont remplis de herons & de butors gris, qui portent le nom d'oiseau royal. Hist. générale des Voyages, tome V, page 75.

Maluhar (1); du Tunquin (2); de Java (h); de Timor (i); puisque ces dissérens Voyageurs indiquent ces hérons simplement sous le nom de l'espèce commune, & sans les en distinguer. Le heron appelé dans malue, dans l'île de Luçon, & auquel les Espagnols des Philippines, donnent en leur langue le nom propre du heron d'Europe (garza), nous paront encore être le même. (h). Dampier dit expressement que le héron de la baie de Campeche, est en tout semblable à celui d'Angleterre (1); ce qui, joint au temoignage de Dutertre & à celui de le Page du Pratz, qui a vu à la Louisiane, le même héron qu'en Europe (m), ne nous laisse pas douter que l'espèce n'en soit commune aux deux continens; quoique Catesby assure qu'il ne s'en trouve dans le nouveau que des espèces toutes dissérentes.

<sup>(</sup>f) Recueil des Voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes; Amsterdam, 1702, tome VI, page 479.

<sup>(</sup>g) Voyage de Dampier; Rouen, 1715, tome III, page 30.

<sup>(</sup>h) Nouveau Voyage autour du monde, par le Gemil, tome III, page 74.

<sup>(</sup>i) Dampier, tome V, page 61.

<sup>(</sup>k) Voyez Camel, De avib. Philippin. Transactions philosophiques, numb. 288.

<sup>(1) «</sup> Les hérons d'ici ( de la baie de Campèche ), ressemblent tout-à-sait à ceux que nous avons en Angleterre, soit par rapport « à la grosseur, soit par rapport à la figure & au plumage. » Voyage de Dampier; Rouen, 1715, tome 111, page 31.

<sup>(</sup>m) Histoire de la Louisiane, tome 11, page 116. Oiseaux, Tome VII. Zz

Dispersés & solitaires dans les contrées peuplées, les hérons se sont trouvés rassemblés & nombreux dans quelques îles désertes, comme dans celles du golse d'Arguim au cap Blanc, qui reçut des Portugais le nom d'isola das Garzas ou d'île aux Hérons, parce qu'ils y trouvèrent un si grand nombre d'œus de ces oiseaux, qu'on en remplit deux barques (n). Aldrovande parle de deux îles sur la côte d'Asrique, nommées de même & pour la même raison îles des hérons par les Espagnols (o); celle du Niger où aborda M. Adanson, eût mérité également ce surnom, par la grande quantité de ces oiseaux qui s'y étoient établis (p). En Europe, l'espèce du héron gris s'est portée jusqu'en Suède (q), en Danemarck & en Norwège (r). On en voit en Pologne (s), en

<sup>(</sup>n) Relation de Cadamosto, Histoire générale des Voyages, tome II, page 291.

<sup>(0)</sup> Aldrovande, tome III, page 360.

<sup>(</sup>p) « On arriva le 8 à Lammai (petite île sur le Niger); les arbres so étoient couverts d'une multitude si prodigieuse de cormorans & so de hérons de toutes les espèces, que les Laptots qui entrèrent dans so un ruisseau dont elle étoit alors traversée, remplirent en moins de so demi-heure un canot, tant de jeunes qui surent pris à la main ou so abattus à coups de bâtons, que des vieux, dont chaque coup de so fusil faisoit tomber plusieurs douzaines. Ces oiseaux sentent un goût d'huile de poisson qui ne plaît pas à tout le monde. » Voyage au Sénégal, par M. Adanson, page 8 o.

<sup>(9)</sup> Fauna Suecica, n.º 133.

<sup>(</sup>r) Brunnich, Ornithol. boreal. n.º 156.

<sup>(</sup>s) Arden Polonis czapla; cinerea in sylvis nostris nidos ponunt. Rzaczynski, Hist. Nat. Polon. pag. 271.

Angleterre (t), en France, dans la plupart de nos Provinces; & c'est sur-tout dans les pays coupés de ruisseaux ou de marais, comme en Suisse (u) & en Hollande (x), que ces oiseaux habitent en plus grand nombre.

Nous diviserons le genre nombreux des hérons en quatre familles; celle du héron proprement dit, dont nous venons de décrire la première espèce; celle du butor; celle du bihoreau, & celle des crabiers. Les caractères communs qui unissent & rassemblent ces quatre familles, sont la longueur du cou, la rectitude du bec qui est droit, pointu & dentelé aux bords de sa partie supérieure vers la pointe; la longueur des ailes, qui, lorsqu'elles sont pliées, recouvrent la queue; la hauteur du tarse & de la partie nue de la jambe; la grande longueur des doigts, dont celui du milieu a l'ongle dentelé, & la position singulière de celui de derrière qui s'articule à côté du talon près du doigt intérieur; enfin la peau nue, verdâtre qui s'étend du bec aux yeux dans tous ces oiseaux; joignez à ces conformités physiques, celles des habitudes naturelles qui sont à peu-près les mêmes; car tous ces oiseaux sont également habitans des marais & de la rive

<sup>(</sup>t) Nat. hist. of Cornwallis, pag. 247.

<sup>(</sup>u) Ardea apud Helveti)s abundant, propter multos & magnos sluvics & lacus piscosos. Gesner.

<sup>(</sup>x) Voyage historique de l'Europe; Pais, 1693, tome V, page 73.

des eaux; tous sont putiens par instinct, assez sourds dans leurs mouvemens, & tristes dans leur maintien.

Les traits particuliers de la famille des hérons, dans laquelle nous comprenons les aigrettes; sont, le cou coeffivement long, très-grele & garni au bas de plumes pendantes & essiées; le corps etroit, éssanqué, & dans la plupart des especes, clevé sur de hautes échasses.

Les butors sont plus épais de corps, moins hauts sur jambes que le héron; ils ont le cou plus court, & si garni de plumes, qu'il paroît très-gros en comparaison de celui du héron.

Les bihoreaux ne sont pas si grands que les butors ; leur cou ell plus court, les deux ou trois longs brins implantés dans la nuque du cou les distinguent des trois autres familles; la partie supérieure de leur bec est légèrement arquée.

Les crabiers, qu'on pourroit nommer petits hérons, sorment une samille subalterne, qui n'est, pour ainsi dire, que la répétition en diminutif de celle des hérons (y); aucun des crabiers n'est aussi grand que le héron-aigrette, qui ell des trois quarts plus petit que le héron commun; & le blongios qui n'est pas plus gros qu'un rasse, termine la nombreule suite d'espèces de ce genre, plus variée qu'aucune autre pour la proportion de la grandeur & des formes.

<sup>(</sup>y) C'est avec toute raison qu'Aldrovande les a appelés ardece mineres. Avi. tome III, page 397.



LE HERON.



## \* LE HÉRON BLANC. (7)

### Seconde espèce.

Comme les espèces de hérons sont nombreules, nous séparerons celles de l'ancien continent, qui sont au

(z) En Grec, Ερωδιός λευκος, Λευκερωδιός; en Latin, leucus, ardea alba, albardeola; en Italien, garza ou garzetta bianca; en Allemand, weisser reger; en Anglois, white-heron, white gaulding.

Héron blanc. Belon, Nat. des Oiseaux, pag. 191. - Ardea alba. Gesner, Avi. pag. 213. Idem, Icon. avi. pag. 118. - Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 389. - Jonston, Avi. tab. 51, mauvaile figure empruntée de Gesner. - Ardea alba major. Willughby, Ornithol. pag. 205. - Ray, Synopf. avi. pag. 99, n. a. 4. - Marsigl. Danub. tom. V, pag. 12, tab. 4. - Klein, Avi. pag. 122, n.º 2. - Charleton, Exercit. pag. 109, n.º 2. Idem, Onomazt. pag. 103, n.º 2. - Ardea candida. Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 224. - Ardea alba major cristà carens. Rzaczynski, Aucluar. Hist. Nat. Polon. pag. 364. - The great white heron. Brit. Zoology, pag. 117. - Der wisse reiger. Frisch, 12.º divis. sect. 1, pl. 11. - Ardea capite lavi, corpore albo, rostro subro.... Ardea alba. Linnæus, Syst. Nat. ed. X, Gen. 76. Sp. 17. - Ardea aiba tota; capite lavi. Idem, Fauna Suec. n.º 132. - Aztatl seu ardea candens. Fernandez, Hist. nov. Hisp. pag. 14, cap. v. - Guiratinga Brasiliensibus. Marcgrave, Hist. Nat. Brasil. pag. 210. - Ray, Synopj. avi. pag. 101, n. 17; & pag. 189, n. 1. - Jonston, Avi. pag. 144 & 150. - Willughby, Ornithol. pag. 210. - Guiratinga. de Laët Nov. orb. pag. 575. - Ardea alba maxima. Sloane, Jamaic, pag. 314, n.º 2. - Ardea alba major. Browne, Nat. hist. of Jamaic pag. 478. - Arnea in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo viredi: rostro croceo-slavicante; peuibus negris... Aidea candida. Brition, Ornichel. tome V, 1 15e 428.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 886.

nombre de sept, de celles du nouveau Monde, dont nous en connoissons déjà dix; la première de ces espèces de notre continent, est le héron commun que nous venons de décrire; & la seconde est celle du héron blanc, qu'Aristote a indiqué par le surnom de Leuces. qui désigne en effet sa couleur; il est aussi grand que le héron gris, & même il a les jambes encore plus hautes; mais il manque de panaches, & c'est mal-àpropos que quelques Nomenclateurs l'ont confondu avec l'aigrette (a): tout son plumage est blanc, le bec est jaune & les pieds sont noirs. Turner semble dire qu'on a vu le héron blanc s'accoupler avec le héron gris (b); mais Belon dit seulement, ce qui est plus vraisemblable, que les deux espèces se hantent & sont amies jusqu'à partager quelquesois la même aire pour y élever en commun leurs petits (c): il paroît donc qu'Aristote n'étoit pas bien informé lorsqu'il a écrit que le héron blanc mettoit plus d'art à construire son nid que le héron gris (d).

M Louion donne une description du héron blanc,

<sup>(</sup>a) « Le grand héron blanc, que les Vénitiens nomment garza, & les l'ançois aigrette. » Histoire des Oiseaux de Salerne, page 311. Voyez ci-après l'article de l'aigrette.

<sup>(</sup>b) Apud Aldrov. tom. III, pag. 393.

<sup>(</sup>c) Nat. des Oiseaux, page 192.

<sup>(</sup>d) Leucos.... nidum pulchrè struit. Hist. animal. lib. IX, cap. XXIV.

à laquelle on doit ajouter que la peau nue autour des yeux n'est pas toute verte, mais mélée de jaune sur les bords; que l'iris est d'un jaune-citron; que les cuisses sont verdâtres dans leur partie nue (e).

On voit beaucoup de hérons blancs sur les côtes de Bretagne (f), & cependant l'espèce en est sort rare en Angleterre (g), quoiqu'assez commune dans le Nord jusqu'en Scanie (h); elle paroit seulement moins nombreuse que celle du héron gris (i), sans être moins répandue, puisqu'on l'a trouvée à la nouvelle Zélande (k), au Japon (l), aux Philippines (m), à Mada-

<sup>(</sup>e) Extrait d'une lettre de M. le Docteur Hermann à M. de Mombeillard, datée de Srasbourg le 22 septembre 1774.

<sup>(</sup>f) Voyez Belon, Nat. des Oiseaux.

<sup>(</sup>g) Brit. Zoolog. pag. 105.

<sup>(</sup>h) Fauna Suecica.

<sup>(</sup>i) Ardea candida.... rarius occurrit. Schwenckfeld, pag. 225.

<sup>(</sup>k) « On tua un héron blanc (à la nouvelle Zélande), qui refsembloit exactement à celui qu'on voit encore, ou qu'on voyoit « autrefois en Angleterre. » Cook, second Voyage, tome I, page 190. Dans la langue des îles de la Société, le nom du héron blanc est trà-pappa.

<sup>(1)</sup> On l'y nomme siiro-saggi, suivant Kæmpser, Hist. Nat. du Japon, tome I, page 112.

<sup>(</sup>m) Ardeolæ species candidissima Talabong, Luzoniensibus, François Camel, de avibus Philippin. Transact. philos. numb. 285.

gistear (n), u Bresst ou il se nomme guiratinga (o), & au Mexique sous le nom d'aztail (p).

## LE HERON NOIR (4).

## Troisième espèce.

Schwenckteld seroit le seul des Naturalisses qui auroit sait mention de ce héron, si les auteurs de l'Ornithologie italieure, ne parloient pas aussi d'un héron de mer qu'ils disent etre noir (r); celui de Schwenckield

(n) Le nom de héron blanc en langue Madégasse, est vahonvahon-fouchi. Flacourt, Voyage à Madag. Paris, 1661, page 165.

(0) Hist. Nat. Brasil. pag. 210. De Laët décrit le guiratinga en ces termes, qui dépeignent parsaitement le héron blanc: Ducit, agmen guiratinga, inter aves quæ in mari viclitant, grui magnitudine par, plumis candidis, rostro prolixo atque acuto, crocei coloris, cruribus oblongis, è rubro sub-flavis, collum vessitur plumis tam subtilibus et elegantibus, ut cum sibrutionis plumis certent. Nov. orb. pag. 575.

(p) Aztatl, seu ardea candens, ardea nostrati aut eadem, aut sormâ & magnitudine proxima; universi corporis pennæ niveæ, mollissimæ, ac mirum in modum pexæ & compositæ; rostrum longum & pallens, ac virens juxta exortum; crura prolixa nigraque: Fernandez, Hist. avi. nov. Hisp. cap. V, pag. 14.

(q) Ardea nigra. Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 224. — Klein, Avi. pag. 123, n. 3. — Ardea nigricans; techricibus alarum superioribus cinereo-cærulescentibus; rechricibus nigricantibus; rostro pedibusque nigris... Ardea nigra. Brisson, Ornithol. tome V, page 439.

(r) Ornithologie de Florence, n.º 45 8. Au reste, Aldrovande nous avertit qu'on donne vulgairement en Italie, le nom de héron noir au courlis vert. Voyez Aldrovande, tome III, page 422.

qu'il a vu en Silésie, c'est-à-dire loin de la mer, pourroit donc ne pas être le même que celui des Ornithologistes italiens. Au reste, il est aussi grand que notre
héron gris; tout son plumage est noirâtre, avec un restet
de bleu sur les ailes; il paroît que l'espèce en est rare
en Silésie (f): cependant on doit présumer qu'elle est
plus commune ailleurs, & que cet oiseau fréquente les
mers, car il paroît se trouver à Madagascar, où il a un
nom propre (t); mais on ne doit pas rapporter à cette
espèce, comme l'a fait M. Klein, l'ardea cæruleo-nigra de
Sloane, qui est le crabier de Labat, qui est beaucoup
plus petit, & qui par conséquent doit être placé parmi
les plus petits hérons que nous appellerons crabiers.

### \* LE HÉRON POURPRÉ.

Quatrième espèce.

LE héron pourpré du Danube donné par Marsigli (u), & le héron pourpré huppé de nos planches enluminées,

<sup>(</sup>f) In pago Gusmanfdorff territorii Hisbergensis. visa. Avi. Siles. p. 223.

<sup>(</sup>t) Vahon - vahon - maintchi. Flaccourt, Voyage; Paris, 1661, page 165.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 788, sous la dénomination de Héron pourpré, huppé.

<sup>(</sup>u) Ardea cinerea flavescens, nova species. Marsigl. Danub. tom. V, pag. 20, avec une figure peu exacte, tab. 8. — Klein, Avi pag. 124, n.° 22. — Ardea purpurascens. Brisson, Ornithol. tome V, page 420.

Oiseaux, Tome VII.

A a a

nous paroissent devoir se rapporter à une seule & même espèce; la huppe, comme l'on sait, est l'attribut du male, & les petites dissérences qui se trouvent dans les couleurs entre ces deux hérons, peuvent de même se rapporter au sexe ou à l'âge; quant à la grandeur elle est la même, car bien que M. Brisson donne son héron pourpré huppé (x), comme beaucoup moins gros que le héron pourpré de Marsigli; les dimensions dans le détail, se trouvent être à très-peu près égales, & tous deux sont de la grandeur du héron gris; le cou, l'estomac & une partie du dos, sont d'un beau roux-pourpré; de longues plumes essilées de cette même belle couleur, partent des côtés du dos & s'étendent jusqu'au bout des ailes en retombant sur la queue.

# \* LE HÉRON VIOLET.

### Cinquième espèce.

CE héron nous a été envoyé de la côte de Coromandel; il a tout le corps d'un bleuâtre très-foncé, teint de violet; le dessus de la tête est de la même couleur, ainsi que le bas du cou, dont le reste est blanc; il est plus petit que le héron gris, & n'a au plus que trente pouces de longueur.

<sup>(</sup>x) Ardea cristata purpurascens. Brisson, Ornit. tome V, page 424.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 906.

#### LA GARZETTE BLANCHE.

Sixième espèce.

ALDROVANDE désigne ce héron blanc, plus petit que le premier, par les noms de garzetta & de garza bianca (y), en le distinguant nettement de l'aigrette, qu'il a auparavant très-bien caractérisée: cependant M. Brisson les a consondues, & il rapporte dans sa nomenclature, la garza bianca d'Aldrovande à l'aigrette, & ne donne à sa place & sous le titre de petit héron blanc (z), qu'une petite espèce à plumage blanc teint de jaunâtre sur la tête & la poitrine (a), qui paroît n'être qu'une variété dans l'espèce de la garzette, ou plutôt la garzette elle-même, mais jeune & avec un reste de sa livrée, comme Aldrovande l'indique par les caraclères qu'il lui donne (b). Au reste, cet oiseau adulte est tout blanc excepté le bec & les pieds qui sont noirs; il est bien plus petit que le grand héron blanc, n'ayant pas deux pieds de longueur. Oppien paroît avoir connu cette espèce (c). Klein & Linnæus n'en sont pas mention, & probablement elle ne se trouve pas dans le Nord.

<sup>(</sup>y) Avi. tom. III, pag. 393.

<sup>(2)</sup> Vingtième espèce de Brisson.

<sup>(</sup>a) Ardea minor alia, vertice croceo. Aldrovande, ubi supra.

<sup>(</sup>b) Corps moins grand, plus ramassé; bec tout jaune, &c.

<sup>(</sup>c) Ardea quadam parva & alba sunt. Exentic.

Cependant le héron blanc dont parle Rzaczynski que l'on voit en Prusse, & qui a le bec & les pieds jaunâtres (d), paroît être une variété de cette espèce; car dans le grand héron blanc, le bec & ses pieds sont constamment noirs, d'autant plus qu'en France même, cette petite espèce de garzette, est sujette à d'autres variétés. M. Hébert nous assure avoir tué en Brie, au mois d'avril, un de ces petits hérons blancs, pas plus gros de corps qu'un pigeon de volière, qui avoit les pieds verts, avec l'écaille lisse & fine, au lieu que les autres hérons ont communément cette écaille des pieds d'un grain grossier & sarineux (e).

# \* L'AIGRETTE (f).

Septième espèce.

Belon est le premier qui ait donné le nom d'aigrette à cette petite espèce de héron blanc, & vraisemblablement

<sup>(</sup>d) Auctuar. pag. 365.

<sup>(</sup>e) « J'ai revu, en 1757, trois de ces mêmes hérons sur les bords » du lac de Nantua, par un froid excessif; ils y parurent pendant » une huitaine de jours, jusqu'à ce que le lac gelât par l'excès du froid ». Note communiquée par M. Hebert.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 901.

<sup>(</sup>f) Aigrette. Belon, Nat. des Oiseaux, page 195, avec une mauvaile figure, répétée, Portrait d'oiseaux, page 46 b. — Aigrette. Gesner, Avi. pag. 795. — Garzetta. Idem, ibid. pag. 214. — Aidea

à cause des longues plumes soyeuses qu'il porte sur le dos, parce que ces belles plumes servent à faire des aigrettes pour embellir & relever la coissure des semmes, le casque des guerriers & le turban des Sultans; ces plumes sont du plus grand prix en Orient; elles étoient recherchées en France, dès le temps de nos preux Chevaliers qui s'en faisoient des panaches. Aujourd'hui, par un usage plus doux, elles servent à orner la tête & rehausser la taille de nos belles; la slexibilité, la mollesse, la ségèreté de ces plumes ondoyantes, ajoutent à la grâce des mouvemens; & la plus noble comme la plus piquante des coissures, ne demande qu'une simple aigrette placée dans de beaux cheveux.

Ces plumes sont composées d'une côte très-déliée,

alba minor. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 393. Nota. Aldrovande après avoir très-bien décrit ici l'aigrette, & l'avoir caractérisée par les longs brins de pennes effilces qui lui chargent le dos, la méconnoît dans la description de Belon ( aigretta gulwrum, pag. 3 9 2 ), quoique l'aigrette de Belon & la sienne soient exactement le même oiseau. - Aidea alba minor. Willinghby, Ornithel. pag. 205. - Garzetta Aldrovandi. Idem, ibid. pag. 206. - Ray, Synopf. avi, pag. 99; n.º 5. - Garzetta italorum. Jonston, Avi. pag. 104. - Garzetta bianca. Id. ibid .- Egretta gallorum Idem, ibid .- A dea alba minor. Marfigl. Danub. tom. V, avec une figure assez exacte, tab. 5. - Ardea alba minor cristata. Rzaczynski, Auchar. H st. Nat. Po on. pag. 364. - Garzetta Italorum. Charleton, Exercit. pag. 110, n.º 3. Onomazt. pag. 103, n.º 3. - Egretta gallorum. Idem, Exercit. pag. 110, n.º 4. Onomazt. pag. 103, n.º 4. - Ardea cristata, in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo, viridi; rostro nigro; pedibus nigro virescentibus... Egretta. Brisson, Ornithol. tome V, page 431.

d'où partent par paires à petits intervalles, des filets très-fins & aussi doux que la soie; de chaque épaule de l'oiseau, sort une touffe de ces belles plumes qui s'étendent sur le dos & jusqu'au-delà de la queue; elles sont d'un blanc de neige, ainsi que toutes les autres plumes qui sont moins délicates & plus sermes : cependant il paroit que l'oiseau jeune avant sa première mue, & peut-être plus tard, a du gris ou du brun & même du noir, mêlés dans son plumage. Un de ces oiseaux tué par M. Hébert, en Bourgogne (g), avoit tous les caractères de la jeunesse, & particulièrement ces couleurs brunes de la livrée du premier âge.

Cette espèce à laquelle on a donné le nom d'aigrette, n'en est pas moins un héron, mais c'est l'un des plus petits; il n'a communément pas deux pieds de longueur; adulte, il a le bec & les pieds noirs, il se tient de préférence aux bords de la mer, sur les sables & les vases: cependant il perche & niche sur les arbres comme les autres hérons.

Il paroît que l'espèce de notre aigrette d'Europe se retrouve en Amérique (h), avec une autre espèce plus

<sup>(</sup>g) A Magny, sur les bords de la Tille, le 9 mai 1778.

<sup>(</sup>h) Dutertre, Histoire des Antilles, tome II, page 777. - « Entre » les oiseaux de rivière & d'étangs.... il y a des aigrettes d'une » blancheur du tout admirable, de la grosseur d'un pigeon... elles » sont particulièrement recherchées, à cause de ce precieux bouquet de plumes fines & déliées comme de la soie, dont elles sont

grande, dont nous donnerons la description dans l'article suivant; il paroît aussi que cette même espèce d'Europe s'est répandue dans tous les climats & jusque dans les îles lointaines isolées, comme aux îles Malouines (i), & à l'île de Bourbon (k); on la trouve en Asie, dans les plaines de l'Araxes (l), sur les bords de la mer Caspienne (m), & à Siam (n), au Sénégal & à

parées, & qui leur donnent une grâce toute particulière. » Hist. nat. & moral. des Antilles; Rotterdam, 1658, page 149. — Le P. Charlevoix dit qu'il y a des pêcheurs ou aigrettes à Saint-Domingue, qui sont de vrais hérons peu dissérens des nôtres. Histoire de Saint-Domingue; Paris, 1730, tome 1.

- (i) « Les aigrettes sont assez communes (aux îles Malouines), nous les primes pour des hérons, & nous ne connumes pas d'abord « le mérite de leurs plumes. Ces animaux commencent leur pèche « au declin du jour; ils aboient de temps à autre, de manière à faire « croire que ce sont de ces loups-renards dont nous avons parlé ci- « devant. » Voyage autour du monde, par M. de Bougainville, tome I, in-8.º page 125.
- (k) Voyage de François Leguat; Amsterdam, 1708, tome I.
  - (1) Voyage de Tournefort, tome 11, page 353.
- (m) Le héron & l'aigrette sont communs autour de la mer Caspienne & de la mer d'Azow; les Russes & les Tartares connoissent & estiment ces oiseaux à precieux panaches; les premiers les nomment tschapla-belaya, & les seconds ak-koutan. Discours sur le commerce de Russe, par M. Guldenstaed, page 22.
- (n) « Rien n'est plus agréable à voir, que le grand nombre d'aigrettes dont les arbres sont couverts (à Siam); il semble de « loin qu'elles en soient les sleurs : le melange du blanc des aigrettes « du vert des seuilles, sait le plus bel esset du monde. L'aigrette «

Madegascar (0) où on l'appelle langhouron (p); mais pour les aigrettes noires, grises & pourprées que les voyageurs Flaccourt & Cauche (q), placent dans cette même île; on peut les rapporter avec beaucoup de vraisemblance, à quelqu'une des espèces précédentes de hérons, auxquels le panache dont leur tête est ornée, aura fait donner improprement le nom d'aigrette.

» est un oiseau de la figure du héron, mais beaucoup plus petit; » sa taille est fine, son plumage beau & plus blanc que la neige; » il a des aigrettes sur la tête, sur le dos & sous le ventre qui sont sa principale beauté, & qui le rendent extraordinaire ». Dernier Voyage de Siam, par le P. Tachard; Paris, 1686, page 201.

(0) « On trouve le long de la rivière ( de la Gambia ) le héron main, que les François nomment l'aigrette; il ressemble aux herons communs, à l'exception du bec & des jambes qui sont tout-à-sait moirs, & du plumage qui est blanc sans mélange; il a sur les ailes fur le dos une sorte de plumes sines, longues de douze à quinze pouces qui s'appellent aigrettes en françois; elles sont sort estimées des Turcs & des Persans, qui s'en servent pour orner leurs turbans. » Histoire générale des Voyages, tome 111, page 3 05.

(p) Flaccourt, Voyage à Madagascar; Paris, 1661, page 165.

(4) Voyez aussi Rennesort, tome VIII de l'Histoire générale des Voyages, page 604.





L'AIGRETTE.

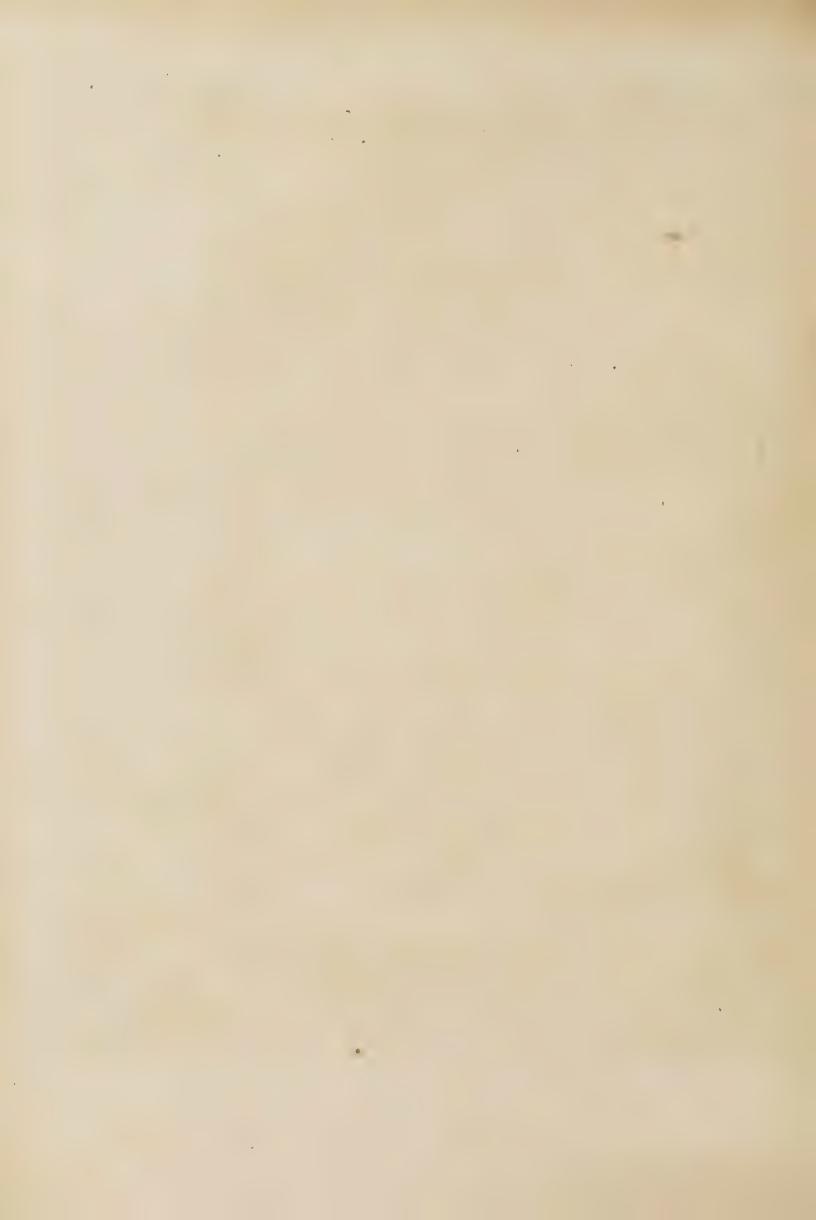

# HÉRONS DU NOUVEAU CONTINENT.

#### \* LA GRANDE AIGRETTE.

Première espèce.

Loutes les espèces précédentes de hérons, sont de l'ancien continent, toutes celles qui suivent appartiennent au nouveau: elles sont très-nombreuses en individus, dans ces régions où les eaux qui ne sont point contraintes se répandent sur de vastes espaces, & où toutes les terres basses sont noyées; la grande aigrette est sans contredit la plus belle de ccs espèces, & ne se trouve pas en Europe; elle ressemble à notre aigrette, par le beau blanc de son plumage, sans mélange d'aucune autre couleur, & elle est du double plus grande, & par conséquent son magnifique parement de plumes soyeuses est d'autant plus riche & plus volumineux; elle a comme l'aigrette d'Europe, le bec & les pieds noirs: à Cayenne elle niche sur les petites îles qui sont dans les grandes savanes noyées; elle ne fréquente pas les bords de la mer ni les caux salées, mais se tient habituellement sur les eaux stagnantes & sur les rivières où elle s'abrite dans les joncs; l'espèce en est assez commune à la Guyane; mais ces

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n. 925. Oiseaux, Tome VII.

grands & beaux oiseaux ne vont pas en troupes comme les petites aigrettes; ils sont aussi plus farouches, se laissent moins approcher, & se perchent rarement. On en voit à Saint-Domingue, où dans la faison sèche ils fréquentent les marais & les étangs: ensin il paroît que cette espèce n'est pas confinée aux climats les plus chauds de l'Amérique, car nous en avons reçu quelques individus qui nous ont été envoyés de la Louisiane.

#### \* L'AIGRETTE ROUSSE.

### Seconde espèce.

CETTE Aigrette, avec le corps d'un gris noirâtre, a les panaches du dos & les plumes effilées du cou d'un roux de rouille; elle se trouve à la Louisiane, & n'a pas tout-à-fait deux pieds de longueur.

# \*\* LA DEMI-AIGRETTE.

Troisième espèce.

Nous donnons ce nom au héron bleuûtre à ventre blanc de Cayenne, de nos planches enluminées, pour désigner un caractère qui semble faire la nuance des aigrettes aux

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 902.

<sup>\* \*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 350.

hérons: en effet, celui-ci n'a pas comme les aigrettes, un panache sur le dos aussi étendu, aussi sourni, mais seulement un faisceau de brins essilés qui lui dépassent la queue, & représente en petit les toutses de l'aigrette; ces brins que n'ont pas les autres hérons, sont de couleur rousse; cet oiseau n'a pas deux pieds de longueur; le dessus du corps, le cou & la tête sont d'un bleuâtre soncé, & le dessous du corps est blanc.

### LE SOCO. (a)

# Quatrième espèce.

Soco, suivant Pison, est le nom générique des hérons au Bresil: nous l'appliquons à cette grande & belle espèce dont Marcgrave sait son second héron, & qui se trouve

Bbbii

<sup>(</sup>a) Çocoi Brasiliensibus. Marcgrave, Hist. Nat. Bras. pag. 209, avec une mauvaile figure, page 210. — Willughby, Ornithol. pag. 209. — Ray, Synops. avi. pag. 100, n.° 15. — Jonston, Avi. pag. 143. — Çocoi secundus. Pison, Hist. Nat. pag. 89. — Willughby, Jonston & Pison, copient la figure de Marcgrave. — Second crabier. Dutertre, Hist. des Antilles, tome II, page 273; avec une figure peu exacte, pag. 246, n.° 13. — Héron bleu. Albin, tome III, page 32, avec une figure mal coloriée, pl. 79. — Ardea cristata, didutè cinerea; capite superiore in medio cinereo, ad latera nigro, crissa cinerea; collo albo, inferius maculis longitudinalibus nigro-cinereis vario; pennis in colli inferioris imâ partè strictissimis, longissimis, candidis; rectricibus dilutè cinereis; rostro stavo-virescente; pedibus cinereis. . . . Ardea Cayanensis cristata. Brisson, Ornithol. tome V, page 400.

également à la Guyane & aux Antilles comme au Bresil; il égale en grandeur notre héron gris; il est huppé; les plumes fines & pendantes qui forment sa huppe, & dont quelques-unes ont six pouces de long, sont d'un joli cendré; suivant Dutertre, les vieux mâles seuls portent ce bouquet de plumes; celles qui pendent au bas du cou, sont blanches & également délicates, douces & flexibles; l'on peut de même en faire des panaches; celles des épaules & du manteau, sont d'un gris cendréardoisé. Pison en remarquant que cet oiseau est ordinairement assez maigre, assure néanmoins qu'il prend de la graisse dans la saison des pluies. Dutertre qui l'appelle crabier, suivant l'usage des îles où ce nom se donne aux hérons, dit qu'il n'est pas aussi commun que les autres hérons, mais que sa chair est aussi bonne, c'est-à-dire, pas plus mauvaise.

# \* LE HÉRON BLANC À CALOTTE NOIRE.

## Cinquième espèce.

CE Héron qui se trouve à Cayenne, a tout se plumage blanc, à l'exception d'une calotte noire sur le sommet de la tête, qui porte un panache de cinq ou six brins

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminees, n.º 907, sous le nom de Heron blanc luppé de Cayenne.

blancs; il n'a guère que deux pieds de longueur; il habite le haut des rivières à la Guyane & il est assez rare (b). Nous lui joindrons le héron blanc du Bresil (c), la différence de grandeur pouvant n'être qu'une dissérence individuelle, & la plaque noire, ainsi que la huppe, pouvant n'appartenir qu'au mâle, & sormer son attribut distinctif, comme nous l'avons déjà remarqué pour la huppe, dans la plupart des autres espèces de hérons.

#### \* LE HÉRON BRUN.

## Sixième espèce.

L est plus grand que le précédent, & comme lui naturel à la Guyane. Il a tout le dessus du corps d'un brun-noirâtre, dont la teinte est plus soncée sur la tête, & paroît ombrée de bleuâtre sur les ailes; le devant du cou est blanc, chargé de taches en pinceaux brunâtres; le dessous du corps est d'un blanc pur.

<sup>(</sup>b) Remarques de M. s de la Borde & Sonini, sur les oileaux de la Guyane.

<sup>(</sup>c) Alia ardea species. Margrave, pag. 220. — Ardea Brasiliensis candida. Brisson, Ornithol. tome V, page 434.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 858.

#### \* LE HÉRON AGAMI.

### Septième espèce.

Nous ignorons sur quelle analogie peut être sondée la dénomination de héron agami, sous laquelle cette espèce nous a été envoyée de Cayenne, si ce n'est sur le rapport des longues plumes qui couvrent la queue de l'agami en dépassant les pennes, avec de longues plumes tombantes, qui recouvrent & dépassent de même la queue de ce héron, en quoi il a du rapport aux aigrettes; ces plumes sont d'un bleu clair; celles des ailes & du dos, sont d'un gros bleu soncé; le dessous du corps est roux; le cou est de cette même couleur en devant; mais il est bleuâtre au bas & gros bleu en dessus; la tête est noire, avec l'occiput bleuâtre, d'où pendent de longs silets noirs.

# L'HOCTI. (d)

## Huitième espèce.

NIEREMBERG interprète le nom Mexicain de cet oiseau hoactli ou toloactli, par avis sicca, oiseau sec ou

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 859.

<sup>(</sup>d) Avis sicca. Nieremberg, pag. 222 (mas). Hoacton. Idem, pag. 225 (femina). — Hoactli, seu tobactli, id est avis sicca. Fernand. Hist. nov. Hisp. pag. 26, cap. 52 (mas), hoacton samina. Idem,

maigre, ce qui convient fort bien à un héron; celui-ci est de moitié moins grand que le héron commun. Sa tête est couverte de plumes noires qui s'alongent sur la nuque en panache; le dessus des ailes & la queue sont de couleur grise; il a sur le dos quelques plumes d'un noir lustré de vert; tout le reste du plumage est blanc. La semelle porte un nom dissérent de celui du mâle (hoacton fæmina); elle en diffère en effet par quelques couleurs dans le plumage; il est brun sur le corps, mélangé de quelques plumes blanches, & blanc au cou, mêlé de plumes brunes.

Cet oiseau se trouve sur le lac de Mexique; il niche dans les joncs, & a la voix forte & grave, ce qui semble le rapprocher du butor : les Espagnols lui donnent mal-à-propos le nom de martinete pescador, car il est très - différent du martin - pêcheur.

pag. 13, cap. 1. - Willughby, Ornithol. pag. 300 & 302. - Ray, Synops. avi. pag. 179, n.º 8. - Jonston. Avi. pag. 128. - Ardea cristata, superne (nigro virescens, mas) (fusca albo varia, fæmina) inferne alba / fusco variegata, fæmina); vertice & cristà nigris; tænia ab oculo ad oculum, & collo candidis; alis supernè cinereo-virescentibus; rectricibus cinereis; rostro supernè & infernè nigro, ad lutera flavescente; pedibus dilute flavis... Ardea Mexicana cristata. Briston, Ornithol. tome V, page 418.



# LE HOHOU. (e)

# Neuvième espèce.

C'est encore par contraction du mot xoxouquihoacli, & qui se prononce hohouquihoacli, que nous avons formé le nom de cet oiseau avec d'autant plus de raison, que hohou est son cri; Fernandez qui nous donne cette indication, ajoute que c'est un héron d'assez petite espèce; sa longueur est néanmoins de deux coudées; le ventre & le cou sont cendrés; le front est blanc & noir; le sommet de la tête & l'aigrette à l'occiput, sont d'une couleur pourprée, & les ailes sont variées de gris & de bleuâtre. Ce héron est assez rare; on le voit de temps en temps sur le lac de Mexique, où il paroît venir des régions plus septentrionales.

<sup>(</sup>e) Xoxouquihoacelli. Fernandez, Hist. avi. nov. Hisp. pag. 14, répété, page 40.—Ray, Synopsis avium, pag. 102, n.º 21.—Ardea cristata, cinerea, fronte albo & nigro varia; capite superiore & crista purpurascentibus; alis albo, cinereo & cyaneo variis: rectricibus cinereis; vostro nigro; pedibus sus sus fusco, nigro, & slavescente variegatis... Ardea Mexicana cinerea. Brisson, Ornithol. 10me V, page 404.



# LE GRAND HÉRON D'AMÉRIQUE. (f)

Dixième espèce.

DANS le genre des oiseaux de marécages, c'est au Monde qu'appartiennent les plus grandes comme les plus nombreuses espèces. Catesby a trouvé en Virginie celle du grand héron, que cette dénomination caractérise assez, puisqu'il est le plus grand de tous les hérons connus; il a près de quatre pieds & demi de hauteur lorsqu'il est debout. & presque cinq pieds du bec aux ongles; son bec a sept ou huit pouces de longueur; tout son plumage est brun, hors les grandes pennes de l'aile qui sont noires; il porte une huppe de plumes brunes esfilées: il vit non-seulement de poissons & de grenouilles, mais aussi de grands & de petits lézards.

Ccc

<sup>(</sup>f) Largest crested heron. Catesby, Carolin. append. pag. 10, avec une figure de la tête & du cou, planche 10, figure 1. - Ardea cristata Americana. Klein, Avi. pag. 125, n.º 4. - Ardea occipite cristato, dorso cinereo, femoribus rufis, pectore maculis oblongis nigris... Herodias. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 11. - Ardea cristata, fusca; collo inferiore & pectore rufescentibus, maculis longitudinalibus fuscis variis; remigibus nigris; rectricibus fuscis; rostro superne & inferne fusco, ad latera susco-flavicante, pedibus suscis.... Ardia Virginiana cristata. Brisson, Ornithol. tone V, page 416. Oiseaux, Tome VII.

# LE HÉRON DE LA BAIE D'HUDSON. (g)

#### Onzième espèce.

CE Héron est aussi très-grand; il a près de quatre pieds du bec aux ongles; une belle huppe d'un brunnoir, jetée en - arrière, lui ombrage la téte; son plumage est d'un brun-clair sur le cou, plus soncé sur le dos, & plus brun encore sur les ailes : les épaules & les cuisses sont d'un brun-rougeâtre; l'estomac est blanc ainsi que les grandes plumes qui pendent du devant du cou, lesquelles sont marquées de traits en pinceaux bruns.

Voilà toutes les espèces de hérons qui nous sont connues; car nous n'admettons pas dans ce nombre la huitième espèce décrite par M. Brisson, d'après Aldrovande, parce qu'elle est donnée sur un oiseau qui portoit encore la livrée de son premier âge, comme Aldrovande en avertit lui - même; nous exclurons aussi

<sup>(</sup>g) Ash-colour'd heron from north-america. Edwards, tom. III, pag. & pl. 135. — Ardea cristata, supernè cinereo-fuscescens, infernè alba; collo inferiore & pectore maculis longitudinalibus nigris, rusescente mixtis, variis; capite superiore & cristà nigris; collo superiore fusco, colore saturatiore transversim siriato; pennis in colli inferioris imà parte shistissimis, longissimis; restricil us suscis; restro superius nigro, infernè aurantio; pedibus nigricantibus.... Ardea fecti Hudsonis. Briston, Ornithol. tome V, page 407.

du genre des hérons la quatrième & la vingt-deuxième espèce de M. Brisson, qui nous paroissent devoir être séparées de ce genre par des caracteres très-sensibles, la première ayant le bec arqué & les jambes garnies de plumes jusque sur le genou; & la seconde ayant un bec court qui la rapproche plutôt du genre des grues : ensin nous ne comptons pas la neuvième espèce de héron du même Auteur, parce que nous avons reconnu que c'est la semelle du bihoreau.



# LES CRABIERS.

Ces oiseaux sont des hérons encore plus petits que l'aigrette d'Europe; on leur a donné le nom de crabiers, parce qu'il y en a quelques espèces qui se nourrissent de crabes de mer, & prennent des écrevisses dans les rivières. Dampier & Waser en ont vu au Bresil, à Timor, à la nouvelle Hollande (a); ils sont donc répandus dans les deux hémisphères. Barrère dit que quoique les crabiers des îles de l'Amérique prennent des crabes, ils mangent aussi du poisson, & qu'ils pêchent sur les bords des eaux douces, ainsi que les hérons. Nous en connoissons neus espèces dans l'ancien continent, & treize dans le nouveau.

<sup>(</sup>a) Voyez Dampier, Voyage autour du monde; Rouen, 1715, tome IV, pages 66, 69 & 111; & le Voyage de Waser à la suite de Dampier, tome V, page 61.



# CRABIERS DE L'ANCIEN CONTINENT.

# LE CRABIER CAIOT. (b)

#### Première espèce.

ALDROVANDE dit qu'en Italie, dans le Boulonois, on appelle cet oiseau quaiot, quaiotta, apparemment par quelque rapport de ce mot à son cri; il a le bec jaune & les pieds verts; il porte sur la tête une belle tousse de plumes essilées, blanches au milieu, noires aux deux bords; le haut du corps est recouvert d'un chevelu de ces longues plumes minces & tombances, qui forment sur le dos de la plupart de ces oiseaux crabiers, comme un second manteau; elles sont dans cette espèce d'une belle couleur rousse.

<sup>(</sup>b) Ardea species, vulgò squaiotta. Aldrovande, Avi. tome III, pag. 401, avec une mauvaise figure. — Squaiotto Aldrovandi. Willugh. Ornithol. pag. 207. — Squaiotta Italorum. Jonston, Avi. pag. 104. — Charleton, Exercit. pag. 110, n.º 6. Idem, Onomazt. pag. 103, n.º 6. — Ray, Synops. avi. pag. 99, n.º 9. — Ardea cristata, castanea, pennis scapularibus in exortu albis; crissa in medio alba, ad latera nigra; restricibus castaneis; rostro luteo, apice nigricante; pedibus viridibus.... Cancrosagus. Brisson, Ornithol. tome V, page 466.

#### LE CRABIER ROUX. (c)

#### Seconde espèce.

Silon Schwenckfeld, ce crabier est rouge (ardea rubra), ce qui veut dire d'un roux-vis, & non pas marron, comme traduit M. Brisson; il est de la grosseur d'une corneille; son dos est roux (dorso rubicondo); son ventre blanchatre; les ailes ont une teinte de bleuatre, & leurs grandes pennes sont noires. Ce crabier est connu en Silésie & s'y nomme héron rouge (rodier-reger); il niche sur les grands arbres.

# LE CRABIER MARRON. (d)

#### Troisième espèce.

Après avoir ôté ce nom, mal donné à l'espèce précédente, par M. Brisson, nous l'appliquons à celle

<sup>(</sup>c) Ardea rubra, vulgò sand-reger, todter-reger. Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 225. — Ardea supernè castanea, infernè sordidè alba; tænià longitudinali candidà à gutture ad ventrem usque productà; tectricibus alarum superioribus ad cæruleum vergentibus; remigibus nigris, rectricibus castaneis; rostro susco; pedibus rubris... Cancrosagus castaneus. Briston, Ornithol. tome V, page 468.

<sup>(</sup>d) Ardea hamatopus, forte cirris Virgilii Scaligero. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 397, avec une mauvaise figure, page 398.

Willinghby, Ornithol. pag. 206. — Ray, Synops. avi. pag. 99;

que le même Naturaliste appelle rousse, queiqu'Aldrovande la dise de couleur unisorme, passant du jaunaire au marron; ex croceo ad colorem castanece vergens: mais s'il n'y a pas méprise dans les expressions, ces couleurs sont distribuées contre l'ordinaire, étant plus soncées dessous le corps & plus claires sur le dos & les ailes (e); les plumes longues & étroites qui recouvrent la tête & flottent sur le cou, sont varices de jaune & de noir; un cercle rouge entoure l'œil qui est jaune; le bec noir à la pointe, est vert-bleuatre près de la tête; les pieds sont d'un rouge soncé; ce crabier est sort petit, car Aldrovande comptant tous les crabiers pour des hérons, dit cœteris ardeis ferè omnibus miner eft. Ce même Naturaliste paroît donner comme simple variété le crabier (f), dont M. Britson a sait sa trente-sixième espèce; ce crabier a les pieds jaunes & quelques taches de plus que l'autre sur les côtés du cou; du reste il lui est entièrement semblable, per oninia similis: nous n'hésiterons donc pas à les rapporter à une scule & même espèce; mais Aldrovande paroit peu sonde dans l'application particulière qu'il

n.º 7. — Ardea cristata ex croceo ad castaneum vergens, supernè dilutius, insernè saturatius; capite superi re & cristà sutescente & nigro variegatis; restricibus ex croceo ad castaneum vergentibus; rostro viridi caruleo, apice nigro; pedibus saturatè rubris... Cancrosagus rusus. Brisson, Ornithol. tome V, page 469.

<sup>(</sup>e) Prone intensius, superne & Super alis remissius, pag. 3.7, lin. ultim.

<sup>(</sup>f) Ardea castanei coloris alia. Avi. tom. III, pag. 399.

fait du nom de cirris à cette espèce. Scaliger, à la vérité, prouve assez bien que le cirris de Virgile n'est point l'alouette (galerita), comme on l'interprète ordinairement; mais quelqu'espèce d'oiseau de rivage aux pieds rouges, à la tête huppée, & qui devient la proie de l'aigle de mer (haliwetus); mais cela n'indique pas que le cirris soit une espèce de héron, & moins encore cette espèce particulière de crabier qui n'est pas plus huppé que d'autres; & Scaliger lui-même applique tout ce qu'il dit du cirris à l'aigrette, quoiqu'à la vérité, avec aussi peu de certitude (g). C'est ainsi que ces discussions érudites, faites sans étude de la Nature, loin de l'éclairer, n'ont servi qu'à l'obscurcir.

# LE GUACCO. (h)

# Quatrième espèce.

C'est encore ici un petit crabier connu en Italie, dans les vallées du Boulonois, sous le nom de sguacco. Son dos est d'un jaune rembruni (ex luteo ferrugineus);

<sup>(</sup>g) Vid. Scalig. comment. in cirr. apud Aldrov. tom. III, pag. 397.

<sup>(</sup>h) Ardeæ genus, quam sguacco vocant. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 400, avec une figure peu caractéritée. — Willughby, Ornithol. pag. 206. — Ray, Synops. pag. 99, n.º 8. — Ardea cristata, superne luteo rusescents, inserne candicans, capite, cristà & collo lutescente, albo & nigro variegatis; restricibus candicantibus; rostro luteo rusescente; pedibus virescentibus... Cancrosagus luteus. Brisson, Ornithol. tom. V, pag. 472. les plumes

les plumes des jambes sont jaunes; celles du ventre L'anchissantes; les plumes minces & tombantes de la tête & du cou, sont variees de jaune, de blanc & de noir : ce crabier est plus hardi & plus courageux que les autres hérons; il a les pieds verdâtres, l'iris de l'œil jaune, entourée d'un cercle noir.

#### \* LE CRABIER DE MAHON.

Cinquième espèce.

Cet oiseau, nommé dans nos planches enluminées, héron huppé de Mahon, est un crabier, même de petite taille, & qui n'a pas dix-huit pouces de longueur; il a les ailes blanches; le dos roussatre; le dessus du cou d'un roux-jaunatre & le devant gris-blanc; sa tête porte une belle & longue huppe de brins gris-blancs & roussatres.

#### \*\* LE CRABIER DE COROMANDEL.

Sixième espèce.

CE crabier a du rapport avec le précédent; il a de même du roux sur le dos, du roux-jaune & doré sur la tête & au bas du devant du cou, & le reste du

Ddd

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n. 348.

<sup>\* \*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 9 10.

Oiseaux, Tome VII.

plumage blanc, mais il est sans huppe; cette dissérence, qui pourroit s'attribuer au sexe, ne nous empêcheroit pas de le rapporter à l'espèce précédente, si celle-ci n'étoit plus grande de près de trois pouces.

#### \* LE CRABIER BLANC ET BRUN.

Septième espèce.

LE dos brun ou couleur de terre d'ombre, tout le cou & la tête marqués de longs traits de cette couleur fur un fond jaunâtre; l'aile & le dessus du corps blancs; tel est le plumage de ce crabier que nous avons reçu de Malaca: il a dix-neuf pouces de longueur.

# \* \* LE CRABIER NOIR. Huitième espèce.

M. Sonnerat a trouvé ce crabier à la nouvelle Guinée; il est tout noir, & a dix pouces de longueur. Dampier place à la nouvelle Guinée de petits preneurs d'écrevisses à plumage blanc-de-lais (i); ce pourroit être quelque espèce de crabier, mais qui ne nous est pas jusqu'ici parvenue, & que cette notice seule nous indique.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 9 1 1, sous le nom de Crabier de Malac.

<sup>\* \*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 926.

<sup>(</sup>i) Voyage autour du monde, tome V, page 81.

## \* LE PETIT CRABIER. (k)

Neuvième espèce.

C'EST assez caractériser cet oiseau que de lui donner le nom de petit crabier; il est en esset plus petit que tous les crabiers, plus même que le blongios, & n'a pas onze pouces de longueur. Il est naturel aux Philippines; il a le dessus de la tête, du cou & du dos, d'un roux - brun; le roux se trace sur le dos par petites lignes transversales, ondulantes sur le fond brun: le dessus de l'aile est noirâtre, srangé de petits sestons inégaux, blancs - roussatres; les pennes de l'aile & de la queue sont noires.

# \* \* LE BLONGIOS. (1) Dixième espèce.

LE Blongios est en ordre de grandeur, la dernière de ces nombreuses espèces que la Nature a multipliées

\* Voyez les planches enluminées, n.º 8 9 8, sous le nom de Crabier des Philippines.

(k) Ardea supernè castaneo & nigricante transversim & undatim striata, infernè griseo rusescens; capite castaneo, in parte posteriore nigro variegato; collo superiore dilutè castaneo, collo inferiore & pectore griseis, ad castaneum vergentibus; rectricibus nigricantibus; rostro superius nigricante, infernè albo-slavicante; pedibus griseo susciss.... Cancrosagus Philippensis.

Brisson, Ornithol. tome V, page 474.

\*\* Voyez les planches ensuminées, n.º 323, sous le nom de Biongios de Suisse.

(1) Ardea superne nigro-viridescens, inferne dilute fulva; collo superiore D d d ij

en répétant la même forme sur tous les modules, depuis la taille du grand héron, égal à la cigogne, jusqu'à celle du plus petit crabier & du blongios, qui n'est pas plus grand qu'un rasse; car le blongios ne dissère des crabiers que par les jambes un peu basses, & le cou en proportion encore plus long: aussi les Arabes de Barbarie, suivant le Docteur Shaw, lui donnent-ils le nom de boo-onk, long cou, ou à la lettre, père du cou (m). Il l'alonge & le jette en avant comme par ressort en marchant, ou lorsqu'il cherche sa nourriture; il a le dessus de la tête & du dos noirs à ressets verdâtres, ainsi que les pennes des ailes & de la queue; le cou, le ventre, le dessus des ailes d'un roux-marron, mélé de blanc & de jaunâtre; le bec & les pieds sont verdâtres.

Il paroît que le blongios se trouve fréquemment en Suisse; on le connoît à peine dans nos provinces de France où on ne l'a rencontré qu'égaré, & apparemment emporté par quelque coup de vent, ou poussé de quelque oiseau de proie (n). Le blongios se trouve sur les

griseo - fulyo, ad castaneum vergente; pennis in colli inferioris imà parte longissimis; pectoris maculis longitudinalibus nigricantibus vario; rectricibus nigro-virescentibus; rostro viridi slavicante, superius apice nigricante; pedibus virescentibus... Ardeola. Brisson, Ornithol. tome V, page 497.

<sup>(</sup>m) Voyage du Docteur Shaw. La Haye, 1743, t. I, p. 330.

<sup>(</sup>n) J'ai vu un de ces petits hérons, de la grandeur d'un merle; il s'étoit laissé prendre à la main dans le jardin des Dames du Bon-pasteur à Dijon; je le vis ensermé dans une cage à faire couver des serins; son plumage ressembloit à celui d'un ratte de prairie; il étoit

côtes du Levant aussi-bien que sur celles de Barbarie; M. Edwards en représente un qui lui étoit venu d'Alep; il disséroit de celui que nous venons de décrire, en ce que ses couleurs étoient moins soncées, que les plumes du dos étoient srangées de roussatre, & celles du devant du cou & du corps marquées de petits traits bruns (o): dissérences qui paroissent être celles de l'âge ou du sexe de l'oiseau; ainsi ce blongios du Levant, dont M. Brisson sait sa seconde espèce (p), & le blongios de Barbarie, ou boo-enk du Docteur Shaw, sont les mêmes, selon nous, que notre blongios de Suisse.

Toutes les espèces précédentes de crabiers, appartiennent à l'ancien continent; nous allons faire suivre celles qui se trouvent dans le nouveau, en observant pour les crabiers la même distribution que pour les hérons.

fort vif & s'agitoit sans cesse dans sa cage, plutôt par une sorte d'inquiétude, que pour chercher à s'échapper; car sorsqu'on approchoit de sa cage il s'arrêtoit, menaçoit du bec & le lançoit comme par ressort. Je n'ai jamais rencontré ce très-petit héron dans aucune des provinces où j'ai chasse, il faut qu'il soit de passage. Note communique par M. Hebert.

<sup>(0)</sup> Little Brown Bittern. Edwards, Glan. pag. 135, pl. 275.

<sup>(</sup>p) Le blongios tacheté. Brisson, Ornithol. tome V, page 500.

# CRABIERS DU NOUVEAU CONTINENT.

# LE CRABIER BLEU. (a) Première espèce.

CE Crabier est très - singulier en ce qu'il a le bec bleu comme tout le plumage, en sorte que sans ses pieds verts, il seroit entièrement bleu; les plumes du cou & de la tête, ont un beau restet violet sur bleu; celles du bas du cou, du derrière de la tête & du bas du dos, sont minces & pendantes; ces dernières ont jusqu'à un pied de long, elles couvrent la queue & la dépassent de quatre doigts; l'oiseau est un peu moins gros qu'une corneille, & pèse quinze onces; on en voit quelques-uns à la Caroline, & seulement au printemps; néanmoins

<sup>(</sup>a) The blew heron. Catesby, Carolina, tom. I, pag. 76, avec une belle figure. — Ardea cæruleo nigra. Sioane, Jamaic. tom. II, pag. 315, avec une mauvaise figure, tab. 263, fig. 3. — Ray, Synops. avi. pag. 189, n.° 3. — Ardea occipite cristato, corpore cæruleo... Ardea cærulea. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 3. — Ardea cyanea. Klein, Avi. pag. 124, n.° 7. — Ardea cristata, cærulea; capite cristat collo ad violaceum vergentibus; pennis in colli inferioris imâ parte strictissimis, longissimis; spatio rostrum inter & oculos nudo, rostroque cæruleis; pedibus viridibus. . . . Cancrosagus cæruleus. Brisson, Ornitholotome V, page 484.

Catesby ne paroît pas croire qu'ils y fassent leurs petits, & il dit qu'on ignore d'où ils viennent. Cette même belle espèce, se retrouve à la Jamaïque, & paroît même s'être divisée en deux races ou variétés dans cette île.

#### \* LE CRABIER BLEU

À COU BRUN.

Seconde espèce.

Tout le corps de ce Crabier est d'un bleu sombre, & malgré cette teinte très-soncée, nous non eussions sait qu'une espèce avec la précédente, si la ute & le cou de celui-ci, n'étoient d'un roux-brun, & le bec d'un jaune soncé; au lieu que le premier a la tête & le bec bleus. Cet oiseau se trouve à Cayenne, & peut avoir dix-neuf pouces de longueur.

# LE CRABIER GRIS-DE-FER. (b)

Troisième espèce.

CET oiseau que Catesby donne pour un butor, est certainement un petit héron ou crabier; tout son plumage

<sup>\*</sup> Voyez les planches ensuminées, n.º 349, sous la dénomination de Héron bleudtre de Cayenne.

<sup>(</sup>b). Crested bittern. Catesby, tom. I, page & pl. 79. — Grey-cristed b tier. Brown. Hist. nat. of Jamaic. pag. 478.—Ardea carulea. Sloane, Jamaic. tom. II, pag. 314. — Ray, Synops. avi. pag. 189, n.º 2. — Ardea cristà slavà, corpore nigro-carulescente, fascià temporali

est d'un bleu-obseur & noiratre, excepté le dessus de la tête qui est relevé en huppe d'un jaune-pale, d'où partent à l'occiput trois ou quatre brins blancs; il y a aussi une large raie blanche sur la joue jusqu'aux coins du bec; l'œil est protubérant, l'iris en est rouge & la paupiere verte; de longues plumes esfilées naissent sur les côtés du dos & viennent en tombant dépasser la queue; les jambes sont jaunes; le bec est noir & sort, & l'oiseau pese une livre & demic. On voit, dit Catesby, de ces crabiers à la Caroline, dans la faison des pluies; mais dans les îles de Bahama, ils sont en bien plus grand nombre & sont leurs petits dans des buissons qui croissent dans les sentes des rochers; ils sont en si grande quantité dans quelques-unes de ces îles, qu'en peu d'heures, deux hommes peuvent prendre assez de leurs petits pour charger un canot; car ces oiseaux, quoique déjà grands & en état de s'ensuir, ne s'émouvent que dissicilement & se laissent prendre par nonchalance; il se nourrissent de crabes plus que de poisson, & les habitans de ces îles les nomment preneurs de cancres; leur chair, dit Catesby, est de très-bon goût, & ne sent point le marécage.

albâ. Ardea violacea. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 12.

— Klein, Avi. pag. 124, n.° 9. — Ardea cristata, supernè albo & nigro striata, infernè obscure cærulea; capite nigro cærulescente; vertice pallidè luteo: tænià longitudinali in genis, & pennis in occipite strictissimis, longissimis candidis; spatio rostrum inter & oculos nudo viridi; rostro nigro; pedibus luteis... Canctofagus Bahamensis. Brisson, Ornithol. tome V, page 481.



LE BUTOR.

Chumhun Sint



### LE CRABIER BLANC À BEC ROUGE. (c)

Quatrième espèce.

UN bec rouge & des pieds verts, avec l'iris de l'œil jaune, & la peau qui l'entoure rouge comme le bec, font les feules couleurs qui tranchent fur le beau blanc du plumage de cet oifeau; il est moins grand qu'une corneille, & se trouve à la Caroline, au printemps & jamais en hiver; son bec est un peu courbé, & Klein remarque à ce sujet, que dans plusieurs espèces étrangères du genre des hérons, le bec n'est pas aussi droit que dans nos hérons & nos butors (d).

## LE CRABIER CENDRÉ. (e)

Cinquième espèce.

CE Crabier de la nouvelle Espagne, n'est pas plus gros qu'un pigeon; il a le dessus du corps cendré-clair;

<sup>(</sup>c) The little white heron. Catesby, Carolin. tom. I, pag. 77, avec une belle sigure.—Ardea alba minor Carolinensis. Klein, Avi. pag. 124, n.° 10.—Ardea in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo, rostroque rubris; pedibus viridibus..... Ardea Carolinensis candida. Brisson, Ornithol. tome V, page 435.

<sup>(</sup>d) Ordo avi. pag. 122.

<sup>(</sup>e) Héron ou Calidris leucophæa. Feuillée, Journal d'observations physiques, page 287 (édit. 1725). — Ardea superne dilute cinerea, Oiseaux, Tome VII. Ee e

les pennes de l'aile mi - parties de noir & de blanc; le dessous du corps blanc; le bec & les pieds bleuâtres; à ces couleurs, on peut juger que le P. Feuillée se trompe, en rapportant cette espece à la famille du butor, autant qu'en lui appliquant mal-à-propos le nom de calidris, qui appartient aux oiseaux nommés chevaliers, & non à aucune espèce de crabier ou de héron.

# LE CRABIER POURPRÉ. (f) Sixième espèce.

Séba dit que cet oiseau lui a été envoyé du Mexique, mais il lui applique le nom de xoxouquihoactli, que Fernandez donne à une espèce du double plus grande, & qui est notre hohou ou neuvième espèce de héron d'Amérique; ce crabier pourpré n'a qu'un pied de longueur; le dessus du cou, du dos & des épaules, est d'un marron pourpré; la même teinte éclaircie couvre tout le dessous du corps; les pennes de l'aile sont rouge-bay foncé; la tête est rouge-bay clair, avec le sommet noir.

inferne alba; renigibus partim nigris, partim candidis; rectricibus dilute cinereis; rostro cyaneo, apice nigro; pedibus caruleis... Ardea Americana einerea. Brisson, Ornithol. tome V, page 406.

<sup>(</sup>f) Ardea Mexicana seu avis xoxouquihaacili. Seba, Thes. vol. I, pag. 100. — Ardea castaneo-purpurea, supernè saturatiùs, infernè dilutius; capite duutè spadiceo, vertice nigro; remigibus saturatè spadiceis; rectricibs castaneo purpurvis.... Ardea Mexicana purpurascens. Brisson, Ornithol. 10me V. page 422.

#### LE CRACRA. (g)

#### Septième espèce.

CRACRA est le cri que ce crabier jette en volant, & le nom que les François de la Martinique lui donnent; les naturels de l'Amérique l'appellent jaboura; le P. Feuillée qui l'a trouvé au Chili, le décrit dans les termes suivans; il a la taille d'un gros poulet, & son plumage est très-varié; il a le sommet de la tête cendrébleu, le haut du dos tanné, mêlé de couleur seuillemorte; le reste du manteau est un mélange agréable de bleu-cendré, de vert-brun & de jaune; les couvertures de l'aile, sont partie d'un vert-obscur bordées de jaunâtre, & partie noires; les pennes sont de cette dernière couleur & frangées de blanc; la gorge & la poitrine sont variées de taches seuille-morte sur sond blanc; les pieds sont d'un beau jaune.

<sup>(</sup>g) Héron ou Ardea varia. Feuillée, Journal d'observations physiques, page 268 (édit. 1725); héron ou ardea varia major Chiliensis. Idem, ibid. pag. 57. — Ardea supernè cinereo - cærulescente, viridi obscuro & rusescente varia, infernè cinerea; vertice cinereo-cærulescente; collo superiore susco, xerampelino vario; collo inferiore & pectore candidis, maculis xerampelinis variegatis; rectricibus nigro - virescentibus; rostro supernè nigro, infernè susco-flavicante; pedibus slavis.... Cancrosagus Americanus. Brisson, Ornithol. tome V, page 477.

## LE CRABIER CHALYBÉ. (h)

Huitième espèce.

LE dos & la tête de ce Crabier sont de couleur chalybée, c'est-à dire, couleur d'acier poli; il a les longues pennes de l'aile verdatres, marquées d'une tache blanche à la pointe; le dessus de l'aile est varié de brun, de jaunâire & de couleur d'acier; la poitrine & le ventre sont d'un blanc varié de cendré & de jaunâtre; ce petit crabier est à peine de la grandeur d'un pigeon; il se trouve au Bresil; c'est-là tout ce qu'en dit Marcgrave.

#### LE CRABIER VERT. (i)

Neuvième espèce.

Cet oiseau très-riche en couleurs, est dans son genre l'un des plus beaux; de longues plumes d'un vert-doré,

<sup>(</sup>h) Ardeola. Marcgrave, Hist. Nat. Bras. pag. 210, avec une figure désectueuse que Pison, Jonston & Willughby ont copiée. — Jonston, Avi. pag. 144. — Willughby, Ornithol. pag. 210. — Ray, Synops. avi. pag. 101, n.° 18. — Çocoi primus. Pison, Hist. nat. pag. 89. — Ardea superne nigro-chalybea, susce superiore nigro-chalybea, susce superiore nigro-chalybea, diluté susce variegata; capite superiore nigro-chalybeo, diluté susce notato; rectricibus virescentibus; spatio rossum inter & oculos nudo, luteo; rostro superius susce susce albo-flavicante; pedibus luteis... Cancrofagus Brasuiensis. Brisson, Ornithol. tome V, page 479.

<sup>(</sup>i) The small bittern. Catesby, Carol. tom. I, page & pl. 80. — Ardea sellaris minima. Klein, Avi. pag. 123, n. 6. — Ardea occipite

couvrent le dessus de la tête, & se détachent en huppe; des plumes de même couleur, étroites & slottantes, couvrent le dos; celles du cou & de la poitrine sont d'un roux ou rougeatre soncé; les grandes pennes de l'aile sont d'un vert très-sombre; les couvertures d'un vert-doré vis, la plupart bordées de sauve ou de marron. Ce joli crabier a dix-stept ou dix-huit pouces de longueur; il se nourrit de grenouilles & de petsts poissons comme de crabes; il ne paroit à la Caroline & en Virginie que l'été, & vraisemblablement il retourne en automne dans des climats plus chauds, pour y passer l'hiver.

# \* LE CRABIER VERT TACHETE. (k) Dixième espèce.

Cet oiseau un peu moins grand que le précédent, n'en dissère pas beaucoup par les couleurs, seulement il a les

Syst. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 15.— Ardea surescens. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 15.— Ardea supernè viridi-aurea, cupri puri colore varians, infernè susco-castanea; gutture albo, maculis suscis vario; collo castaneo, albido in parte inferiore variegato; pennis in colli inferioris imà parte strictigimis long stimis; marginibus alarum grisco-sulvis; rectricibus viridi-aureis cupri puri colore variantibus; rostro superius susco, inferius stavicante; pedibus grisco-suscis... Cancrosagus viridis. Brisson, Ornithol. tome V, page 486.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 9 12, sous la dénomination de Crabier tacheié de la Martinique.

<sup>(</sup>k) Ardea superne viridi aurea, cupri puri colore varians, inferne grisca;

plumes de la tête & de la nuque, d'un vert-doré sombre & à resset bronzé, & les longs essilés du manteau du même vert-doré, mais plus clair; les pennes de l'aile d'un brun soncé, ont leur côté extérieur nuancé de vert-doré, & celles qui sont les plus près du corps, ont une tache blanche à la pointe; le dessus de l'aile est moucheté de points blancs, sur un sond brun nuancé de vert-doré; la gorge tachetée de brun sur blanc; le cou est marron & garni au bas de plumes grises tombantes. Cette espèce se trouve à la Martinique.

### LE ZILATAT. (1)

#### Onzième espèce.

Nous abrégeons ainsi le nom Mexicain de hoitzilaztatl, pour conserver à ce crabier l'indication de sa terre natale; il est tout blanc, avec le bec rougeâtre vers

gutture albo maculis fuscis vario; collo castaneo, albido in parte inseriore variegato; pennis in colli inserioris ima parte strictissimis & longissimis, marginibus alarum albidis; alis superne albo punctulatis: rectricibus obscure viridi-aureis, cupri puri colore variantibus, lateralibus apice grisco-suscis; rostro superius nigricante, inferne albo-slavicante; pedibus fuscis..... Cancrosagus viridis nævius. Brisson, Ornithol. tome V, page 490.

(1) Hoitzilaztatl. Fernandez, Histonov. Hisp. pag. 27, cap. 62.—
Ray, Synops. avi. pag. 102, n.° 22.— Ardea in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo luteo; rostro purpureo; pedibus pallide purpuras-centibus.... Ardea Mexicana candida. Brisson, Ornithol. tome V, page 437.

la pointe & les jambes de même couleur; c'est l'un des plus petits de tous les crabiers, étant à peine de la grandeur d'un pigcon. M. Brisson en sait néanmoins son dix-ne sième héron; mais cet Ornithologiste ne paroît avoir ctabli entre ses hérons & ses crabiers, aucune division de grandeur, la seule pourtant qui puisse classer ou plutot nuancer des espèces, qui d'ailleurs portent en commun les mêmes caractères.

### \* LE CRABIER ROUX À TÊTE & QUEUE VERTES.

Douzième espèce.

CE Crabier n'a guère que seize pouces de longueur; il a le dessus de la tête & la queue d'un vert-sombre; même couleur sur une partie des couvertures de l'aile, qui sont frangées de fauve; les longues plumes minces du dos sont teintes d'un pourpre soible; le cou est roux ainsi que le ventre, dont la teinte tire au brun. Cette espèce nous a été envoyée de la Louissane.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 909, sous la dénomination de Crabier de la Louisiane.

#### \* LE CRABIER GRIS À TÊTE & QUEUE VERTES.

Treizième espèce.

CE Crabier qui nous a été envoyé de Cayenne, a beaucoup de rapports avec le précédent, & tous deux en ont avec le crabier vert, dixième espèce, sans cependant lui ressembler assez pour n'en faire qu'une seule & même espèce; la tête & la queue sont également d'un vertsombre, ainsi qu'une partie des couvertures de l'aile; un gris ardoisé-clair domine sur le reste du plumage,

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 908.



#### \* LE BEC-OUVERT.

Après l'énumération de tous les grands hérons & des petits, sous le nom de crabiers; nous devons placer un oiseau qui, sans être de leur samille, en est plus voisin que d'aucune autre; tous les efforts du Nomenclateur, tendent à contraindre & forcer les espèces d'entrer dans le plan qu'il leur trace, & de se rensermer dans les limites idéales qu'il veut placer au milieu de l'ensemble des productions de la Nature; mais toute l'attention du Naturaliste, doit se porter au contraire à suivre les nuances de la dégradation des êtres & chercher leurs rapports fans préjugé méthodique; ceux qui sont aux confins des genres, & qui échappent à ces règles fautives, qu'on peut appeler scholastiques, s'en trouvent rejetés sous le nom d'anomaux; tandis qu'aux yeux du Philosophe, ce sont les plus intéressans & les plus dignes de son attention; ils font, en s'écartant des formes communes, les liaisons & les degrés par lesquels la Nature passe à des sormes plus éloignées; telle est l'espèce à laquelle nous donnons ici le nom de bec-ouvert; elle a des traits qui la rappellent au genre des hérons, & en même temps elle en a d'aurres qui l'en éloignent; elle a de plus une de ces singularités ou défectuosités que nous avons déjà remarquées sur un petit nombre d'êtres,

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 932. Oiseaux, Tome VII.

#### 410 HISTOIRE NATURELLE, &c.

reste des essais imparsaits que dans les premiers temps, dut produire & détruire la force organique de la Nature. Le nom de bec-ouvert, marque cette difformité; le bec de cet oiseau est en effet ouvert & béant sur les deux tiers de sa longueur, la partie du dessus & celle de dessous. se dejetant également en dehors, laissent entr'elles un large vide, & ne se rejoignent qu'à la pointe. On trouve cet oiseau aux grandes Indes, & nous l'avons reçu de Pondichéry; il a les pieds & les jambes du héron, mais n'en porte qu'à demi le caractère sur l'ongle du doigt du milieu, qui s'élargit bien en dedans en lame avancée, mais qui n'est point dentelée à la tranche; les pennes de ses ailes sont noires; tout le reste du plumage est d'un griscendré clair; son bec noirâtre à la racine, est blanc ou jaunâtre dans le reste de sa longueur, avec plus d'épaisseur & de largeur que celui du héron; la longueur totale de l'oiseau, est de treize à quatorze pouces. On ne nous a rien appris de ses habitudes naturelles.



### \* L E B U T O R. (a)

Quelque ressemblance qu'il y ait entre les hérons & les butors, leurs dissérences sont si marquées qu'on ne peut s'y méprendre; ce sont en esset deux samilles distinctes & assez éloignées, pour ne pouvoir se réunir ni même s'allier. Les butors ont les jambes beaucoup moins longues que les hérons, le corps un peu plus charnu, &

Butor. Belon, Hist. nat. des Oiseaux, page 192, avec une mauvaise figure, qui restemble plus à un martin-pêcheur qu'à un butor, suivant la remarque d'Aldrovande. —Butor, nommé par aucuns, de nom corrompu, pittouer, idem, Portrait d'oiseaux, pag. 42. b, avec la même figure. — Ardea sellaris minor, quam betsurum vel butorium recentiores vocant. Gesner, Avi. pag. 214, avec une mauvaise figure. — Ardea stellaris Plinio & Aristoteli. Idem, Icen. avi. pag. 120. — Ardea asserias, sive stellaris. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 403, avec une figure sautive. — Jonston, qui le plus souvent n'est qu'un copiste, répète les figures & les notices de Gesner & d'Aldrovande, & donne

Effij

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 789.

<sup>(</sup>a) En Grec, A'steràs, Epwd'os A'steras, Oxros; en Latin, ardea stellaris, botaurus, butio (inque paludiferis lutio bubit aquis. Aut. Philomelæ); en Italien, trombotto, trombone; dans le Ferrarois & le Boulonois, terrabuso; en Portugais, gazola; en Allemand, dans les discrens idiomes, meer-rind, los-rind, ros-dumpf, moss-ochs, moss-kou, rortrum, ross-reigel, wasser-ochs, erd-bull; tous noms analogues aux marais & aux roseaux qu'il habite, ou au mugissement qu'il y fait entendre; en Suédois, roer-drum; en Hollandois, pittoor; en Anglois, bittern ou miredrum chez les Anglois septentrionaux; en Écossois, buttour; en Breton, galerand; en Polonois, bak ou bunk; en Illyrien, bukacz; en Turc, gelve.

le cou très-fourni de plumes, ce qui le fait paroître beaucoup plus gros que celui des hérons. Malgré l'espèce d'insulte attachée à son nom, le butor est moins stupide que le héron, mais il est encore plus sauvage; on ne le voit presque jamais; il n'habite que les marais d'une certaine étendue où il y a beaucoup de joncs; il se tient de présérence sur les grands étangs environnés de bois; il y mène une vie solitaire & paisible, couvert par les roseaux, désendu

encore le butor sous les noms de gruscriopa & de mos-kuw. - Ardea Bellaris. Schwenckfeld, Avi Silef. pag. 225. - Willighby, Ornithol. pag. 207. - Ray, Synops. avi. pag. 100, n. a, 11. - Sibbald. Scot. illustr. part. II, lib. 111, pag. 18. - Klein, Avi. pag. 125, n.º 4. - Mul. Worm. pag. 307. - Marsigl. Danub. tom. V, pag. 16, avec une très-mauvaise figure, tab. 6. - Charleton, Exercit. pag. 110, n.° 5. Idem, Onomazt. pag. 103, n.° 5. - Botaurus ornithologis, aliis butio. - Rzaczynski, Hist. Nat. Polon. pag. 273. - Botaurus, ardea palustris vel arundinum. Idem, Auchuar. pag. 368. - The bittern. Brit. Zool. pag. 117. - Der groffe rohrdomel. Frisch, tom. II, divis. 12, sect. 1, pl. 12. - Ardea pallida, pennis in dorso sulvis. Barrère, Ornit. clas. IV, Gen. I, Sp. 2. - Ardea capite laviusculo, supra testacea maculis transversis, subtus pallidior maculis oblongis fuscis.... Ardea sellaris. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 16. - Ardea vertice nigro; pectore pallido maculis longitudinalibus nigricantibus. Idem, Fauna Suec. n.º 134. - Ardea stellaris, danis kordrum. Brunnich. Ornithol. borealis, n.º 155. - Ardea superne rufescente & nigro varia, inferne dilute sulva maculis longitudinalibus, nigricantibus variegata; vertice nigricante, collo superne nigricante, inferne susco transversim striato; pennis in colli inferioris ima parte longissimis; uropygio fulvo nigricante transversim striato; rectricibus binis intermediis nigricantibus, sufescente marginatis, lateralibus fulvis, maculis nigricantibus variegatis; rostro susco, inferne viridescente; pedibus viridi-flavicantibus... Botaurus. Brisson, Ornithol. tome V, page 444.

fous leur abrit du vent & de la pluie, egalement caché pour le chaffeur qu'il craint, & pour la proie qu'il guète, il reste des jours entiers dans le même lieu & semble mettre toute sa sureté dans la retraite & l'inaction, au lieu que le héron plus inquiet, se remue & se découvre davantage en se mettant en mouvement tous les jours vers le soir; c'est alors que les chasseurs l'attendent au bord des marais couverts de roseaux où il vient s'abattre; le butor, au contraire, ne prend son vol à la même heure, que pour s'élever & s'éloigner sans retour; ainsi ces deux oiseaux, quoiqu'habitans des mêmes lieux, ne doivent guère se rencontrer & ne se réunissent jamais en samille commune.

Ce n'est qu'en automne & au coucher du soleil, selon Willughby, que le butor prend son essor pour voyager ou du moins pour changer de domicile; on le prendroit dans son vol, pour un héron, si de moment à moment il ne faisoit entendre une voix toute différente, plus retentissante & plus grave, cōb; & ce cri quoique désagréable, ne l'est pas autant que la voix essrayante qui lui a mérité le nom de butor; botaurus, quasi botaus tauri (b); c'est une espèce de mugissement hi-rhond qu'il répète cinq ou six sois de suite au printemps, & qu'on entend d'une demi-lieue; la plus grosse contre-basse rend un son moins ronssant sous l'archet: pourroit-on imaginer que cette voix épouvantable, sût l'accent du tendre amour! mais ce n'est en esset que le cri du besoin physique & pressant d'une nature sauvage, grossière & sarouche

<sup>(</sup>b) Botaurus, quòd boatum tauri edat. Willinghby.

jusque dans l'expression du desir; & ce butor une sois satisfait, suit sa semelle ou la repousse, lors même qu'elle le recherche avec empressement (c), & sans que ses avances aient aucun succès après une première union presque momentanée; aussi vivent-ils à part chacun de leur côté. « Il m'est souvent arrivé, dit M. Hébert, de faire , lever en même temps deux de ces oiseaux ; j'ai toujours » remarqué qu'ils partoient à plus de deux cents pas l'un de l'autre, & qu'ils se posoient à égale distance ». Cependant il saut croire que les accès du besoin & les approches instantanées se répètent peut-être à d'assez grands intervalles, s'il est vrai que le butor mugisse tant qu'il est en amour (d); car ce mugissement commence au mois de fevrier (e), & on l'entend encore au temps de la moisson. Les gens de la campagne disent que pour faire ce cri mugiffant, le butor plonge le bec dans la vase; le premier

<sup>(</sup>c) Suivant M. Salerne (Ornithol. pag. 313), c'est la semelle qui fait seule tous les srais de l'amour, de l'éducation & du menage, tant est grande la paresse du mâle. « C'est elle qui le sollicite & l'invite » à l'amour par ses fréquentes visites qu'elle sui fait, & par l'abondance de vivres qu'elle sui apporte. » Mais toutes ces particularités prises d'un ancien Discours moral (Discours de M. de la Chambre, sur l'amitié), ne sont apparenment que le roman de l'oiseau.

<sup>(</sup>d) Nec diutius mugit quam libidine tentatur. Willughby.

<sup>(</sup>e) Nota. C'est sûrement des cris du butor dont il s'agit dans le passage des problèmes d'Aristote (Scal. II, XXXV.), où il parle de ce mugissement pareil à celui d'un taureau, qui se fait entendre au printemps du sond des marais, & dont il cherche une explication physique dans des vents emprisonnés sous les eaux & sortant des cavernes; le peuple en rendoit des raisons superstitieuses, & ce n'étoit réellement que se cri d'un oiseau.

ton de ce bruit énorme ressemble en esset à une sorte aspiration, & le second à une expiration retentissante dans une cavité (f); mais ce fait supposé est tres-dissicile à vérisser, car cet oiseau est toujours si caché qu'on ne peut le trouver ni le voir de près; les chasseurs ne parviennent aux endroits d'où il part, qu'en traversant les roseaux, souvent dans l'eau jusqu'au-dessus du genou.

A toutes ces précautions pour se rendre invisible & inabordable, le butor semble ajouter une ruse de désiance; il tient sa tête élevée, & comme il a plus de deux pieds & demi de hauteur, il voit par-dessus les roseaux sans être aperçu du chasseur; il ne change de lieu qu'à l'approche de la nuit dans la saison d'automne, & il passe le reste de sa vie dans une inaction qui lui a fait donner par Aristote le surnom de paresseux (g); tout son mouvement se réduit en esset à se jeter sur une grenouille ou un petit poisson qui vient se livrer lui-même à ce pêcheur indolent.

<sup>(</sup>f) Nota. Aldrovande a cherché quelle étoit la conformation de la trachée-artère relativement à la production de ce son extraordinaire: plusieurs oiseaux d'eau, à voix éclatante, comme le cigne, ont un double larynx; le butor, au contraire, n'en a point, mais la trachée à sa bifurcation forme deux poches enslées, dont les anneaux de la trachée ne garnissent qu'un côté; l'autre est recouvert d'une peau mince, expansible, élassique; c'est de ces poches enssées, que l'air retenu se précipite en mugissant.

<sup>(</sup>g) Hist. animal. lib. IX, cap. XVIII. « Le butor cheminant va plus lentement qu'on ne sauroit dire, & est appelé par Aristote, « lourd & paresseux; & étoit aussi nommé phoix, d'un esclave paresseux « nommé phoix, qui sut transformé en butor; encore pour aujourd'hui «

Le nom d'asserias ou de stellaris donné au butor par les Anciens, vient, suivant Scaliger, de ce vol du soir par lequel il s'élance droit en haut vers le ciel, & semble se perdre sous la voûte étoilée: d'autres tirent l'origine de ce nom des taches dont est semé son plumage, lesquelles néanmoins sont disposées plutôt en pinceaux qu'en étoiles; elles chargent tout le corps de mouchetures ou hachures noirâtres; elles sont jetées transversalement sur le dos dans un fond brun-sauve, & tracées longitudinalement sur fond blanchâtre au-devant du cou, à la poitrine & au ventre; le bec du butor est de la même forme que celui du héron; sa couleur, comme celle des pieds est verdâtre; son ouverture est très-large, il est sendu fort au-delà des yeux; tellement qu'on les diroit situés sur la mandibule supérieure; l'ouverture de l'oreille est grande; la langue courte & aiguë, ne va pas jusqu'à moitié du bec, mais la gorge est capable de s'ouvrir à y loger le poing (h); ses longs doigts s'accrochent aux roseaux & servent à le

soutenir sur leurs débris slottans (i); il fait grande capture

<sup>»</sup> le vulgaire se ressent de son antiquité sur ce passage, qu'en injuriant un homme paresseux, pense l'outrager de le nommer butor. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 193.

<sup>(</sup>h) Gula sub rostro in immensum dilatatur, ut vel pugnum admittat. Willughby. pag. 208.

<sup>(</sup>i) La grande longueur des ongles, & particulièrement de celui de derrière est remarquable, Aldrovande dit que de son temps on s'en servoit en forme de cure-dent.

de grenouilles; en automne, il va dans les bois chasses aux rate, qu'il prend sort adroitement & avale tout entiers (h); dans cette saison il devient sort gras (1); quand il est pris il s'irrite (m), se désend & en veut sur-tout aux yeux (n); sa chair doit ètre de mauvais gost quoiqu'on en mangeût autresois dans le même temps que celle du héron saisoit un mets distingué (0),

Les œuss du butor sont gris-blancs verdâtres; il en sait quatre ou cinq, pose son nid au milieu des roseaux, sur une tousse de joncs, & c'est assurément par erreur, & en consondant le héron & le butor que Belon dit qu'il perche son nid au haut des arbres (p); ce Naturaliste paroit se tromper également en prenant le butor pour l'onocrotale de Pline, quoique distingué d'ailleurs, dans Pline même, par des traits assez reconnoissables. Au reste, ce n'est que par rapport à son mugissement si gros, suivant

<sup>(</sup>k) In ventriculo murium pili & officuli inventi. Willinghby, Ornithol. 119. 208.

<sup>(1)</sup> Schwenckfeld, pag. 225.

<sup>(</sup>m) Irritata mire inflatur ac intumescit, rostroque se munit. Schwenck. ibid.

<sup>(</sup>n) « Cet oiseau a cela de particulier, qu'il essaie toujours à crever les yeux; pour laquelle chose les paysans qui en prennent, les « voulans garder en vie, les tiennent toujours ciglés. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 193.

<sup>(</sup>o) Belon.

<sup>(</sup>p) Gesner ne connoît pas mieux sa nichée, quand il dit qu'on y trouve douze œuss.

l'expression de Belon, qu'il n'y a bæuf qui put crier si haut, que Pline a pu appeler le butor un petit oiseau, si tant est qu'il faille, avec Belon, appliquer au butor le passage de ce Naturaliste, où il parle de l'oiseau taurus qui se trouve, dit-il, dans le territoire d'Arles, & sait entendre des mugissemens pareils à ceux d'un bæuf (q).

Le butor se trouve par-tout où il y a des marais assez grands pour lui servir de retraite; on le connoît dans la plupart de nos provinces; il n'est pas rare en Angleterre (r), & assez fréquent en Suisse (f) & en Autriche (t); on le voit aussi en Silésie (u), en Danemarck (x), en Suède (y). Les régions les plus septentrionales de l'Amérique, ont de même leur espèce de butor, & l'on en trouve d'autres espèces dans les contrées méridionales; mais il paroît que notre butor, moins dur que le héron, ne supporte pas nos hivers: & qu'il quitte le pays quand le froid devient trop rigoureux; d'habiles Chasseurs nous assurent ne l'avoir jamais rencontré aux bords des ruisseaux ou des sources dans le temps des

<sup>(</sup>q) Est quæ boum mugitus imitetur, in Arelatensi agro; taurus appellata, alioqui parva. Plin. lib. X, cap. LVII.

<sup>(</sup>r) Britisch Zoology, pag. 105.

<sup>·(</sup>f) Gesner.

<sup>(</sup>t) Elench. austr. 348.

<sup>(</sup>u) Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 225.

<sup>(</sup>x) Brunnich. Ornithol. boreal.

<sup>(</sup>y) Fauna Sueçica.

grands froids; & s'il lui faut des eaux tranquilles & des marais, nos longues gelées doivent être pour lui une saison d'exil. Willughby semble l'insinuer & regarder son vol élancé après le coucher du soleil en automne, comme un départ pour des climats plus chauds.

Aucun Observateur ne nous a donné de meilleurs renseignemens que M. Baillon, sur les habitudes naturelles de cet oiseau; voici l'extrait de ce qu'il a bien voulu m'en écrire.

« Les butors se trouvent dans presque toutes les saisons de l'année à Montreuil-sur-mer, & sur les côtes de Picardie « quoiqu'ils soient voyageurs; on les voit en grand nombre « dans le mois de décembre, quelquesois une seule pièce « de roseaux en cache des douzaines.

Il y a peu d'oiseaux qui se désendent avec autant de « sang-sroid; il n'at taque jamais, mais lorsqu'il est attaqué « il combat courageusement & se bat bien, sans se donner « beaucoup de mouvemens. Si un oiseau de proie sond sur « lui, il ne suit pas; il l'attend debout & le reçoit sur le « bout de son bec qui est très-aigu; l'ennemi blessé s'éloigne « en criant. Les vieux buzards n'attaquent jamais le butor, & « les faucons communs ne le prennent que par-derrière « & lorsqu'il vole; il se désend même contre le Chasseur « qui l'a blessé, au lieu de fuir il l'attend, lui lance dans les « jambes des coups de bec si violens, qu'il perce les « bottines & pénètre sort avant dans les chairs; plusieurs « chasseurs en ont été blessés grièvement; on est obligé «

» d'assommer ces oiseaux, car ils se désendent jusqu'à la » mort.

» le dos, comme les oileaux de proie, & se désend autant » des grinds qu'il a très-longues, que du bec; il prend cette » attitude lorsqu'il est surpris par un chien.

» La patience de cet oifeau égale son courage, il de-» meure pendant des heures entières, immobile, les pieds » dans l'eau & caché par les roseaux; il y guète les anguilles » & les grenouilles; il est aussi indolent & aussi mélanco-» lique que la cigogne: hors le temps des amours où il » prend du mouvement & change de lieu; dans les autres » faisons on ne peut le trouver qu'avec des chiens. C'est " dans les mois de sévrier & de mars, que les mâles jettent » le matin & le soir, un cri qu'on pourroit comparer à » l'explosion d'un fusil d'un gros calibre; les femelles » accourent de loin à ce cri, quelquesois une douzaine » entoure un seul mâle, car dans cette espèce, comme » dans celle des canards, il existe plus de semelles que de » mâles; ils piassent devant elles & se battent contre les » miles qui surviennent. Ils sont leurs nids presque sur » l'eau, au milieu des roseaux, dans le mois d'avril; le » temps de l'incubation est de vingt-quatre à vingt-cinq » jours; les jeunes naissent presque nus, & sont d'une figure » hideuse; ils semblent n'être que cou & jambes, ils ne » sortent du nid, que plus de vingt jours après leur naif-» sance; le père & la mère les nourrissent dans les premiers

temps, de sang-sues, de lézards & de frai de grenouilles, « & ensuite des petites anguilles; les premières plumes qui « leur viennent sont rousses, comme celles des vieux; « leurs pieds & le bec sont plus blancs que verts. Les, « buzards qui dévastent les nids de tous les autres oiseaux « de marais, touchent rarement à celui du butor; le père « & la mère y veillent sans cesse & le désendent; les ensans « n'osent en approcher, ils risqueroient de se faire crever « les yeux.

Il est facile de dislinguer les butors mâles, par la « couleur & par la taille, étant plus beaux, plus roux & « plus gros que les femelles; d'ailleurs ils ont les plumes « de la poitrine & du cou plus longues.

La chair de cet oiseau, sur-tout celle des ailes & de la « poitrine est assez bonne à manger, pourvu que l'on en « ôte la peau, dont les vaisseaux capillaires sont remplis « d'une huile àcre & de mauvais goût, qui se répand dans « les chairs par la cuisson, & lui donne alors une sorte « odeur de marécage. »



#### OISEAUX

#### DE L'ANCIEN CONTINENT

Qui ont rapport au BUTOR.

### LE GRAND BUTOR. (a)

#### Première espèce.

Gesner est le premier qui ait parlé de cet oiseau, dont l'espèce nous paroît saire la nuance entre la samille des hérons & celle des butors; les habitans des bords du lac Majeur en Italie, l'appellent russey, suivant Aldrovande;

<sup>(</sup>a) Ardea stellaris major. Gesner, Avi. pag. 218, avec une mauvaise sigure répétée. Icon. avi. pag. 119.—Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 408, avec la figure prise de Gesner; & pag. 410, une sigure plus reconnoissable, sous le nom de ardea stellaris major, sive rubra cirrata.—Willighby, Ornithol. pag. 208.—Ray, Synops. avi. pag. 100, n.° 13.—Jonston, Avi. pag. 105, sous le nom de ardea stellaris major; & tab. 50, sous celui de ardea cinerea alba.—Ardea maxima lutescens, maculis nigris sagittat s densissime aspersa. Barrère, Ornithol. clas. 1V, Gen. 1, Sp. 11.—Ardea cristata maculosa suscensi longitudinali nigrà notato, inferiore albo, maculis longitudinalibus nigris & albo rusescentibus vario; pennis in colli inferioris imà parte longissimis; rectricibus cinereo suscis; rossiro stavicante; pedibus suscis... Botaurus major. Brisson, Ornithol. tome V, page 455.

il a le cou roux avec des taches de blanc & de noir; le dos & les ailes sont de couleur brune, & le ventre est roux; sa longueur, de la pointe du bec à l'extrémité de la queue, est au moins de trois pieds & demi, & jusqu'aux ongles de plus de quatre pieds; le bec a huit pouces, il est jaune ainsi que les pieds : la sigure dans Aldrovande, présente une huppe, dont Gesner ne parle pas; mais il dit que le cou est grêle, ce qui semble indiquer que cet oiseau n'est pas un franc butor; aussi Aldrovande remarque-t-il que cette espèce paroît mélangée de celles du héron gris & du butor, & qu'on la croiroit métive de l'une & de l'autre, tant elle tient du héron gris par la tête, les taches de la poitrine, la couleur du dos & des ailes & la grandeur, en même temps qu'elle ressemble au butor par les jambes & par le reste du plumage, à l'exception qu'il n'est point tacheté.

#### LE PETIT BUTOR. (b)

Seconde espèce.

Cette petite espèce de butor, vue sur le Danube par le Comte Marsigli, a le plumage roussâtre, rayé de petites

<sup>(</sup>b) Ardea viridi flavescens, nova species. Marsigl. Danub. tom. V, pag. 22, avec une figure mal coloriée, tab. 9. — Klein, Avi. pag. 124, n.° 3. — Ardea rusescens, susco striata; gutture & collo inseriore candidis: rectricibus albicantibus; rostro superius obscure susco, insernè flavo; pedibus suscis... Botaurus minor. Brisson, Ornithol. tome V, page 452.

lignes brunes; le devant du cou blanc & la queue blanchaire; son bec n'a pas trois pouces de long; en jugeant, par cette longueur du bec, de ses autres dimensions que Marsigli ne donne pas, & en les supposant proportionnelles, ce butor doit être le plus petit de tous ceux de notre continent.

Au reste, nous devons observer que Marsigli paroît se contredire sur les couleurs de cet oiseau, en l'appelant ardea viridi-flavescens.

# LE BUTOR BRUN RAYÉ. (c), Troisième espèce.

C'est encore ici un oiseau du Danube; Marsigli le désigne par le nom de butor brun, & le regarde comme faisant une espèce particulière; il est aussi petit que le précédent; tout son plumage est rayé de lignes brunes, noires & roussâtres, mêlées consusément, de manière qu'il en résulte en gros une couleur brune.

<sup>(</sup>c) Ardea fusca, nova species. Marsigl. Danub. tom. V, pag. 24, avec une sigure qui paroît assez bonne, tab. 10. — Ardea lineolis suscis, nigris & rusescentibus striata: collo inferiore & pectore albicantibus; rectricibus susco, nigro & rusescente striatis; rostro superiùs susco, inferne slavo, pedibus griseis, lineolis atris notatis... Botaurus striatus. Brisson, Ornithol. tome V, page 454.

### LE BUTOR ROUX. (d)

Quatrième espèce.

Tout le plumage de ce butor est d'une couleur unisorme, roussâtre-claire sous le corps, & plus soncée sur le dos; les pieds sont bruns, & le bec est jaunâtre: Aldrovande dit que cette espèce lui a été envoyée d'Épidaure, & il y réunit celle d'un jeune butor, pris dans les marais près de Bologne, qui même n'avoit pas encore les couleurs de l'âge adulte: il ajoute que cet oiseau lui a paru appartenir de plus près aux butors qu'aux hérons. Au reste, il se pourroit, suivant la conjecture de M. Salerne, que ce sut cette même petite espèce de butor qui se voit quelquesois en Sologne, & que l'on y connoît sous le nom de quoimeau (e). Marsigli place aussi sur le Danube, cette espèce qui est la troisième d'Aldrovande, & les Auteurs de l'Ornithologie italienne, disent qu'elle est naturelle au pays de Bologne (f).

<sup>(</sup>d) Ardeæ stellaris tertium genus. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 410, avec une figure qui paroît assez bonne, pag. 411. — Willughby, Ornithol. pag. 208. — Ray, Synops. avi. pag. 100, n.º 12. — Marsigl. Danub. tom. V, pag. 18, avec une figure inexacte, tab. 7. — Ardea superne nigricans, inferne rufescens; vertice nigro; collo ferrugineo; uropygio albo; reciricilus nigricantibus; rostro superne nigricante, inferne corneo colore tinsto; pedibus suscis. . . . Botaurus rusus. Brisson, Ornithol. tome V, pag. 458.

<sup>(</sup>e) Histoire des Oiseaux de Salerne, page 313.

<sup>(</sup>f) Sgarza stellare rossiccia. Gerini, tom. IV, pag. 50. Oiseaux, Tome VII. Hhh

Il paroît qu'elle se trouve aussi en Alsace, car M. le Dosteur Hermann nous a mandé qu'il avoit eu un de ces butors roux, qui a constamment resusé toute nourriture, & s'est laissé mourir d'inanition; il ajoute que malgré ses longues jambes, ce butor montoit sur un petit arbre dont il pouvoit embrasser la tige en tenant le bec & le cou verticalement & dans la même ligne (g).

# \* LE PETIT BUTOR DU SÉNÉGAL.

#### Cinquième espèce.

Nous rapporterons aux butors, l'oiseau donné dans nos planches enluminées, sous le nom de petit héron du Sénégal, qui en esset paroît à son cou raccourci & bien garni de plumes, être un butor plutôt qu'un héron; il est aussi d'une très-petite espèce puisqu'il n'a pas plus d'un pied de longueur. Il est assez exactement représenté dans la planche, pour que l'on n'ait pas besoin d'une autre description.

<sup>(</sup>g) Extrait d'une lettre de M. le Docteur Hermann, à M. de Mont eiliard, datée de Strasbourg le 22 septembre 1779.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 315.

# LE POUACRE, ou BUTOR TACHETÉ. (h)

Sixième espèce.

Les Chasseurs ont donné le nom de Pouacre à cet oiseau; sa grosseur est celle d'une Corneille, & il a plus de vingt pouces du bec aux ongles; tout le fond de son plumage est brun, soncé aux pennes de l'aile, clair audevant du cou & au-dessous du corps; parsemé sur la tête, le dessus du cou, du dos & sur les épaules de petites taches blanches, placées à l'extrémité des plumes; chaque penne de l'aile est aussi terminée par une tache blanche.

Nous lui rapporterons le pouacre de Cayenne, représenté dans nos planches enluminées, n.º 939, qui paroît n'en diffèrer qu'en ce que le fond du plumage sur le dos est plus noirâtre, & que le devant du corps est tacheté de pinceaux bruns, sur sond blanchâtre; légères dissérences qui ne paroissent pas caractériser assez une diversité d'espèce entre ces oiseaux, d'autant plus que la grandeur est la même.

<sup>(</sup>h) Der schwartze reiger. Frisch, vol. II, divis. 12, sect. 1, pl. 9.

— Ardea susca, superne saturatius, inserne dilutius; superne albo punctulata; rectricibus suscis; spatio rostrum inter & oculos nudo virescente; rostro superne susco, inserne slavo - virescente; pedibus susco - virescentibus....

Botaurus nævius. Brisson, Ornithol. tome V, page 462.

#### OISEAUX

### DU NOUVEAU CONTINENT Qui ont rapport au Butor.

### L'ÉTOILÉ. (a)

Première espèce.

Cet oiseau est le butor brun de la Caroline de Catesby, il se trouve aussi à la Jamaïque, & nous lui donnons le nom d'étoilé, parce que son plumage entièrement brun, est semé sur l'aile de quelques taches blanches jetées comme au hasard dans cette teinte obscure; ces taches lui donnent quelque rapport avec l'espèce précédente; il est un peu moins grand que le butor d'Europe; il fréquente les étangs & les rivières loin de la mer, & dans les endroits les plus élevés du pays. Outre cette espèce, qui paroît

<sup>(</sup>a) Brown bittern. Catesby, Carolin. tom. I, pag. 78, avec une belle sigure. — Small bittern. Sloane, Jamaïc. pag. 315, n.° 5. — Ray, Synops. avi. pag. 189, n.° 4. — Ardea minor, sub-susce grisea, crutibus brevioribus. Brown. Hist. nat. of Jamaïc. pag. 478. — Ardea susce. Klein, Avi. pag. 124, n.° 8. — Ardea susce, supernè saturatius, infernè dilutius; alis supernè albo punctulatis, rectricibus cinereo carulescentibus, spatio restrum inter & oculos nudo, & rostro inferiore viridibus, rostro superiore nigro-virescente; pedibus slavo-virescentibus... Botaurus Americanus nævius. Brisson, Ornithela tome V, page 464.

répandue dans plusieurs contrées de l'Amérique septentrionale; il paroît qu'il en existe une autre vers la Louissane, plus semblable à celle d'Europe (b).

# LE BUTOR JAUNE DU BRESIL (c)

#### Seconde espèce.

Par les proportions même que Marcgrave donne à cet oiseau, en le rapportant aux hérons, on juge que c'est plutôt un butor qu'un héron; la grosseur du corps est celle d'un canard; le cou est long d'un pied; le corps de cinq pouces & demi; la queue de quatre; les pieds & la jambe de plus de neuf; tout le dos avec l'aile, est en plumes brunes lavées de jaune; les pennes de l'aile

<sup>(</sup>b) a Les butors sont des oiseaux aquatiques qui vivent de poisson; ils ont le bec très-gros; ils sont connus en France, ainsi je n'en a dirai rien davantage. » Le Page Dupratz; Histoire de la Louisiane, tome II, page 218.

<sup>(</sup>c) Alia ardece species. Marcgrave, Hist. Nat. Brasil. pag. 210.

—Jonston, Avi. pag. 143. — Ardea Brasiliensis, stellari similis Marcgravii. — Willughby, Ornithol. pag. 209. — Ardea Brasiliensis, cinerece similis Marcgravii. Ray, Synops. avi. pag. 101, n.° 16. — Ardea supernè susca, susescente striata, infernè alba susco striata; marginibus pennasum susceptiones; capite & collo superiore susescentibus, nigro striatis; restricibus partim nigris, partim cinereis, albo transversim striatis; rostro superius susceptiones, in exostu & infernè stavo-virescente; pedibus obscurè griseis....

Botaurus Brasiliensis. Brisson, Ornithol. tome V, page 460.

font mi-parties de noir & de cendré, & coupées transversalement de lignes blanches; les longues plumes pendantes de la tête & du cou, sont d'un jaune-pâle, ondé de noir; celles du bas du cou, de la poitrine & du ventre, sont d'un blanc ondé de brun & frangées de jaune à l'entour. Nous remarquerons comme chose singulière, qu'il a le bec dentelé vers la pointe, tant en bas qu'en haut.

# \* LE PETIT BUTOR DE CAYENNE. Troisième espèce.

CE petit Butor n'a guère qu'un pied ou treize pouces de longueur; tout son plumage, sur un fond gris rous-state, est tacheté de brun-noir par petites lignes transversales très-pressées, ondulantes & comme vermiculées en forme de zigzags & de pointes au bas du cou, à l'estomac & aux slancs; le dessus de la tête est noir, le cou trèsfourni de plumes, paroit presque aussi gros que le corps.

# LE BUTOR DE LA BAIE D'HUDSON. (d) Quatrième espèce.

L A livrée commune à tous les butors, est un plumage fond roux ou roussaire plus ou moins haché & coupé

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 763.

<sup>(</sup>d) Bittern from Hudson's bay. Edwards, History of Birds, tom. III, pag. & pl. 136.—Ardea supernè rufescens, nigricante transversim striata,

de lignes & de traits bruns ou noirâtres; & cette livrée se retrouve dans le butor de la baie d'Hudson; il est moins gros que celui d'Europe; sa longueur du bec aux ongles, n'est guère que de deux pieds six pouces.

### \* L'ONORÉ.

### Cinquième espèce.

Nous plaçons à la fuite des butors du nouveau continent, les oiseaux nommés onorés, dans nos planches enluminées. Ce nom se donne à Cayenne, à toutes les espèces de hérons; cependant les onorés dont il s'agit ici nous paroissent se rapporter de beaucoup plus près à la famille du butor; ils en ont la forme & les couleurs, & n'en different qu'en ce que leur cou est moins sourni de plumes quoique plus garni & moins grêle que le cou des hérons. Ce premier onoré est presque aussi grand, mais un peu moins gros que le butor d'Europe; tout son plumage est agréablement marqueté & largement coupé par bandes

inferne candicans, maculis longitudinalibus rufescentilius, nigro aspersis, varia; vertice ni recante; collo inferiore albo, maculis longitudinalibus rufescentibus, nigro marginatis, vario; pennis in colli inferioris imâ parte longissimis; restrictous rufescentibus, nigricante transversim striatis; rostro superius & apice nigricante, inferne luteo; pedibus slavis.... Botaurus freti Hud nis. Brisson, Ornithol. tome V, page 449.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 790, sous la dénomination d'Onore de Cayenne.

noires transversales, en zigzags, sur sond roux au-dessus du corps & gris-blanc au-dessous.

#### \* L'ONORÉ RAYÉ.

#### Sixième espèce.

Cette espèce est un peu plus grande que la précédente, & la longueur de l'oiseau, est de deux pieds & demi; les grandes pennes de l'aile & la queue sont noires; tout le manteau est joliment ouvragé par de petites lignes très-fines de roux, de jaunâtre & de brun, qui courent transversalement en ondulant & sormant des demi-festons; le dessus du cou & la tête, sont d'un roux-vis, coupé encore de petites lignes brunes; le devant du cou & du corps est blanc, ségèrement marqué de quelques traits bruns.

Ces deux espèces d'onorés nous ont été envoyées par M. de la Borde, médecin du Roi à Cayenne; ils se cachent dans les ravines creusées par les eaux dans les Savanes, & ils fréquentent le bord des rivières; pendant les sécheresses ils se tiennent fourrés dans les herbes épaisses; ils partent de très-loin, & on n'en trouve jamais deux ensemble; lorsque l'on en blesse un, il ne faut l'approcher qu'avec précaution, car il se met sur la désensive, en retirant le cou & frappant un grand coup de

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 860.

bec, & cherchant à le diriger dans les yeux; les habitudes de l'onoré sont les mêmes que celles de nos hérons.

M. de la Borde a vu un onoré privé ou plutôt captif dans une maison; il y étoit continuellement à l'assût des rats; il les attrapoit avec une adresse supérieure à celle des chats; mais quoiqu'il sût depuis deux ans dans la maison, il se tenoit toujours dans des endroits cachés, & quand on l'approchoit il cherchoit, d'un air menaçant, à fixer les yeux. Au reste, l'une & l'autre espèce de ces onorés paroissent être sédentaires chacune dans leur contrée & toutes deux sont assez rares.

# L'ONORÉ DES BOIS. (e) Septième espèce.

ON appelle ainsi cette espèce à la Guyane; nous lui laissons cette dénomination suivant notre usage de con-

<sup>(</sup>e) Soco Brasiliensibus. Marcgrave, Hist. Nat. Bras. pag. 199, avec une figure peu exacte. — Jonston, Avi. pag. 136. — Willughby, Ornithol. pag. 209. — Ray, Synops. avi. pag. 100, n.° 14. — Çocoi tertius. Pison, Hist. nat. pag. 90, avec la figure empruntée de Marcgrave. — Ardea sylvatica coloris ferruginei: Onoré des bois par les François de la Guyane. Barrère, France équinox. pag. 125. — Ardea Americana, sylvatica, coloris ferruginei. Idem, Ornithol. clas. IV, Gen. 1, Sp. 14. — Ardea subsusca major, collo & pectore albo undatis. Browne, Nat. hist. of Jamaïc. pag. 478. — Ardea nigricans, slavescente punctulata; capite & collo superiore suscis, nigro punctulatis; collo inseriore albo, maculis longitudinalibus nigris suscis vario: rectricibus nigricantibus; rostro nigro; pedibus suscis. . . Ardea Brasiliensis. Brisson, Ornithol. t. V, p. 441. Oiseaux, Tome VII.

#### 434 HISTOIRE NATURELLE, &c.

server aux espèces étrangères, le nom qu'elles portent dans leur pays natal, puisque c'est le seul moyen pour les habitaus de les reconnoître, & pour nous de les seur demander. Celle-ci se trouve à la Guyane & au Bresil; Marcgrave la comprend sous le nom générique de soco, avec les hérons: mais elle nous paroît avoir beaucoup de rapport aux deux espèces précédentes d'onorés, & par conséquent aux butors; le plumage est, sur le dos, le croupion, les épaules, d'un noirâtre tout pointillé de jaunâtre: & ce qui n'est pas ordinaire, ce plumage est le même sur la poitrine, le ventre & les côtés; le dessus du cou est d'un blanc mélé de taches longitudinales, noires & brunes: Marcgrave dit que le cou est long d'un pied, & que la longueur totale du beç aux ongles est d'environ trois pieds.



### \* LE BIHOREAU. (a)

LA plupart des Naturalisses ont désigné le Bihoreau sous le nom de corbeau de muit (nyélicorax); & cela d'après l'espèce de croassement étrange, ou plutôt de râlement

(a) En Allemand, nacht-rab, bundter-reger, schild-reger; en Anglois, night-raven; en Flamand, quack; en vieux François, roupeau.

Bihoreau ou roupeau, espèce de héron. Belon, Hist. nat. des Ois. pag. 197, avec une mauvaise figure, page 198.—Bihoreau, roupeau, idem, Portraits d'oiseaux, page 44, a, avec la même figure. - Nyclicorax. Gesner, Avi. pag. 6 27, avec une très-mauvaise figure; la même, Icon. avi. pag. 18. - Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 271, avec la figure prise de Gesner, pag. 272. - Jonston, Avi. pag. 95, avec la même figure, tab. 20. — Sibbald. Scot. illust. part. II, lib. III, pag. 15. - Charleton, Exercit. pag. 79, n.º 9. Idem, Onomazt. pag. 71, n.º 9. - Ardea varia. Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 226. - Ardea varia Schwenkfeldii; corvus nocturnus agricolæ. Klein, Avi. pag. 123, n.°5. - Ardea cinerea minor. Jonston, Avi. pag. 103, avec la figure empruntée d'Aldrovande, tab. 50. - Ray, Synopf. avi. pag. 99, n.° 3. - Rzaczynski, Auduar. Hift. Nat. Polon. pag. 364. - Marfigl. Danub. tom. V, pag. 10, avec une très-mauvaise figure, tab. 3. - Ardea cinerea minor, germanis nyclicorax. Willighby, Ornithol. pag. 204. -Ardea cirrata, alba, dorso nigro. Barrère, Ornithol. clas. IV, Gen. I, Sp. 7. - Ardea cristâ occipitis tripenni dependente; derfo nigro, al domine flavescente... nyclicorax. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 9. - Der aschgraue reiger, mit 3. Nacken sedern. Frisch, vol. II, div. 12, sect. 1, pl. 10. - Corbeau de nuit. Albin, tome II, page 43, avec une figure mal coloriée, pl. 67. - Ardea superne objence viridis, infemè liii

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 758 le mâle, & n.º 759 la femelle.

effrayant & lugubre qu'il fait entendre pendant la nuit (b); c'est le seul rapport que le bihoreau ait avec le corbeau, car il ressemble au héron par la forme & l'habitude du corps; mais il en dissère en ce qu'il a le cou plus court & plus fourni; la tête plus grosse; & le bec moins essilé & plus épais; il est aussi plus petit, n'ayant qu'environ vingt pouces de longueur; son plumage est noir, à resset vert sur la tête & la nuque; vert obscur sur le dos; grisde-perle sur les ailes & la queue, & blanc sur le reste du corps; le mâle porte sur la nuque du cou, des brins, ordinairement au nombre de trois, très-déliés, d'un blanc-de-neige (c), & qui ont jusqu'à cinq pouces de longueur; de toutes les plumes d'aigrette, celles - ci sont les plus belles & ses plus précieus (d); elles tombent au

alba, vertice nigro viridescente; tænià in syncipite & supra oculos candidà; pennis tribus in occipite strictissimis, longissimis, candidis; collo superiore albo cinerascente; uropygio dilutè cinereo, remigilusque cinereis; rostro nigricante; pedibus viridi-stavicantibus... Nyclicorax; Brisson, Ornithol. tome V, page 226. — Nota. Il paroît qu'il se trouve aux Antilles un Lihoreau semblable à celui d'Europe, & qu'on reconnoît dans l'ardea sinerea rostro curviori du P. Feuillée. Obs. page 411.

<sup>(</sup>b) Vesperè & noclu absonâ voce molestat. Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 226.

<sup>(</sup>e) « Entre les plumes noires du dessus de sa tête, sortent d'autres petites plumes blanches, longues & deliées, qu'il fait moult beau voir. » Belon.

<sup>(</sup>d) « Elles se vendent à haut prix, dit Schwenckfeld, & notre jeune noblesse aime à les porter en panache sur le chapeau. » Avi. Siles. pag. 226.

printemps, & ne se renouvellent qu'une sois par an; la femelle est privée de cet ornement, & elle est assez dissérente du mâle, pour avoir été méconnue par quelques Naturalistes. La neuvième espèce de héron de M. Brisson, n'est en esset que cette même semelle (e); elle a tout le manteau d'un cendré-roussatre; des taches en pinceaux de cette même teinte sur le cou; & le dessus du corps gris-blanc.

Le bihoreau niche dans les rochers, suivant Belon, qui dérive de-là son ancien nom reupeau (f); mais selon Schwenckseld & Willughby, c'est sur les aulnes près des marais, qu'il établit son nid(g); ce qui ne peut se concilier qu'en supposant que ces oiseaux changent d'habitude à cet égard suivant les circonstances; en sorte que dans les plaines de la Silésse ou de la Hollande, ils s'établissent sur les arbres aquatiques, au lieu que sur les côtes de Bretagne, où Belon les a vus, ils nichent dans les rochers; on assure que leur ponte est de trois ou quatre œus blancs (h).

Le bihoreau paroît être un oileau de passage; Belon en a vu un exposé sur le marché au mois de mars; Schwencseld assure qu'il part de Silésie au commencement de l'automne, & qu'il revient avec les cigognes au

<sup>(</sup>e) Le héron gris. Brisson, Omithol. tome V, page 412.

<sup>(</sup>f) Nat. des Oiseaux, page 197.

<sup>(</sup>g) Ni listicant gregatim, in alnis & sruclicibus densis. Schwenckseld, pag. 226; voyez aussi Willughby, pag. 204.

<sup>(</sup>h) Willinghby, Schwenckfeld.

printemps (i); il fréquente également les rivages de la mer & les rivières ou marais de l'intérieur des terres : on en trouve en France dans la Sologne (k); en Toscane sur les lacs de Fucecchio & de Bientine (l); mais l'espèce en est par-tout plus rare que celle du héron; elle est aussi moins répandue & ne s'est pas étendue jusqu'en Suède (m).

Avec des jambes moins hautes & un cou plus court que le héron, le bihoreau cherche sa pâture moitié dans l'eau, moitié sur terre, & vit autant de grillons, de limaces & autres insectes terrestres, que de grenouilles & de poissons (n); Il reste caché pendant le jour, & ne se met en mouvement qu'à l'approche de la nuit, c'est alors qu'il sait entendre son cri ka, ka, ka, que Willughby compare aux sanglots du vomissement d'un homme (o).

Le bihoreau a les doigts très-longs: les pieds & les jambes sont d'un jaune-verdâtre; le bec est noir (p),

<sup>(</sup>i) Avi Siles. pag. 226.

<sup>(</sup>k) Hist. nat. des Oiseaux, page 310.

<sup>(1)</sup> Ornithologie italienne, tom. IV, pag. 49.

<sup>(</sup>m) Nous en jugeons par le silence que garde sur cette espèce M. Linnœus dans son Fauna Succica.

<sup>(</sup>n) Schwenckfeld.

<sup>(</sup>o) Nyclicorax; quod interdiu clamet voce absona, & tanquam vomiturientis. Williamby, pag. 204.

<sup>(</sup>p) Schwenckfeld paroît se tromper sur la couleur des pieds &



LE BIHOREAU.



& légèrement arqué dans la partie supérieure; ses yeux sont brillans, & l'iris sorme un cercle rouge ou jauneaurore autour de la prunelle.

### \* LE BIHOREAU DE CAYENNE.

CE Bihoreau d'Amérique est aussi grand que celui d'Europe, mais il paroit moins gros dans toutes ses parties; le corps est plus menu; les jambes sont plus hautes; le cou, la tête & le bec sont plus petits; le plumage est d'un cendré-bleuâtre sur le cou & au-dessous du corps: le manteau est noir frangé de cendré sur chaque plume: la tête est enveloppée de noir, & le sommet en est blanc; il y a aussi un trait blanc sous l'œil; ce bihoreau porte un panache composé de cinq ou six brins, dont les uns sont blancs & les autres noirs.

fur celle du bec; mais Klein se trompe davantage en exagérant les expressions de Schwenckfeld qu'il transcrit; Schwenckfeld dit, rostrum obscure rubet... crura nigricant com rubedine: Klein cerit, rostro sanguineo prout & podes; ce qui ne peut jamais convenir au bihoreau & le rend méconnoissable.

\* Voyez les planches enluminées, n.º 899.



## \* L'OMBRETTE. (a)

C'est à M, Adanson que nous devons la connoissance de cet oiseau qui se trouve au Sénégal; il est un peu plus grand que le bihoreau; la couleur de terre d'ombre, ou de gris-brun foncé de son plumage lui a fait donner le nom d'ombrette; il doit être placé comme espèce anomale entre les genres des oiseaux de rivage, car on ne peut le rapporter exactement à aucun de ces genres; il pourroit approcher de celui des hérons s'il n'avoit un bec d'une forme entièrement différente, & qui même n'appartient qu'à lui; ce bec très-large & trèsépais près de la tête, s'alonge en s'aplatissant par les côtés; l'arête de la partie supérieure se relève dans toute sa longueur, & paroît s'en détacher par deux rainures tracées de chaque côté; ce que M. Brisson exprime, en disant que le bec semble composé de plusieurs pièces articulées; & cette arête rabattue sur le bout du bec, le termine en pointe recourbée; ce bec est long de trois pouces trois lignes; le pied joint à la partie nue de la jambe a quatre pouces & demi; cette dernière partie seule a deux pouces: Ces dimensions ont été

prises

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 796.

<sup>(</sup>a) Scopus fuscus, superne saturatius, inferne dilutius; tectricibus cauda inferioribus, rectricibusque dilute suscis, fusco saturatione transversim striatis...

Scopus (a Exia, umbra). Brisson, Ornithol. tome V, page 503.

prises sur un de ces oiseaux, conservé au Cabinet du Roi. M. Brisson semble en donner de plus grandes; les doigts sont engagés vers la racine, par un commencement de membrane plus étendue entre le doigt extérieur & celui du milieu; le doigt postérieur n'est point articulé comme dans les hérons, à côté du talon, mais au talon même.



#### \* LE COURLIRI ou COURLAN.

LE nom de Courlan ou Courliri ne doit pas saire imaginer que cet oiseau ait de grands rapports avec les courlis; il en a beaucoup plus avec les hérons, dont il a la stature & presque la hauteur; sa longueur du bec aux ongles, est de deux pieds huit pouces; la partie nue de la jambe, prise avec le pied, a sept pouces; le bec en a quatre; il est droit dans presque toute sa longueur, il se courbe foiblement vers la pointe, & ce n'est que par ce rapport que le courlan s'approche des courlis, dont il diffère par la taille, & toute l'habitude de sa forme est très-ressemblante à celle des hérons; de plus on voit à l'ongle du grand doigt, la tranche saillante du côté intérieur, qui représente l'espèce de peigne dentelé de l'ongle du héron; le plumage du Courlan est d'un beau brun qui devient rougeâtre & cuivreux aux grandes pennes de l'aile & de la queue; chaque plume du cou porte dans son milieu un trait de pinceau blanc. Cette espèce est nouvelle & nous a été envoyée de Cayenne, sous le nom de courliri, d'où on lui a donné celui de courlin dans nos planches enluminées.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 848.



## \* LE SAVACOU. (a)

LE Savacou est naturel aux régions de la Guyane & du Bresil; il a assez la taille & les proportions du bihoreau; & par les traits de conformation, comme par la manière de vivre, il paroîtroit avoisiner la famille des hérons, si son bec large & singulièrement épaté, ne l'en éloignoit beaucoup & ne le distinguoit même de tous les autres oiseaux de rivage; cette large forme de bec a fait donner au savacou le surnom de cuiller; ce sont en esset deux cuillers appliquées l'une contre l'autre par le côté concave; la partie supérieure porte sur sa convexité deux rainures prosondes qui partent des

Kkkij

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n. 38 & 869.

<sup>(</sup>a) Savacou ou Saouacou à Cayenne; rapapa par les sauvages Garipanes; tamatia au Bresil; c'est le second tamatia de Marcgrave, le premier est un oiseau tout dissérent: voyez l'article des Oiseaux barbus.

Tamatia Brasiliensibus dicla. Marcgrave, Hist. Nat. Brasil. pag. 208, avec une très-mauvaile figure. — Jonston, Avi. pag. 143. — Gallinula aquatica, tamatia Brasiliensibus dicla Marcgravii. Willingshby, Ornith. pag. 238. — Ray, Synops. avi. pag. 116, n.º 12. — Cancrosagus major rostro cochlearis instar excavato, ingluvie magnâ extuberante. Barrère, France équinox. pag. 128. — Cochlearius suscus; capite nigro; ventre candicante variegato; reclricibus suscis. . . . Cochlearius suscente suscis suscis suscente. Brisson, Ornithol. tome V, page 509. — Cochlearius supernè cinerco-albus insernè suscente suscis capite superiore nigro; syncipite, genis & collo inseriore albis: dorso supremo saturate cinereo; reclricibus cinereo albis. . Cochlearius. Idem, ibidem, page 506.

narines, & se prolongent de manière que le milieu sorme une arête élevée qui se termine par une petite pointe crochue; la moitié insérieure de ce bec, sur laquelle la supérieure s'emborte, n'est pour ainsi dire qu'un cadre sur lequel est tendue la peau prolongée de la gorge; l'une & l'autre mandibule sont tranchantes par les bords, & d'une corne solide & très-dure; ce bec a quatre pouces des angles à la pointe, & vingt lignes dans la plus grande largeur.

Avec une arme si sorte, qui tranche & coupe, & qui pourroit rendre le savacou redoutable aux autres oiseaux, il paroit s'en tenir aux douces habitudes d'une vie paisible & s'obre; si l'on pouvoit inscrer quelque chose de noms appliqués par les Nomenclateurs, un de ceux que lui donne Barrère, nous indiqueroit qu'il vit de crabes (b); mais au contraire, il semble s'eloigner par goût du voisinage de la mer; il habite les savanes noyées, & se tient le long des rivières ou la marée ne monte point (e); c'est-là que perché sur les arbres aquatiques il attend le passage des poissons dont il sait sa proie, & sur lesquels il tombe en plongeant & se relevant sans s'arrêter sur l'eau (d); il marche le cou arqué & le dos voûté, dans une attitude qui paroit génée, & avec un air aussi

<sup>(</sup>b) Cancrefagus, &c. Voyez la nomenclature.

<sup>(</sup>c) Observations saites à Cayenne par M. Sonini de Manoncour.

<sup>(</sup>d Memoires communiqués par M. de la Borde, Médecin du Roi à Cayenne.

triste que celui du héron (e); il est sauvage & se tient soin des lieux habités (f); ses yeux placés sort près de la racine du bec, lui donnent un air sarouche; lorsqu'il est pris, il sait craquer son bec, & dans la colere ou l'agitation, il relève les songues plumes du sommet de sa tête.

Barrère a fait trois espèces de savacou (g), que M. Brisson réduit à deux (h), & qui probablement se réduisent à une seule; en esset, le savacou gris & le savacou brun, ne dissèrent notablement entr'eux que par le long panache que porte le dernier; & ce panache pourroit être le caractère du mâle; l'autre que nous soupçonnons être la semelle a un commencement ou un indice de ce même caractère dans les plumes tombantes du derrière de la tête; & pour la dissérence du brun au gris dans leur plumage, on peut d'autant plus la regarder comme étant de sexe ou d'âge, qu'il existe dans le savacou varié (i), une nuance qui les rapproche. Du reste, ses sormes & les proportions du savacou gris & du savacou brun sont

<sup>(</sup>e) Dorso incurvato incedens, & collo incurvato. Marcgrave.

<sup>(</sup>f) M. de la Borde.

<sup>(</sup>g) Onocrotalus Americanus, cinereus, non maculosus. Barrère, Ornith. clas. III, Gen. 11, Sp. 1. — Onocrotalus Americanus, cinereus maculatus Idem, ibid. Sp. 2; & le cancrofagus major, rapporté dans la nomenclature.

<sup>(</sup>h) A. cochlearius nævirs Brisson, Omithol. tome V, page 508.

<sup>(</sup>i) Rapporté de Cayenne par M. Sonini.

ontièrement les mêmes; & nous sommes d'autant plus portés à n'admettre ici qu'une seule espèce, que la Nature qui semble les multiplier en se jouant sur les sormes communes & les traits du plan général de ses ouvrages, laisse au contraire comme isolées & jetées aux confins de ce plan, les sormes singulières qui s'éloignent de cette sorme ordinaire, comme on peut le voir par les exemples de la spatule, de l'avocette, du phénicoptère, &c. dont les espèces sont uniques & n'ont que peu ou point de variétés.

Le savacou brun & huppé (planche enluminée, n.º 869), que nous prenons pour le mâle, a plus de gris-roux que de gris-bleuâtre dans son manteau; les plumes de la nuque du cou sont noires & forment un panache long de sept à huit pouces, tombant sur le dos; ces plumes sont flottantes & quelques-unes ont jusqu'à huit lignes de largeur.

Le savacou gris (planche enluminée, n.º 38), qui nous paroit être la semelle, a tout le manteau gris-blanc bleuâtre, avec une petite zone noire sur le haut du dos; le dessous du corps est noir mêlé de roux; le devant du cou & le front sont blancs; la coisse de la tête tombante derrière en pointe, est d'un noir bleuâtre.

L'un & l'autre ont la gorge nue; la peau qui la recouvre paroît susceptible d'un renssement considérable; c'est apparemment ce que veut dire Barrère par ingluvie extuberante. Cette peau suivant Marcgrave, est jaunâtre ainsi que les



LE SAVACOU.



pieds; les doigts sont grêles & les phalanges en sont longues; on peut encore remarquer que le doigt postérieur est articulé à côté du talon, près du doigt extérieur comme dans les hérons; la queue est courte & ne passe pas l'aile pliée, la longueur totale de l'oiseau est d'environ vingt pouces. Nous devons observer que nos mesures ont été prises sur des individus un peu plus grands que celui qu'a décrit M. Brisson, qui étoit probablement un jeune.



## \* LA SPATULE. (a)

Que 10 un la Spatule soit d'une sigure très-caractérisse & meme singulière, les Nomenclateurs n'ont pas laissé de la consondre sous des dénominations impropres & étrangères,

(a) En Grec, Δευχορωδιός; par emprunt de nom avec le héron blanc, & par erreur Πελεκαν; en Latin, platea, platelea; en Hébreu, hauth, suivant Gesner; en Italien, beccaroveglia; en Allemand, pelecan, leesser; en Suisse, schusser; en Flamand, lepelaer; en Anglois, spoonbil, schoveler; en Suédois, pelecan; en Russe, calpêtre; en Polonois, pelican, plaskonos; en Illyrien, bucacz; en Catalan, pellicano; à Madagascar, fangali-am-bava, c'est-à-dire, bêche au bec.

Pale, poche & cueillier. Belon, Nat. des Oiseaux, page 194, avec une figure peu exacte. - Pale, poche, cueillier, truble. Idem, Portraits d'oiseaux, page 34, a, la même figure. — Pelecanus. Gesner, Avi. pag. 665, avec une mauvaise figure, pag. 666. - Pelecanus, platea vel platalea. Idem, Icon. avi. pag. 92; avec une figure qui n'est pas meilleure. — Albardeola, platea Plinii, platelea Ciceronis, quam pelecanum facit ornithologus. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 384, avec une figure assez reconnoissable, pag. 385; & une autre moins bonne, pag. 386. - Ardea alba. Jonston, Avi. pag. 103, avec une figure empruntée d'Aldrovande, tab. 46, sous le titre, pelicanus, five platea. - Platea, five pelecanus Aldrovandi. Willighby, Ornithol. pag. 212. - Ray, Synopf. avi. pag. 102, n.º 1. - Sibbald. Scot. illushr. part. II, lib. XIII, pag. 18. - Platea leucorodius Willughbeii. Klein, Avi. pag. 126, n.º 1. - Platea. Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 341. - Platea candida. Barrère, Ornithol. clas. 111, Gen. 29, Sp. 1. - Ardea alba, cochlearia, plateola; Charleton, Exercit. pag. 109, n. 2.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 405.

étrangères, avec des oiseaux tous dissérens; ils l'ont appelée héron blanc (b) & pélican (c), quoiqu'elle soit d'une espèce dissérente de celle du héron (d), & même d'un genre sort éloigné de celui du véritable pélican;

- (b) Leukerodios que Gaza a traduit albardeola.... Petit fluvios ardea & albardeola (leukerodios) quæ magnitudine minor est, rostro recto porrectloque. Aristot. lib. VIII, cap. III. Voyez Aldrovande, tom. III. pag. 384.
  - (c) Gesner; voyez la nomenclature.
- (d) « Il seroit difficile, disent M." de l'Académie, de justifier l'idée de placer cet oiseau parmi les hérons, les différences étant « trop fortes & trop nombreuses, & les ressemblances, comme d'avoir « un panache sur la tête, de vivre de poissons, trop soibles & trop « communes avec d'autres espèces. » Mémoires de l'Académie des Sciences, depuis 1666 jusqu'en 1669, tome III, partie III, page 23.

Oiseaux, Tome VII.

n.º 2. Idem, Onomazt. pag. 103; n.º 2. - Platea, sive pelicanus Aldrovandi, &c. Maisigl. Danub. tom. V, pag. 28, avec une figure peu exacte, tab. 12.- Pelicanus Gesneri, platea Plinii, platelea Ciceronis, &c. Rzaczynski, Aucluar. Hist. Nat. Polon. pag. 407. - Pelecanus. Moehr. Avi. Gen. 60. - Platea corpore albo. Leucorodios. Linnæus, Syft. nat. ed. X, Gen. 73, Sp. 1. - Albardeola, Mus. Worm. pag. 310. -Platyrinchos. Mus. Besler, pag. 36, n.º 4, avec une assez bonne figure de la tête, tab. 9, n.º 4. - Der loeffel reiger. Frisch, vol. II, divis. 12, sect. 1, pl. 7 & 8. - Palette. Anciens Mémoires de l'Académie, tome III, partie III, page 23, avec une figure exacte, planche s. - Pélican. Kolbe, Description du cap de Bonne-espérance, tome III, page 173, avec une figure reconnoissable, page 172, n.º 4. - Petit héron ou bec à cuiller. Albin, tome 11, page 42, avec une mauvaile figure, planche 66. - Platea cristata, in toto corpore candida, oculorum ambitu & gutture nudis, nigris.... Platea. Brisson, Ornithol. tome V, page 352.

ce que Belon reconnoît, en même temps qu'il sui donne le nom de poche, qui n'appartient encore qu'au pélican (e), & celui de cuiller, qui désigne plutôt le phénicoptère ou slammant, qu'on appelle bec à cuiller, ou le savacou qu'on nomme aussi cuiller; le nom de pale ou palette conviendroit mieux, en ce qu'il se rapproche de celui de spatule que nous avons adopté, parce qu'il a été reçu ou son équivalent dans la plupart des Langues (f), & qu'il caractérise la forme extraordinaire du bec de cet oiseau; ce bec aplati dans toute sa longueur, s'élargit en effet vers l'extrémité, en manière de spatule, & se termine en deux plaques arrondies, trois fois aussi larges que le corps du bec même; configuration d'après laquelle Klein donne à cet oiseau le surnom anomaloroster (g); ce bec anomal, en effet, par sa forme, l'est encore par sa substance qui n'est pas ferme, mais flexible comme du cuir, & qui par conséquent est très-peu propre à l'action que Cicéron & Pline lui attribuent, en appliquant mal-à-propos à la spatule, ce qu'Aristote a dit avec beaucoup de vérité du pélican; savoir qu'il fond sur les oiseaux plongeurs & leur fait relâcher leur proie, en les mordant fortement par la tête (h); sur quoi, par une méprise inverse, on

<sup>(</sup>e) Nature des Oiseaux, livre III, page 154.

<sup>(</sup>f) Platea, platelea schufler, spoon-bill, &c. voyez la nomenclature.

<sup>(</sup>g) Ordo avium, pag. 126; mais ce Naturaliste se trompe comme les autres, en pensant que le pelecanes d'Aristote est la spatule.

<sup>(</sup>h) Ariftot. Hist. animal. lib. IX, cap. XIV. - Legi etiam scriptum

a attribué au pélican le nom de placelea, qui appartient réellement à la spatule. Scaliger, au lieu de rectifier ces erreurs, en ajoute d'autres: après avoir confondu la spatule & le pélican; il dit d'après Suidas, que le pelicanos est le même que le dendrocolaptès, coupeur d'arbres, qui est le pic (i); & transportant ainsi la spatule du bord des eaux au sond des bois, il lui fait percer les arbres avec un bec uniquement propre à sendre l'eau ou souiller la vase (k).

En voyant la confusion qu'a répandue sur la Nature, cette multitude de méprises scientifiques, cette sausse érudition, entassée sans connoissance des objets, & ce cahos des choses & des noms encore obscurcis par les Nomenclateurs; je n'ai pu m'empêcher de sentir que la Nature, par-tout belle & simple, eût été plus facile à connoître en elle-même, qu'embarrassée de nos erreurs, ou surchargée de nos méthodes, & que malheureusement on a perdu pour les établir & les discuter, le temps précieux qu'on eut employé à la contempler & à la peindre.

hic esse avem quamdam quæ platelea nominetur; eam sibi cibum quærere advolantem ad eas aves quæ se in mari mergerent, quæ cum emersissent, piscemque cepissent, usque adeo premere earum capita mordicus, dum illæ captum amitterent, quod ipsa invaderet. Cicero. lib. II, de nat. Deor. — Platea nominatur advolans ad eas quæ se in mari mergunt, & capita illarum morsu corripiens, donec capturam extorqueat. Plin. lib. X, cap. LVI.

<sup>(</sup>i) Voyez l'histoire du Pic, premier article de ce volume.

<sup>(</sup>k) Voyez les Mémoires de l'Académie, à l'endroit cité ci-devant. L'11 ij

La spaule est toute blanche, elle est de la grosseur du héron, mais elle a les pieds moins hauts & le cou moins long, & garni de petites plumes courtes; celles du bas de la tête sont longues & étroites, elles forment un panache qui retombe en arrière; la gorge est couverte & les yeux sont entourés d'une peau nue; les pieds & le nu de la jambe, sont couverts d'une peau noire, dure & écailleuse; une portion de membrane unit les doigts vers leur jonction, & par son prolongement les frange & les borde légèrement jusqu'à l'extrémité; des ondes noires transversales se marquent sur le fond de couleur jaunâtre du bec dont l'extrémité est d'un jaune quelquesois mélé de rouge; un bord noir tracé par une rainure, forme comme un ourlet relevé tout autour de ce bec singulier, & l'on voit en - dedans une longue gouttière sous la mandibule supérieure; une petite pointe recourbée en-dessous, termine l'extrémité de cette espèce de palette qui a vingttrois lignes dans sa plus grande largeur, & paroît intérieurement sillonnée de petites stries qui rendent sa surface un peu rude & moins lisse qu'elle ne l'est en dehors; près de la tête la mandibule supérieure est si large & si épaisse que le front semble y être entièrement engagé; les deux mandibules près de leur origine, sont également garnies intérieurement vers les bords de petits tubercules ou mamelons sillonnés, lesquels ou servent à broyer les coquillages que le bec de la spatule est tout propre à recueillir, ou à retenir & arrêter une proie glissante; car

il paroît que cet oiseau se nourrit également de poissons, de coquillages, d'insectes aquatiques & de vers.

La spatule habite les bords de la mer, & ne se trouve que rarement dans l'intérieur des terres (1), si ce n'est sur quelques lacs (m), & passagèrement aux bords des rivières; elle présère les côtes marécageuses, on la voit sur celles du Poitou, de la Bretagne (n), de la Picardie & de la Hollande: quelques endroits sont même renommés par l'affluence des spatules qui s'y rassemblent avec d'autres espèces aquatiques, tels sont les marais de Sevenhuis, près de Leyde (o).

Ces oiseaux font leur nid à la sommité des grands arbres voisins des côtes de la mer, & le construisent de bûchettes; ils produisent trois ou quatre petits; ils sont grand bruit sur ces arbres dans le temps des nichées, & y reviennent régulièrement tous les soirs se percher pour dormir (p).

<sup>(1) «</sup> La cuiller est extrêmement rare dans ce pays-ci: on en tua une près de Chartres, il y a quelques années. » Salerne, Ornith. page 317.

<sup>(</sup>m) Comme sur ceux de Bientina & de Fucecchio en Toscane, suivant Gerini, storia d'egl' uccelli, tome IV, page 53. Il se trompe d'ailleurs en appelant cet oiseau pélican.

<sup>(</sup>n) « La pale est un oiseau moult commun ez rivages de notre océan, sur les marches de Bretaigne; comme aussi le heron blanc. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 194.

<sup>(</sup>o) Albin, tome II, page 42. — In Hollandiâ non longe a Lugduno-Batavorum infinitos earum nidos vidimus. Jonston, pag. 152.

<sup>(1)</sup> Beion.

De quatre spatules décrites par M. s de l'Académie des Sciences (9), & qui étoient toutes blanches; deux avoient un peu de noir au bout de l'aile, ce qui ne marque pas une disserence de sexe, comme Aldrovande l'a cru, ce caractère s'étant trouvé également dans un mâle & dans une femelle; la langue de la spatule est très-petite, de forme triangulaire, & n'a pas trois lignes en toutes dimensions; l'æsophage se dilate en descendant, & c'est apparemment dans cet élargissement que s'arrêtent & se digèrent les petites moules & autres coquillages que la spatule avale, & qu'elle rejette quand la chaleur du ventricule en a fondu la chair (r); elle a un gésier doublé d'une membrane calleuse, comme les oiseaux granivores; mais au lieu des cœcum qui se trouvent dans ces oiseaux à gésier, on ne lui remarque que deux petites éminences très-courtes à l'extrémité de l'ileon; les intestins ont sept pieds de longueur; la trachée-artère est semblable à celle de la grue, & fait dans le thorax une double inflexion; le cœur a un péricarde, quoiqu'Aldrovande dise n'en avoir point trouvé ([).

Ces oiseaux s'avancent en été jusque dans la Bothnie occidentale & dans la Lapponie, où l'on en voit quelques-

<sup>(</sup>q) Mémoires de l'Académie, depuis 1666 jusqu'en 1669, tome III, partie III, pages 27 & 29.

<sup>(</sup>r) Platea cum devoratis se implevit conchis, calore ventris cochas evomit, atque ex iis esculenta legit, testas excernens. Plin. lib. X, cap. LVI.

<sup>(5)</sup> Voyez les Mémoires de l'Académie, à l'endroit cité.

uns suivant Linnæus; en Prusse, où ils ne paroissent également qu'en petit nombre, & où durant les pluies d'automne, ils passent en venant de Pologne (1); Rzaczynski dit qu'on en voit, mais rarement en Volhinie (u); il en passe aussi quelques-uns en Silésie, dans les mois de septembre & d'octobre (x); ils habitent, comme nous l'avons dit, les côtes occidentales de la France; on les retrouve sur celles d'Asrique, à Bissao, vers Sierra-Leona (y); en Égypte, selon Granger (z); au cap de Bonne-espérance, où Kolbe dit qu'ils vivent de serpens autant que de poissons, & où on les appelle flangen-vreeter, mange-serpens (a); M. Commerson a vu des spatules à Madagascar, où les insulaires leur donnent le nom de fangali-am-bava, c'est-à-dire, bêche au bec (b). Les nègres dans quelques cantons appellent ces oiseaux vang-van; & dans d'autres vourou-doulon, oiseaux du

<sup>(</sup>t) Klein, De avibus erraticis, pag. 165 & 193.

<sup>(</sup>u) Auctuar. Hist. Nat. Polon. pag. 408.

<sup>(</sup>x) Aviar. Silef. pag. 314, Schwenckfeld en cet endroit paroît confondre le pélican avec la spatule, puisqu'il y rapporte, d'après Isidore & Saint Jérôme, la fable de la résurrection des petits du pélican, par le sang qu'il verse de sa poitrine, quand le serpent les lui a tués.

<sup>(</sup>y) Voyez la relation de Brue, Hist. générale des Voyages, tome 11, page 5 9 0.

<sup>(7)</sup> Voyage de Granger. Paris, 1745, page 237.

<sup>(</sup>a) Kolhe. Description du cap de Bonne-espérance, tome III, page 273; sa notice n'est pas juste en tout, & il nomme mal-à-propos l'oiseau pélican: mais la figure est celle de la spatule.

<sup>(</sup>b) Vourou-gondron, suivant Flaccourt.

### 456 HISTOIRE NATURELLE

diable; par des rapports superstitieux (c). L'espèce, quoique peu nombreuse, est donc très-répandue & semble même avoir sait le tour de l'ancien continent. M. Sonneres l'a trouvée jusqu'aux îles Philippines (d), & quoiqu'en distingue deux espèces, le manque de huppe, qui est la principale dissérence de l'une à l'autre, ne nous paroit pas sormer un caractère spécifique, & jusqu'à ce jour nous ne connoissons qu'une seule espèce de spatule qui se trouve être à peu-près la même du Nord au Midi, dans tout l'ancien continent; elle se trouve aussi dans le nouveau, & quoiqu'on ait encore ici divisé l'espèce en deux, on doit les réunir en une & convenir que la ressemblance de ces spatules d'Amérique avec celle d'Europe, est si grande, qu'on doit attribuer leurs petites dissérences à l'impression du climat.

\* La spatule d'Amérique (e) est seulement un peu moins

<sup>(</sup>c) Les Nègres lui donnent ce nom, parce que sorsqu'ils l'entendent, ils s'imaginent que son cri annonce la mort à quelqu'un du village. Note lassée par M. Commerson.

<sup>(</sup>d) Voyage à la nouvelle Guinée, page 89.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 165.

<sup>(</sup>e) Ajaia Brasiliensibus, cocherado Lusitanis, belgis lepelaer. Marcagrave, Hist. Nat. Bras. pag. 204. — Ayaia. Laët, Nov. orb. pag. 575. — Jonston, Avi. pag. 139 & 150. — Platea Brasiliensis, ajaia dicta, &c. Willughby, Ornithol. pag. 213. — Ray, Synops. avi. pag. 102, n.° 3. — Platea Brasiliensis; Klein, Avi. pag. 126, n.° 2. — Ardea rosea, spatula dicta. Barrère, France équinox. pag. 124. — Platea Americana, alba roseoque colore mixta. Idem, Ornithol. clas. 111, Gen. 29,

moins grande dans toutes ses dimersons que celle d'Europe; elle en dissère encore par la couleur de rose ou d'incarnat qui relève le sond blanc de son plumage sur le cou, le dos & les slancs; les ailes sont plus sortement colorées, & la teinte de rouge va jusqu'au cramoisi sur les épaules & les couvertures de la queue, dont les pennes sont rousses; la côte de celles de l'aile est marquée d'un beau carmin; la tête comme la gorge est nue; ces belles couleurs n'appartiennent qu'à la spatule adulte; car on en trouve de bien moins, rouges sur tout le corps & encore presque toutes blanches, qui n'ont point la tête dégarnie, & dont les pennes de l'aile sont

Sp. 2. — Platalea corpore sanguineo, ajaia. Linnæus, Soft. nat. ed. X, Gen. 73, Sp. 2. — Platea rosea, capite anteriore & gutture nudis, candicantibus, collo supremo candido; teclricibus cauda superioribus & inserioribus coccineis; rectricibus roseis..... Platea rosea. Brisson, Ornithol. tome V, page 356.

Tlauhquechul. Fernandez, Hist. avi. nov. Hisp. pag. 49, cap. 178.

— Jonston, Avi. pag. 126.— Charleton, Exercit. pag. 119, n.° 2.

Idem, Onomazt. pag. 116, n.° 2. — Avis vivivora. Nieremberg, pag. 214. — Ardea phenicea, spatula dicta. Barrère, France équinox. pag. 125. — Platea Americana phenicea. Idem, Ornithol. clas. 111, Gen. 29, Sp. 3. — Platea sanguinea tota. Klein, Avi. pag. 126, n.° 3. — Tlauhquechul, seu platea Mexicana, &c. Willinghby, Ornithol. pag. 213. — Ray, Synops. avi. pag. 102, n.° 2. — Platea incarnata. Sloane, Jamaïc. pag. 316, n.° 7. — Platea corpore sanguineo, tlauhquechul, seu platea Mexicana. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 73, Sp. 2, var. B. — Platea coccinea; capite anteriore & gutture nudis, candicantibus; torque nigro; collo supremo candido; rectricibus coccineis..... Platea coccinea. Brisson, Ornithol. tome V, page 359.

Oiseaux, Tome VII.

Mmm

en partie brunes, restes de la livrée du premier âge. Barrère assure (f) qu'il se fait dans le plumage des spatules d'Amérique, le même progrès en couleur avec l'âge, que dans plusieurs autres oiseaux, comme les courlis rouges & les phénicoptères ou slammans, qui dans leurs premières années, sont presque tout gris ou tout blancs, & ne deviennent rouges qu'à la troissème année; il résulte de-là que l'oiscau couleur de rose du Bresil, ou l'ajaia de Marcgrave (g), décrit dans son premier age, avec les ailes d'un incarnat tendre; & la spatule cramoisse de la nouvelle Espagne, ou la tlauhquechul de Fernandez, décrite dans l'âge adulte, ne sont qu'un seul & même oiseau. Marcgrave dit qu'on en voit quantité sur la rivière de Saint-François ou de Serégippe, & que sa chair est assez bonne. Fernandez lui donne les mêmes habitudes qu'à notre spatule, de vivre au bord de la mer, de petits poissons, qu'il faut lui donner vivans quand on veut la nourrir en domesticité (h), ayant, dit-il, expérimenté qu'elle ne touche point aux poissons morts (i).

Cette spatule couleur de rose se trouve dans le nou-

<sup>(</sup>f) France équinoxiale, page 125.

<sup>(</sup>g) Voyez la nomenclature précédente.

<sup>(</sup>h) La spatule d'Europe ne resuse pas de vivre en captivité; on peut, dit Belon, la nourrir d'intessins de volailles. Klein en a long-temps conservé une dans un jardin, quoiqu'elle eût eu l'aile cassée d'un coup de seu.

<sup>(</sup>i) C'est apparemment de cette particularité, que Nieremberg a pris occasion de l'appeler avis vivivora.

veau continent, comme la blanche dans l'ancien, sur une grande étendue, du Nord au Midi; depuis les côtes de la nouvelle Espagne & de la Floride (k), jusqu'à la Guyane & au Bresil: on la voit aussi à la Jamaïque (1), & vraisemblablement dans les autres îles voisines; mais l'espèce peu nombreuse, n'est nulle part rassemblée: à Cayenne, par exemple, il y a peut-étre dix fois plus de courlis que de spatules, leurs plus grandes troupes sont de neuf ou dix au plus, communément de deux ou trois: & souvent ces oiseaux sont accompagnés des phénicoptères ou flammans. On voit le matin & le soir les spatules au bord de la mer, ou sur des troncs slottans près de la rive; mais vers le milieu du jour dans le temps de la plus grande chaleur, elles entrent dans les criques & se perchent trèshaut sur les arbres aquatiques; néanmoins elles sont peu sauvages, elles passent en mer très-près des canots, & se laissent approcher assez à terre pour qu'on les tire, soit posées, soit au vol; leur beau plumage est souvent sali par la vase où elles entrent sort avant pour pêcher. M. de la Borde, qui a fait ces observations sur leurs mœurs, nous

Mmm ij

<sup>(</sup>k) Voyez le Page du Pratz, Histoire de la Louisiane, tome II, page 116. « On nous a envoyé de la Balize (à la nouvelle Orléans) un gros oiseau qu'on appelle spatule, à cause de son bec qui a « cette forme; il a le plumage blanc qui devient d'un rouge-clair: « il se rend familier, & reste dans les basse-cours. » Extrait d'une lettre de M. de Fontette, du 20 octobre 1750.

<sup>(1)</sup> The American scarlet pelecan, or spoon-bill, tlaubquechul Fernand, ajaia Brasil. &c. Sloane, Jamaic. vol. II, pag. 317.

consirme celle de Barrère, au sujet de la coulcur, & nous assure que ces spatules de la Guyane, ne prennent qu'avec l'âge & vers la troissème année, cette belle couleur rouge, & que les jeunes sont presque entièrement blanches (m).

M. Baillon, auquel nous devons un grand nombre de bonnes observations, admet deux espèces de spatules, & me mande que toutes deux passent ordinairement sur les côtes de Picardie dans les mois de novembre & d'avril, & que ni l'une ni l'autre n'y séjournent; elles s'arrêtent un jour ou deux près de la mer & dans les marais qui en sont voisins; elles ne sont pas en nombre, & paroissent être très-sauvages.

La première est la spatule commune, qui est d'un blanc sort éclatant, & n'a point de huppe. La seconde espèce est huppée & plus petite que l'autre, & M. Baillon croit que ces dissérences, avec quelques autres variétés dans les couleurs du bec & du plumage, sont suffisantes pour en faire deux espèces distinctes & séparées.

Il est aussi persuadé que toutes les spatules naissent grises comme les hérons - aigrettes, auxquels elles ressemblent par la sorme du corps, le vol & les autres habitudes; il parle de celles de Saint-Domingue comme sormant une troissème espèce; mais il nous paroît, par les raisons que nous avons exposées ci-devant, que ce ne sont que des variétés qu'on peut réduire à une seule & même espèce, parce que l'instinct & toutes les habitudes

<sup>(</sup>m) Mémoires de M. de la Borde, Médecin du Roi à Cayenne.



In Some in

LA SPATULE.

I will carry



naturelles qui en résultent, sont les mêmes dans ces trois oiseaux.

M. Baillon a observé sur cinq de ces spatules qu'il s'est donné la peine d'ouvrir, que toutes avoient le sac rempli de chevrettes, de petits poissons & d'insectes d'eau, & comme leur langue est presque nulle, & que leur hec n'est ni tranchant ni garni de dentelures, il paroît qu'ils ne peuvent guère saisir ni avaler des anguilles ou d'autres pòissons qui se désendent, & qu'ils ne vivent que de trèspetits animaux, ce qui les oblige à chercher continuel-lement leur nourriture.

Il y a apparence que ces oiseaux sont dans de certaines circonstances, le même claquement que les cigognes, avec leur bec, car M. Baillon en ayant blessé un, observa qu'il faisoit ce bruit de claquement, & qu'il l'exécutoit en faisant mouvoir très-vîte & successivement les deux pièces de son bec, quoique ce bec soit si soible qu'il ne peut serrer le doigt que mollement.



# \* LA BÉCASSE. (a)

L A Bécasse est peut-être de tous les oiseaux de passage, celui dont les chasseurs sont le plus de cas, tant à cause de l'excellence de sa chair que de la facilité qu'ils trouvent

Bécasse. Belon, Nat. des Oiseaux, page 272, avec une figure peu exacte, pl. 273. — Bécasse, bécasse grande, béquasse, videcoq. Id.m, Portraits d'oiseaux, pag. 56, b, même figure.—Gallina rustica. Gesner, Avi. pag. 477. — Rusticula vel perdix rustica major. Idem, ibidem,

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 885.

<sup>(</sup>a) En Grec, Σκολοπάξ, que Gaza traduit gallinago; en Grec moderne Ξυλορνις ου Ξυλορνια (« la bécasse qui avoit anciennement nom » scolopax, se ressent encore quelque peu de son antique appellation n grecque, car encore pour le jourd'hui la nomment xilornitha, c'està-dire, poule de bois, qui est conforme à sa diction latine gallinago. » Belon, Obs. page 12;) en Latin, perdix rustica, rusticula. (Belon se trompe, suivant la remarque d'Aldrovande, en prenant la perdix rustica des Anciens pour le rasse. La bécasse n'est point non plus la galina rustica de Columelle, puisqu'il dit celle-ci semblable à la poule domestique, gallinæ villaticæ); en Italien, becassa, becaccio, gallinella, gallina arciera ou rusticella & salvatica; en Lombardie, gallinacia; en Toscane, acceggia; à Rome, pizzarda, suivant Olina, dal pizzo, che tanto vale quanto dir becco; en Catalan, beccada; en Allemand, schnepffe, schnepffhun, groff-schnepffe, pujch-schnepffe, wald-schnepffe, houz-schnepffe, berg-schnepsse, en Flamand, sneppe; en Polonois, slomka & pardwa; en Turc, tcheluk; en Suédois, merkulla; en Anglois, wood-cock (de wood-cock, on avoit fait dans l'ancien François wit-coc, & ensuite vit-decoq. Belon corrige déjà cette dénomination ridicule; elle se conserve encore en Normandie); en Guienne, bicade; en Poitou, acée, de acus, suivant Borel; dans Cotgrave, assée, bec-dasse ou solart; le mot bécasse s'écrivoit anciennement béquasse.

à se saisir de ce bon oiseau stupide, qui arrive dans nos bois vers le milieu d'octobre en même temps que les grives (b). La bécasse vient donc dans cette saison de

pag. 501, avec une figure peu exacte, pag. 502. - Idem, Icon. avi. pag. 110, avec la même figure. - Scolopax sive perdix rustica. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 471, avec une mauvaise figure, pag. 473. - Scolopax. Jonston, Avi. pag. 110, avec la figure empruntée d'Aldrovande, tab. 31; & une autre aussi peu exacte, tab. 53, fous le nom de rusticola. - Willughby, Ornithel. pag. 213, avec une figure, tab. 53. - Sibbald. Scot. illustr. part. II, lib. III, pag. 18. - Scolopax, gallinago maxima. Ray, Synops. avi. pag. 104, n.º 1, a. -Scolopax simpliciter Aristotelis, Aldrovandi. Klein, Avi. pag. 99, n.º 1. - Scolopax, rusticula major. Charleton, Exercit. pag. 112, n.º 7.-Idem, Onomazt. pag. 108, n.º 7. - Rusticula. Moehring, Avi. Gen. 97. - Scolopax subtus fulva, superne cinerea. Barrère, Ornithol. cl. 111. Gen. 12, Sp. 1. - Scolopax rostro recto levi, pedibus cinereis; semoribus tectis, fascia frontis nigra.... Rusticola. Linnæus, Syst. nat. edit. X. Gen. 77, Sp. 7. - Numenius rostri apice lavi; capite linea utrimque nigrâ, rectricibus nigris, apice albis. Idem, Fauna Suec. n.º 141. -Perdix ruflica major, scolopax, &c. Rzaczynski, Hist. nat. Polon. pag. 292. - Idem, Auduar. pag. 409. - Perdix rustica major. Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 329. - Wood-cock. Borl. Nat. hift. of Cornvallis , pag. 245. - Die wald schnepfe. Frisch, vol. II, divis. 12, sect. 4, pl. 3 & 4, le mâle & la femelle; & 7 une bécasse blanche. - Becasse, Albin, tom. I, pag. 62, avec une figure peu exacte, pl. 79. - Scolepax superne castaneo, nigro & griseo variegata, inferne griseo rufescens, nigrisante transversim striata; tænia utrimque, rostrum inter & oculum nigra; gutture candicante; collo superiore tæniis quatuor transvers.s nigris insignito; uropygio castaneo, nigricante transversim striato; rectricibus nigris, apice grifeis, maculis triangularibus castaneis in margine exteriore notatis.... Scolopax. Brisson, Ornithol. tome V, page 292.

(b) Sæpe numero adventantibus turdis autunno, & capitur scolopax.
Aloysius Mundella. Apud Gesner. pag. 48 %.

chasse abondante, augmenter encore la quantité du bon gibier (e); elle descend alors des hautes montagnes où elle habite pendant l'été, & d'où les premiers frimats déterminent son départ & nous l'amènent, car ses voyages ne se sont qu'en hauteur dans la région de l'air, & non en longueur, comme se sont les migrations des oiseaux qui voyagent de contrées en contrées (d); c'est des sommets des Pyrénées & des Alpes, où elle passe l'été, qu'elle descend aux premières neiges qui tombent sur ces hauteurs dès le commencement d'octobre, pour venir dans les bois des collines insérieures & jusque dans nos plaines.

Les bécasses arrivent la nuit & quelquesois le jour,

<sup>(</sup>c) Le temps de sa chasse est bien désigné dans le poëte Nemesianus.

Cum nemus omne suo viridi spoliatur honore

.... præda est facilis & amæna scolopax.

<sup>(</sup>d) a La bécasse est oyseau se tenant l'été ez haultes montaignes » des Alpes, Pyrénées, Souisse, Savoye & Auvergne, où les avons » souvent veues en temps d'été; mais elles se partent l'hiver pour » venir chercher pâture ça bas par les plaines & bois taillis, & d'autant » qu'il y a de telles haultes montaignes en Grèce, ce n'est étrange » qu'Aristote n'ait dit qu'elles sont passagères: & de fait, la bécasse ne » ressemble les autres qui s'en vont du tout hors de la région, en tant » qu'elles changent seulement leur demeure; l'esté en la montaigne, » & l'hiver ez plaines, là où tandis que les haultes montaignes sont » congelées, hantant les sources chaudes & autres lieux humides pour » pâturer, tirent les achées, qu'on dit autrement les verms, hors de » terre avec seur long bec; & pour ce faire, volent soir & matin, faisant leur demeure le jour aux lieux couverts, & la nuit découverts. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 273.

par un temps sombre (e), toujours une à une ou deux ensemble & jamais en troupes; elles s'abattent dans les grandes haies, dans les taillis, dans les futaies, & préferent les bois où il y a beaucoup de terreau & de feuilles tombées; elles s'y tiennent retirées & tapies tout le jour, & tellement cachées, qu'il faut des chiens pour les faire lever, & souvent elles partent sous les pieds du chasseur; elles quittent ces endroits fourrés & le fort du bois à l'entrée de la nuit, pour se répandre dans les clairières, en suivant les sentiers; elles cherchent les terres molles, les paquis humides à la rive du bois, & les petites mares, où elles vont pour se laver le bec & les pieds qu'elles se sont remplis de terre, en cherchant leur nourriture. Toutes ont les mêmes allures, & l'on peut dire en général que les bécasses sont des oiseaux sans caractère, & dont les habitudes individuelles dépendent toutes de celles de l'espèce entière.

La bécasse bat des ailes avec bruit en partant; elle sile assez droit dans une sutaie; mais dans les taillis elle est obligée de saire souvent le crochet; elle plonge en volant derrière les buissons, pour se dérober à l'œil du chasseur (f); son vol quoique rapide, n'est ni élevé ni songtemps soutenu; elle s'abat avec tant de promptitude, qu'elle semble tomber comme une masse abandonnée à toute sa pesanteur; peu d'instans après sa chute elle court

<sup>(</sup>e) Calo nebuloso advolare & avolare dicuntur. Willinghby.

<sup>(</sup>f) Idem.

Oiseaux, Tome VII.

avec vitesse; mais bientôt elle s'arrête, élève sa tête, regarde de tous côtés pour se rassurer avant d'ensoncer son bec dans la terre. Pline compare avec raison la bécasse à la perdrix, pour la célérité de sa course (g), car elle se dérobe de même & lorsqu'on croit la trouver où elle s'est abattue, elle a déjà piétté & sui à une grande distance.

Il paroît que cet oiseau avec de grands yeux, ne voit bien qu'au crépuscule, & qu'il est offensé d'une lumière plus forte; c'est ce que semble prouver ses allures & ses mouvemens qui ne sont jamais si vifs qu'à la nuit tombante & à l'aube du jour; & ce desir de changer de lieu avant le lever ou après le coucher du solcil, est si pressant & si profond, qu'on a vu des bécasses renfermées dans une chambre prendre régulièrement un essor de vol tous les matins & tous les soirs; tandis que pendant le jour ou la nuit, elles ne faisoient que piétter sans s'élancer ni s'élever; & apparemment les bécasses dans les bois, restent tranquilles quand la nuit est obscure; mais lorsqu'il y a clair de lune, elles se promènent en cherchant leur nourriture; aussi les chasseurs nomment la pleine-lune de novembre, la lune des bécasses, parce que c'est alors qu'on en prend en grand nombre; les piéges se tendent ou la nuit ou le soir, elles se prennent à la pantenne, au rejet, au lacet; on les tue au susil sur les mares, sur les ruisseaux & les gués à la chute. La pantenne ou pentière,

<sup>(</sup>g) Rusticula & perdices currunt. Plin.

est un filet tendu entre deux grands arbres, dans les clairières & à la rive des bois où l'on a remarqué qu'elles arrivent ou passent dans le vol du soir; la chasse fur les marcs se fait aussi le soir : le chasseur cabané sous une feuillée épaisse, à portée du ruisseau ou de la mare fréquentée par les bécasses, & qu'il approprie encore pour les attirer, les attend à la chute; & peu de temps après le coucher du soleil, sur-tout par les vents doux de sud & de sud - ouest, elles ne manquent pas d'arriver une à une ou deux ensemble, & s'abattent sur l'eau, où le chasseur les tire presque à coup sûr: cependant cette chasse est moins fructueuse & plus incertaine que celle qui se fait aux piéges dormans, tendus dans les sentiers, & qu'on appelle rejets (h); c'est une baguette de coudrier ou d'autre bois flexible & élastique, plantée en terre & courbée en ressort, assujettie près du terrein, à un trébuchet que couronne un nœud coulant de crin ou de ficelle; on embarrasse de branchages le reste du sentier où l'on a placé le rejet, ou bien si l'on tend fur les paquis, on y pique des genets ou des genièvres en files, pliés de manière qu'il ne reste que le petit passage qu'occupe le piége, afin de déterminer la bécasse qui suit les sentiers, & n'aime pas s'élever ou sauter, à passer le pas du trébuchet, qui part dès qu'il est heurté, & l'oiseau saiss par le nœud coulant, est emporté en l'air

Nnnij

<sup>(</sup>h) En Bourgogne, regipeaux; en Champagne & en Lorraine, regimpeaux.

par la branche qui se redresse; la bécasse ainsi suspendue, se debat beaucoup, & le chasseur doit faire plus d'une tournée dans sa tendue le soir, & plus d'une encore sur la sin de la nuit; sans quoi le renard, chasseur plus d'ligent, & averti de soin par les battemens d'ailes de ces oiseaux, arrive & les emporte les uns après les autres, & sans se donner le temps de les manger, il les cache en dissérens endroits pour les retrouver au besoin. Au reste, on reconnoit les lieux que hante la bécasse à ses sientes, qui sont de larges sécules blanches & sans odeur; pour l'attirer sur les paquis où il n'y a point de semiers, on y trace des sillons; elles les suit, cherchant les vers dans la terre remuée, & donne en même temps dans les collets ou lacets de crin disposés le long du sillon.

Mais n'est-ce pas trop de piéges pour un oiseau qui n'en sait éviter aucun! La bécasse est d'un instinct obtus & d'un naturel stupide (i); elle est moult soue bête, dit Belon; elle l'est vraiement beaucoup si elle se laisse prendre de la manière qu'il raconte & qu'il nomme folaurerie; un homme couvert d'une cappe couleur de seuilles sèches, marchant courbé sur deux courtes béquilles, s'approche doucement, s'arrêtant lorsque la bécasse le sixe, continuant d'aller lorsqu'elle recommence à errer

<sup>(</sup>i) Apud nos, dit Willinghby, ob stoliditatem infamis est hæc avis adeo ut scolopax pto stolido proverbialiter accipiatur. C'est apparemment encore d'après ce caractère de stupidité que le docteur Shaw nous dit qu'on la nomme en Barbarie hammar el hadjel, l'ane des perdrix. Shaw, Travels, page 253.

jusqu'a ce qu'il la voie arrêtée la tête basse, alors srappant doucement de ses deux bâtons l'un contre l'autre, la bécasse s'y amusera & assolitera tellement, dit notre vieux Naturaliste, que le chasseur l'approchera d'assez près pour lui passer un lacet au cou (k).

Est-ce en la voyant se laisser approcher ainsi que les Anciens ont dit qu'elle avoit pour l'homme, un merveilleux penchant (!)? En ce cas elle le placeroit bien mal, & dans son plus grand ennemi; il est vrai qu'elle vient en longeant les bois, jusque dans les haies des sermes & des maisons champêtres. Aristote le remarque (m); mais Albert se trompe en disant qu'elle cherche les lieux cultivés & les jardins, pour y recueillir des semences (n); puisque la bécasse ni même aucun oiseau de son genre, ne touchent aux fruits & aux graines; la sorme de seur bec étroit, très-long & tendre à la pointe, seur interdiroit seule cette sorte d'aliment, & en effet, la bécasse ne se nourrit que de vers (o); elle souille dans la terre molle des petits marais

<sup>(</sup>k) Nat. des Oiseaux, page 273.

<sup>(1)</sup> Et hominem mirè diligit. Arist. Hist. animal. lib. 1X, cap. XXVI.

<sup>(</sup>m) Gallinago per sepes hortorum capitur. Idem, ibidem. — Si vede ancora presso luoghi abitati, massime longo le siepi. Olina.

<sup>(</sup>n) In lib. IX. Aristot.

<sup>(</sup>o) Solis vermibus alitur; nunquam grana attingit. Schwenckfeld.

— Dès qu'elles entrent dans le bois, elles courent sur les tas de feuilles sèches, elles les retournent ou les écartent pour prendre les vers qui sont dessous : les bécasses ont cette habitude commune avec les vanneaux & les pluviers, qui les prennent par le même moyen

& des environs des sources, sur les paquis sangeux, & dans les prés humides qui bordent les bois; elle ne gratte point la terre avec les pieds; elle détourne seulement les seuilles avec son bec, les jetant brusquement à droite & à gauche. Il paroît qu'elle cherche & discerne sa nourriture par l'odorat (p) plutôt que par les yeux qu'elle a

sous l'herbe ou le blé vert; mais j'ai observé que ces derniers oiseaux dont j'ai élevé plusieurs dans mon jardin, frappoient la terre avec le pied autour des trous où il y avoit des vers, apparemment pour les saire sortir de seur retraite au moyen de la commotion, & ses prenoient souvent meme avant qu'ils ne sussement sortis de terre. Note communiquée par M. Baillon, de Montreuil-sur-mer.

(p) Voici comment M. Bowles a vu que l'on nourrissoit des bécasses à Saint-Ildephonse, où l'Infant Dom Louis avoit une volière remplie de toutes sortes d'oiseaux.

« Il y avoit, dit-il, une fontaine qui couloit continuellement pour » entretenir le terrein humide.... & au milieu un pin & des arbris-» seaux pour la même fin. On apportoit des gazons frais les plus » garnis de vers que l'on pouvoit trouver; ces vers avoient beau » se cacher, lorsque la bécasse avoit faim, elle les sentoit à l'odorat, » plantoit son bec dans la terre, jamais plus haut que les narines, » en tiroit les vers, & levant le bec en l'air, elle l'étendoit sur elle » dans toute sa longueur, & avaloit doucement de cette saçon sans » aucun mouvement de déglutition. Toute cette opération le faisoit » en un instant, & le mouvement de la bécasse étoit si égal & si » imperceptible, qu'elle paroissoit ne rien faire. Je n'ai pas vu » qu'elle ait manqué une seule fois son coup, c'est pour cela, & » parce qu'elle ne plantoit jamais son bec dans la terre que jusqu'à » l'orifice des narines, que je conclus que c'est l'odorat qui la guide pour chercher sa nourriture. » Histoire Naturelle d'Espagne, par G. Bowles, in-8.º page 454 & suivantes.

mauvais (q); mais la Nature semble lui avoir donné dans l'extrémité du bec, un organe de plus & un sens particulier, approprié à son genre de vie; la pointe en est charnue plutôt que cornée, & paroît susceptible d'une espèce de taêt propre à démèler l'aliment convenable dans la terre sangeuse; & ce privilége d'organisation a de même été donné aux bécassines, & apparemment aussi aux chevaliers, aux barges & autres oiseaux qui souillent la terre humide pour trouver leur pâture (r).

Du reste le bec de la bécasse est rude & comme barbelé aux côtés vers son extrémité, & creusé sur sa longueur de rainures profondes; la mandibule supérieure forme seule la pointe arrondie du bec, en débordant la mandibule inférieure, qui est comme tronquée & vient s'adapter en-dessous par un joint oblique: c'est de la longueur de son bec, que cet oiseau a pris son nom dans la plupart des Langues, à remonter jusqu'à la Grecque (f); sa tête aussi remarquable que son bec, est plus carrée que ronde, & les os du crâne sont un angle presque droit sur les orbites des yeux; son plumage

<sup>(9) ....</sup> Non illa oculis, quibus est obstusior, & si

Sint minium grandes, sed acutis naribus instat,

Impresso in terram rostri mucrone..... Nemesianus.

<sup>(4)</sup> Cette belle remarque nous est communiquée par M. Hebert.

<sup>(</sup>f) Σολοπάξ a Σολοπά, pal ou pieû. — Scolopax, quod rostra palo, scolopos, similias, quo sensu & ab hebræis kore; a nostris lang-nasen, lang-chnabel dicitur. Klein, Avi. pag. 99. Voyez la nomenciature.

qu'Aristote compare à celui du francolin (1), est trop connu pour le décrire; & les beaux effets de clair-obscur, que des teintes hachées, fondues, lavées de gris, de bistre & de terre d'ombre, y produisent, quoique dans le genre sombre, seroient dissiciles & trop longues à décrire dans le détail.

Nous avons trouvé à la bécasse, une vésicule du fiel, quoique Belon se soit persuade qu'elle n'en avoit point (u); cette vésicule verse sa liqueur par deux conduits dans le duodenum; outre les deux cœcums ordinaires, nous en avons trouvé un troissème placé à environ sept pouces des premiers, & qui avoit avec l'intestin, une communication tout aussi manifeste; mais comme nous ne l'avons observé que sur un seul individu, ce troisième cœcum est peut-être une variété individuelle ou un simple accident; le gésier est musculeux, doublé d'une membrane ridée sans adhérence; on y trouve souvent des petits constiers que l'oiseau avale sans doute en mangeant les terre; le tube intestinal a deux pieds neuf pouces

ongacur.

Gemer donne la grosseur de la bécasse avec plus de I stelle, en l'égalant à la perdrix, que ne sait Aristote, qui la compare à la poule (N), & cette comparaison semble

<sup>(</sup>t) Colore attagenæ.

<sup>(</sup>u) Non plus, dit-il, que le pluvier, le pigeon & le tete-chèvre. Nat. des Oiseaux, page 273.

<sup>(</sup>x) Mognitudine quanta gallina est. Arist. lib. IX, cap. XXVI.

nous indiquer que la race commune des poules chez les Grecs, étoit bien plus petite que la nôtre; le corps de la bécasse est en tout temps sort charnu, & très-gras sur la fin de l'automne (y); c'est alors & pendant la plus grande partie de l'hiver, qu'elle fait un mets recherché (z), quoique sa chair soit noire & ne soit pas fort tendre; mais comme chair ferme elle a la propriété de se conserver long-temps; on la cuit sans ôter les entrailles, qui, broyées avec ce qu'elles contiennent, font le meilleur assaisonnement de ce gibier; on observe que les chiens n'en mangent point, il faut que ce fumet ne leur convienne pas & même qu'il leur répugne beaucoup, car il n'y a guère que les barbets qu'on puisse accoutumer à rapporter la bécasse; la chair des jeunes a moins de fumet, mais elle est plus tendre & plus blanche que celle des bécasses adultes; toutes s'amaigrissent à mesure que le printemps s'avance, & celles qui restent en été, sont dans cette saison, dures, sèches & d'un fumet trop fort.

C'est à la fin de l'hiver, c'est-à-dire, au mois de mars, que presque toutes les bécasses quittent nos plaines

<sup>(</sup>y) Olina & Longolius disent qu'on l'engraisse avec une pâte saite de farine de blé sarazin (farina d'orzo) & de sigues sèches; ce qui nous paroît dissicile pour un oiseau si sauvage, & inutile pour un gibier aussi gras dans sa saison.

<sup>(7)</sup> Il paroît, au récit d'Olina, que la chasse en continue tout l'hiver en Italie; les grands froids au fort de l'hiver, dans nos provinces, obligent les bécasses de s'éloigner un peu; cependant il en reste encore quelques-unes dans nos bois, près des fontaines chaudes.

pour retourner sur leurs montagnes (a), rappelées par l'amour à la solitude, si douce avec ce sentiment. On voit ces oifeaux au printemps partir appariés (b); ils volent alors rapidement & sans s'arrêter pendant la nuit; mais le matin ils se cachent dans les bois pour y passer la journée, & en partent le soir pour continuer leur route (c); tout l'été ils se tiennent dans les lieux les plus solitaires & les plus élevés des montagnes où ils nichent; comme dans celles de Savoie, de Suisse, du Dauphiné, du Jura, du Bugey & des Vosges: il en reste quelques-uns dans les cantons élevés de l'Angleterre & de la France; comme en Bourgogne, en Champagne, &c. Il n'est pas même sans exemple que quelques couples de bécasses se soient arrêtés dans nos Provinces de plaine, & y aient niché; retardées apparemment par quelques accidens, & surprises dans la saison de l'amour, soin des lieux où les portent leurs habitudes naturelles (d). Edwards a pensé qu'elles alloient toutes comme tant d'autres oiseaux, dans les

<sup>(</sup>a) « Elle ne fait pas son nid qu'elle ne soit retournée à la montagne. » Belon.

<sup>(</sup>b) Vere primo Angliam deserunt, prius tamen matrimonio copulantur, & binæ mas & sæmina, una volant. Willughby.

<sup>(</sup>c) Observation faite par M. Baillon, de Montreuil-sur-mer.

<sup>(</sup>d) Voyez une lettre datée d'Abbeville, du 15 mai 1773, dans les affiches de provin, ou 23 juin suivant, sur une nichée de bécasse avec des petits déjà grands, trouvce le 14 de mai dans les bois de la terre de Pont-de-Remy.

contrées les plus reculées du Nord (e); apparemment il n'étoit pas informé de leur retraite aux montagnes, & de l'ordre de seurs routes, qui tracées sur un plan disférent de celui des autres oiseaux, ne se portent & s'étendent que de la montagne à la plaine, & de la plaine à la montagne.

La bécasse fait son nid par terre, comme tous les oiseaux qui ne se perchent pas (f); ce nid est composé de seuilles ou d'herbes sèches, entre-mélées de petits brins de bois; le tout rassemblé sans art, & amoncelé contre un tronc d'arbre, ou sous une grosse racine; on y trouve quatre ou cinq œuss oblongs, un peu plus gros que ceux du pigeon commun; ils sont d'un gris roussaire, marbré d'ondes plus foncées & noirâtres. On nous a apporté un de ces nids avec les œuss, dès le 15 d'avril. Lorsque les petits sont éclos, ils quittent le nid & courent quoique encore couverts de poil folet; ils commencent même à voler avant d'avoir d'autres plumes que celles des ailes; ils suient ainsi voletant & courant quand ils sont découverts; on a vu la mère & le père, prendre sous leur gorge un des petits, le plus foible sans doute, & l'emporter ainsi à plus de mille pas; le mâle ne quitte pas la semelle, tant que les petits ont besoin de leurs secours:

Oooij

<sup>(</sup>e) Edwards, addition à la seconde partie, traduc. franç. pag. 12.

<sup>(</sup>f) Nidulantur humi... perdices ... atque aliæ parum volantis generis; ex his item alauda, & gallinago, & coturnix, nunquam in arbore consistant sed humi. Aristot. lib. IX, cap. VIII.

il ne fait entendre sa voix que dans le temps de seur éducation & de ses amours; car il est muet ainsi que la femelle, pendant le reste de l'année (g); quand elle couve, le mâle est presque toujours couché près d'elle, & ils semblent encore jouir en reposant mutuellement leur bec sur le dos l'un de l'autre: ces oiseaux d'un naturel solitaire & sauvage, sont donc aimans & tendres; ils deviennent même jaloux, car l'on voit les mâles se battre jusqu'à se jeter par terre & se piquer à coups de bec, en se disputant la semelle; ils ne deviennent donc stupides & craintiss, qu'après avoir perdu le sentiment de l'amour, presque toujours accompagné de celui du courage.

L'espèce de la bécasse est universellement répandue; Aldrovande & Gesner en ont fait la remarque (h). On la trouve dans les contrées du Midi comme dans celles du Nord, dans l'ancien & dans le nouveau monde; on la connoît dans toute l'Europe, en Italie, en Allemagne, en France, en Pologne, en Russie (i), en Silésie (k),

<sup>(</sup>g) Ces petits cris ont des tons différens, passant du grave à l'aigu, go, go, go, go; pidi, pidi, pidi; cri, cri, cri, cri; ces derniers semblent être de colère entre plusieurs mâles rassemblés: ils ont aussi une espèce de croassement couan, couan, & un certain grondement frou, frou, sou, lorsqu'ils se poursuivent.

<sup>(</sup>h) Nulla non in regione reperitur hæc avis. Aldrovande, tom. III, pag. 474. — Reperitur hæc avis in omnibus ferè regionibus. Gesner, pag. 485.

<sup>(</sup>i) Rzaczyneski, Hist. nat. Polon. pag. 292.

<sup>(</sup>k) Montibus nostris familiaris. Schwenckfeld, pag. 329.

en Suède (1), en Norwège (m), & jusqu'en Groënland, où elle a le nom de sauarsuck, & où par un composé suivant le génie de la Langue, les Groënlandois en ont un pour signifier le chasseur aux bécasses (n); en Islande, la bécasse fait partie du gibier qui abonde sur cette île, quoique semée de glaces (o); on la retrouve aux extrémités septentrionales & orientales de l'Asie, où elle est commune, puisqu'elle est nommée dans les Langues kamchadales, koriaques & kouriles (p). M. Gmelin en a vu quantité à Mangasea, en Sibérie sur le Jénisca, & quoique les bécasses y soient en grand nombre, elles ne sont qu'une très-petite partie de cette multitude d'oiseaux d'eau & de rivage de toutes espèces, qui dans cette saison, se rassemblent sur les bords & les eaux de ce sleuve (q).

La bécasse se trouve de même en Perse (r), en Égypte aux environs du Caire (s), & ce sont apparemment celles qui vont dans ces régions, qui passent à

<sup>(1)</sup> Fauna Suecica, n.º 141.

<sup>(</sup>m) Brunnich. Ornithol. Boréal. pag. 48.

<sup>(</sup>n) Saursuksiorpok. Dict. Groënlandois d'Egède.

<sup>(0)</sup> Voyez Anderson, Histoire générale des Voyages, tome XVIII, page 20.

<sup>(</sup>p) En Kamchadale, saakouloutch; chez les Korjaques, tcheieia; & aux îles Kouriles, petoroi. Voyez les Vocabulaires de ces Langues dans l'Histoire générale des Voyages, tome XIX, page 359.

<sup>(</sup>q) Gmelin, Voyage en Sibérie.

<sup>(</sup>r) Voyage de Chardin, Amsterdam, 1711, tome II, page 30.

<sup>(</sup>s) Voyage d'Égypte, par Granger, page 237.

Malte en novembre, par les vents de nord & de nordest. & ne s'y arrêtent qu'autant qu'elles y sont retenues par le vent (1). En Barbarie, elles paroissent comme dans nos contrées, en octobre & jusqu'en mars (u); & il est assez singulier que cette espèce remplisse en même temps le Nord & le Midi, ou du moins puisse s'habituer dans la zone torride, en paroissant naturelle aux zones froides; car M. Adanson a trouvé la bécasse dans les iles du Sénégal (x); d'autres Voyageurs l'ont vue en Guinée (y) & sur la côte d'Or (7); Kompser en a remarqué en mer, entre la Chine & le Japon (a), & il paroit que Knox les a aperçues à Ceylan (b). Et puisque la bécasse occupe tous les climats, & se trouve dans le Nord de l'ancien continent, il n'est pas étonnant qu'elle se retrouve au nouveau monde; elle est commune aux Illinois & dans toute la partie méridionale du Canada (c), ainsi qu'à la Louissane, où elle est un peu plus grosse qu'en Europe, ce que l'on attribue à l'abondance de

<sup>(</sup>t) Observation communiquée par M. le chevalier Desmazy.

<sup>(</sup>u) Shaw, Travels, &c. pag. 253.

<sup>(</sup>x) Voyage au Sénégal, page 169.

<sup>(</sup>y) Bosman, Voyage en Guinée; Utrecht, 1705.

<sup>(</sup>z) Histoire générale des Voyages, tome IV, page 245.

<sup>(</sup>a) Kempfer, Hist. nat. du Japon; tom. 1, pag. 44.

<sup>(</sup>b) Histoire générale des Voyages, tome VIII, page 547.

<sup>(</sup>c) Histoire de la nouvelle France, par le P. Charlevoix, tome III, page 155.



De dive del

LA BÉCASSE.

Magd The Roundet Soule



nourriture (d); elle est plus rare dans les Provinces plus septentrionales de l'Amérique; mais la bécasse de la Guyane connue à Cayenne, sous le nom de bécasse des Savanes, nous paroît assez dissèrer de la nôtre, pour sormer une espèce séparée; nous la donnerons après avoir décrit les variétés peu nombreuses de cette espèce en Europe.

### VARIÉTÉS DE LA BÉCASSE.

I. LA BÉCASSE BLANCHE (e). Cette variété est rare, du moins dans nos contrées (f); quelques son plumage est tout blanc; plus souvent encore mélé de quelques ondes de gris ou de marron; le bec est d'un blanc-jaunâtre; les pieds sont d'un jaune-pâle avec les ongles blancs; ce qui sembleroit indiquer que cette blancheur tient à une dégénération dissérente du changement de noir en blanc, qu'éprouvent les animaux dans le Nord, & cette dégénération dans l'espèce de la bécasse est asserte des sons le la bécasse est asserte de la bécasse la la celle du nègre blanc dans l'espèce lumaine.

<sup>(</sup>d) Le Page du Pratz, Hist. de la Louisiane, tome II, page 126.

<sup>(</sup>e) Scolopax alba; Klein, Avi. pag. 100, n.º 6. — White wood-cok. Albin, tome III, page 36. — Scolopax candida. Brisson, Ornithol. tome V, page 297.

<sup>(</sup>f) On en tua une près de Grenoble au mois de décembre 1774; lettre de M. de Morges, datée de Grenoble le 29 février 1775.

### 480 HISTOIRE NATURELLE, &c.

II. LA BÉCASSE ROUSSE. Dans cette variété tout le plumage est roux sur roux, par ondes plus soncées sur un sond plus clair; elle paroît encore plus rare que la première; l'une & l'autre surent tuées à la chasse du Roi, au mois de décembre 1775, & Sa Majesté nous sit l'honneur de nous les envoyer par M. le Comte d'Angiviller, pour être placées dans son Cabinet d'histoire naturelle.

II. Les chasseurs prétendent distinguer deux races de bécasses (g), la grande & la peine; mais comme le naturel & les habitudes sont les mêmes dans ces deux bécasses, & qu'en tout le reste elles se ressemblent; nous ne regarderons cette petite dissérence de taille, que comme accidentelle ou individuelle, ou comme celle du jeune à l'adulte, laquelle par conséquent ne constitue pas deux races séparées entre deux oiseaux qui du reste sont les mêmes, puisqu'ils s'unissent & produisent ensemble.

<sup>(</sup>g) J'ai remarqué plusieurs sois qu'il paroît y avoir deux espèces de bécasse. Les premières qui arrivent sont les plus grosses; elles ont les pieds gris, tirant légèrement sur le rose: les autres sont plus petites, leur plumage est semblable à celui de la grande bécasse, mais elles ont les pieds de couleur bleue; & on a observé que lorsque l'on prend cette petite espèce aux environs de Montreuil en Picardie, la grande bécasse y devient plus rare. Note communiquée par M. Baillon, de Montreuil-sur-mer.



# OISEAU ÉTRANGER

Qui a rapport à la BÉCASSE.

## \* LA BÉCASSE DES SAVANES.

CETTE Bécasse de la Guyane, quoique du quart plus petite que celle de France, a néanmoins le bec encore plus long; elle est aussi un peu plus haut montée sur ses pieds, qui sont bruns comme le bec; le gris-blanc, coupé & varié par barres de noir, domine dans son plumage, moins mêlé de roux que celui de notre bécasse; avec ces différences extérieures que le climat a peut-être fait naître, celles des mœurs & des habitudes qu'il produit aussi, se reconnoissent dans la bécasse des Savanes; elle demeure habituellement dans ces immenses prairies naturelles, d'où l'homme & les chiens ne l'ont point encore chassée, parce qu'ils n'y sont point établis; elle se tient dans les coulées; on appelle ainsi les enfoncemens des Savanes, où il y a toujours de la vase & des herbes épaisses & hautes; évitant néanmoins celles où la marée monte & dont l'eau est salée. Dans la saison des pluies, ces petites bécasses cherchent les hauteurs & s'y tiennent dans les herbes; c'est-là qu'elles s'apparient & qu'elles nichent sur de petites élévations dans des trous tapissés d'herbes sèches; les pontes ne sont que de deux œufs;

<sup>\*</sup> Voyez les planches ensuminées, n.º 895. Oiseaux, Tome VII.

mais elles se rénèrent, & ne finissent qu'en juillet; les pluies passées, ces bécasses reviennent aux coulées, c'està-dire, des lieux élevés aux plus bas, ce qui leur est commun avec les bécasses d'Europe. Le feu qu'on met souvent aux Savanes, en septembre & octobre, les chassant devant lui; elles refluent en grand nombre dans les lieux voisins des parties incendiées; mais elles semblent éviter les bois, & lorsqu'on les poursuit, elles n'y sont jamais remise, & s'en détournent pour regagner les Savanes; cette habitude est contraire à celle de la bécasse d'Europe; néanmoins elles partent comme cette dernière, toujours sous les pieds du chasseur; elles ont la même pesanteur en se levant, le même vol bruyant, & elles fientent de même en commençant à filer. Lorsqu'une de ces bécasses est tirée elle ne va pas se reposer loin, mais fait plusieurs tours avant de s'abattre; communément elles partent deux à deux, quelquefois trois ensemble, & lorsqu'on en voit une, on peut être assuré que la seconde n'est pas loin; on les entend à l'approche de la nuit, se rappeler par un cri de ralliement un peu rauque, assez semblable à cette voix basse ka, ka, ka, ka, que fait souvent entendre la poule domestique; elles se promènent la nuit, & on les voit au clair de la lune venir se poser jusqu'aux portes des habitations. M, de la Borde qui a fait ces observations à Cayenne, nous assure que la chair de la bécasse des Savanes est au moins aussi bonne que celle de la bécasse de France.

# \* LA BÉCASSINE. (a)

## Première espèce.

LA Bécassine est très-bien nommée, puisqu'en ne la considérant que par la figure, on pourroit la prendre pour une petite espèce de bécasse; ce seroit une petite bécasse, dit Belon, si elle n'estoit de mœurs dissérences; en

Bécassine ou bécasseau. Belon, Nat. des Ois. page 215, avec une mauvaile figure. — Bécassine, bécasse petite: idem. Portraits d'oiseaux, page 44, a, avec une figure passable. - Gallinago, sive rusticula minor. Gesuer, Avi. pag. 505, avec une figure peu exacte. - Idem, Icon. avi. pag. 112, avec la même figure. - Scolopax, seu gallinago minor. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 476, avec une figure peu exacte, page 479. - Gallinago minor Bellonii, idem, ibid. pag. 484, avec une très-mauvaile figure. - Scolopax, seu gallinago minor, & scolopax minor. Jonst. Avi. pag. 110, avec la figure empruntée d'Aldrovande, planche 31, & prise de Gesner, planche 27. - Gallinago minor Aldrovandi. Willughby, Ornithol. pag. 214, avec une figure peu ressemblante, pl. 53. - Gallinago minor. Ray, Synops. avi. pag. 105, n.º a 2. - Sibbald. Scot. illustr. part. II, lib. III, pag. 18. - Perdix ruslica minor. Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 330. - Ruslicula, gallinago Gazæ; scolopax minor aliis. Rzaczynski, Hist. nat. Pol. pag. 295 .- Gallinage miner Willughbi. Idem, ibid. pag. 381. - Perdix Ppp ii

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 883.

<sup>(</sup>a) En Italien, pizzardella; en Anglois, snite, snipe; en Allemand, schnepsslin, wasser-schnepsse, heers-schnepsse, comme bécasse des seigneurs, à cause de sa délicatesse; grasz-schnepsse, bécasse d'herbes, parce qu'elle se cache dans les herbages des marais; en Suédois, mall-snaeppa, wald-snaeppa; en Polonois, bekas, kosselek, baranek; en Turc, jelve.

effet, la bécassine a comme la bécasse, le bec très-long & la tête carrée; le plumage madré de même, excepté que le roux s'y méle moins, & que le gris-blanc & le noir y dominent; mais ces ressemblances bornées à l'extérieur, n'ont pas pénétré l'intérieur, le résultat de l'organisation n'est pas le même, puisque les habitudes naturelles sont opposées; la bécassine ne fréquente pas les bois; elle se tient dans les endroits marécageux des prairies, dans les herbages & les osiers qui bordent les rivières; elle s'élève si haut en volant qu'on l'entend

rustica minor, scolopax minor, &c. Idem, Auctuar. pag. 410. - Gallinago, scolopax minor, Charleton, Exercit. pag. 112, n.º 8. Idem, Onomazt. pag. 108, n.º 8.—Gallinago, scolopax minor. Marfigl. Danub. tom. V, pag. 34, avec une figure peu exacte, tab. 15. - Scolopax media. Klein, Avi. pag. 99, n.º 2. - Scolopax, quæ capella cælestis authorum. Idem, pag. 100, n.º 3. Nota. Klein se trompe ici en appliquant à la bécassine le nom de capella cœlessis, comme Rzaczynski & Schwenckfeld en lui donnant ceux d'aix & de himmels-geiz, qui désignent le vanneau. - Die heer schnepfe. Frisch, vol. II, div. 12, fect. 4, pl. 6. - Scolopax rostro recto, apice tuberculato, pedibus fuscis, Lineis frontis fuscis quaternis . . . Gallinago. Linnæus , Syst. nat. ed. X, Gen. 77, Sp. 11. - Numenius capite lineis quatuor fuscis longitudinalis rostri apice tuberculoso, semoribus semi-nudis. Idem, Fauna Suec. n.º 143. - Scolopax cincrea minor, rostro nigro. Barrère, Ornithol. clas. 111, Gen. 12, Sp. 2. - Bécassine. Albin, tome I, page 63, avec une figure mal coloriée, pl. 71. - Scolopax superne nigricante & fulvo diluto variegata, inferne alba; gutture fulvo; capite superiore triplici tænia longitudinali dilute fulva notato; dorsi fasciis quatuor longitudinalibus dilute sulvis insignito; uropygio fusco-nigricante, albo-fulvescente transversim striato; rectricibus in exortu nigricantibus, in extremitate fulvis, nigricante transversim striatis... Gallinago. Brisson, Ornithol. tome V, page 298.

encore lorsqu'on l'a perdu de vue; elle a un petit cri chevrotant, mée, mée, mée, qui lui a fait donner par quelques Nomenclateurs, le surnom de chèvre volante (b); elle jette aussi en prenant son essor un petit cri court & sisse; elle n'habite les montagnes en aucune saison; elle diffère donc de la bécasse par le naturel & par les habitudes, autant qu'elle lui ressemble par le plumage & la figure.

En France, les bécassines paroissent en automne; on en voit quelquesois trois ou quatre ensemble, mais le plus souvent on les rencontre seules; elles partent de loin, d'un vol très-presse, & après trois crochets elles filent deux ou trois cents pas, ou pointent en s'élevant à perte de vue; le chasseur sait saire sléchir leur vol & les amener près de lui en imitant leur voix. Il en reste tout l'hiver dans nos contrées autour des fontaines chaudes & des petits marais voisins de ces sontaines; au printemps elles repassent en grand nombre, & il paroît que cette saison est celle de leur arrivée en plusieurs pays où elles nichent, comme en Allemagne (c), en Silésie (d), en Suisse (e); mais en France il n'en reste que quelques-unes pendant l'été, & elles nichent dans nos marais;

<sup>(</sup>b) Klein, Schwenckfeld, Rzaczynski.

<sup>(</sup>c) Apud Aldrov. tom. 111, pag. 478.

<sup>(</sup>d) Aviar. Siles. pag. 330.

<sup>(</sup>e) Advena est secundum æquinoctium vernum, neque a marginibus lacuum & stagnorum quoquam discedit. Gesner, Avi. pag. 488.

1

Willughby l'observe de même pour l'Angleterre (f); on trouve leur nid en juin; il est placé à terre, sous quelque grosse racine d'aulne ou de saule; dans les endroits marécageux où le bétail ne peut parvenir; il est sait d'herbes sèches & de plumes, & contient quatre ou cinq œuss de forme oblongue, d'une couleur blanchâtre avec des taches rousses; les petits quittent le nid en sortant de la coque: ils paroissent laids & informes; la mère ne ses en aime pas moins, elle en a soin jusqu'à ce que leur grand bec trop mou soit devenu plus serme, & ne les quitte que quand ils peuvent aisément se pourvoir d'eux-mêmes.

La bécassine pique continuellement la terre, sans qu'on puisse bien dire ce qu'elle mange; on ne trouve dans son estomac, qu'un résidu terreux & des liqueurs, qui sont apparemment la substance fondue des vers dont elle se nourrit; car Aldrovande remarque qu'elle a le bout de la langue terminée comme les pics, par une pointe aiguë, propre à percer les vers qu'elle souille dans la vase.

Dans cette espèce de bécassine, la tête a un mouvement naturel de balancement horizontal, & la queue un mouvement de haut en bas; elle marche pas à pas, la tête haute, sans sautiller ni voltiger; mais on la surprend rarement dans cette situation, car elle se tient soigneusement

<sup>(</sup>f) Ap nos nonnullæ per totam æstatem manent, & in palustribus nidisicant.... pars maxima aliò abit. Willinghby, pag. 214.

cachée dans les roseaux & les herbes des marais sangeux, où les chasseurs ne peuvent aller trouver ces oiseaux qu'avec des espèces de raquettes faites de planches légères, mais assez larges pour ne point ensoncer dans le limon; & comme la bécassine part de loin & très-rapidement, & qu'elle fait plusieurs crochets avant de filer : il n'y a pas de tiré plus difficile; on la prend plus aisément avec un rejet, semblable à celui qu'on place dans les sentiers des bois, pour prendre la bécasse.

La bécassine est ordinairement fort grasse, & sa graisse d'une saveur fine, n'a rien du dégoût des graisses ordinaires (g); on la cuit comme la bécasse, sans la vider, & par-tout on la recherche comme un gibier exquis.

Au reste, quoiqu'on ne manque guère de trouver en automne, des bécassines dans nos marais (h), l'espèce n'en est pas aussi nombreuse aujourd'hui qu'elle l'étoit ci-devant (i); mais elle est répandue encore plus universellement que celle de la bécasse; on la rencontre

<sup>(</sup>g) « Elle est fournie de haulte graisse, qui reveille l'appétit endormi, provoque à bien discerner le goût des francs vins; quoi « fachant, ceux qui sont bien rentés la mangent pour leur faire « bonne bouche. » Belon, Nat. des Oiseaux.

<sup>(</sup>h) « On voit une quantité prodigieuse de ces oiseaux dans les marais entre Laon, Notre-Dame-de-Liesse, la Fère, Peronne, « Amiens, Calais. » Note communiquée par M. Hébert.

<sup>(</sup>i) « C'est un gibier si fréquent en temps d'hiver, que n'avons quasi vu rien de plus commun par les plaines des pays méditer- « ranés. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 216.

dans toutes les parties du monde; quelques Voyageurs éclairés en ont fait la remarque (k); on nous l'a envoyée de Cayenne, où on l'appelle bécaffine de Sarane (l); M. Frezier l'a trouvée dans les campagnes du Chili (m); elle est commune à la Louisiane, où elle vient jusqu'auprès des habitations (n), de même qu'au Canada (o) & à Saint-Domingue (p). Dans l'ancien continent on la trouve depuis la Suède (q) & la Sibérie (r), jusqu'à Ceylan (s) & au Japon (t); nous l'avons reçue du

<sup>(</sup>k) « Il est à remarquer que les bécassines se trouvent dans » beaucoup plus de pays du monde qu'aucun autre oiseau, elles sont communes dans presque toute l'Europe, l'Asie & l'Amérique. » Voyage autour du monde, par le capitaine Cook, tome IV, page 268.

<sup>(1)</sup> Avec la chair de fort bon goût, cette becassine de la Guyane ne prend guère de graisse, non plus que la bécasse de ce pays, suivant M. de la Borde, elle ne pond de même que deux œuss. La diminution du nombre d'œuss à chaque ponte, paroît avoir lieu dans tous les pays où les oiseaux les réitèrent.

<sup>(</sup>m) Voyage à la mer du Sud, page 74.

<sup>(</sup>n) Le Page du Pratz, Hist. de la Louissane, tome II, page 127.

<sup>(0)</sup> Nouvelle France, tome III, page 155.

<sup>(</sup>p) M. le chévalier Lesebvre Deshayes remarque, qu'un mois après leur arrivée, elles deviennent si grasses, qu'elles paroissent aussi pesantes que des cailles: elles restent dans l'île jusqu'en sévrier.

<sup>(9)</sup> Fauna Suecica,

<sup>(</sup>r) Gmelin, Voyage en Sibérie, tom. 1, p. 218, tom. 11, p. 56.

<sup>(</sup>f) Knox, dans l'Hist. génér. des Voyages, tom. VIII, pag. 547.

<sup>(</sup>t) Kompser, Hist. nat. du Japon, tom. 1, pages 112 & 113.



N. Hom is Soul

LA BECASSINE.



cap de Bonne-espérance (u); elle s'est portée sur les terres lointaines de l'océan austral (x); aux îles Malouines, où M. de Bougainville l'a vue, & où il remarque qu'elle a des habitudes conformes à ces lieux solitaires, où rien ne l'inquiète; son nid est au milieu de la campagne; on la tire aisément, elle n'a nulle désiance & ne fait point le crochet en partant (y), nouvelle preuve que les habitudes timides des animaux sugitifs devant l'homme, leur sont imprimées par la crainte: Et cette crainte dans la bécassine paroît encore se réunir à la sorte aversion qu'elle a pour l'homme, car elle est du nombre de ces oiseaux qu'en aucune manière on ne peut apprivoiser. Longolius assure qu'on peut élever & tenir la bécasse en volière, & même la nourrir pour l'engraisser, mais

<sup>(</sup>u) Cette bécassine du cap de Bonne-espérance est un peu plus grande, avec le bec encore plus long & les jambes un peu plus grosses que la nôtre, ce qui n'empêche pas qu'on ne les reconnoisse très-clairement pour être de la même espèce; elle est dissérente d'une autre bécassine du Cap, qui y paroît indigène, & que nous donnerons tout-à-l'heure.

<sup>(</sup>x) « Nous trouvames vers la partie septentrionale d'Ulietea (ile voisine de Taiti), des criques très-prosondes, & au sond des « marais remplis d'une grande quantité de canards & de bécassines, « plus sauvages que nous ne l'attendions; nous apprimes bientôt que « les Insulaires, qui aiment à les manger, ont coutume de les pour- « suivre. » Forster, second Voyage de Cook, tome I, page 434.

<sup>(</sup>y) Voyage autour du monde, par M. de Bougainville, tome 1, in. 8.º page 124.

que la chose a été tentée sur la bécassine inutilement & sans succès (z).

Il paroît qu'il y a dans cette espèce une petite race comme dans celle de la bécasse; car indépendamment de la petite bécassine surnommée la sourde, dont nous allons parler, il s'en trouve entre celles de l'espèce ordinaire, de grandes & d'autres plus petites; mais cette dissérence de taille, qui n'est accompagnée d'aucune autre, ni dans les mœurs, ni dans le plumage, n'indique tout au plus qu'une diversité de race, ou peut-être une variété purement accidentelle & individuelle, qui ne tient point au sexe; car on ne connoît aucune dissérence apparente entre le mâle & la femelle dans cette espèce, non plus que dans la suivante (a).

## \* LA PETITE BÉCASSINE furnommée LA Sourde. (b)

## Seconde espèce.

L A petite bécassine n'a que moitié de la grandeur de l'autre; d'où vient, dit Belon, que les pourvoyeurs l'appellent

<sup>(7)</sup> Apud Aldrovand. tom. III, pag. 478.

<sup>(</sup>a) Mares a faminis neque magnitudine, neque colore different.
Willughby, pag. 124.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 884.

<sup>(</sup>b) En Anglois, jud-cock, jack-snipe; en Flamand, hals-schnepff; en Danois, ror-sneppe; en Polonois, ksik; dans l'Orleanois, becquerolle

deux pour un. Elle se cache dans les roseaux des étangs, sous les joncs secs & les glayeuls tombés au bord des eaux, elle s'y tient si obslinément cachée, qu'il faut presque marcher dessus pour la faire lever, & qu'elle part sous les pieds, comme si elle n'entendoit rien du bruit que l'on fait en venant à elle; c'est de-là que les chasseurs l'ont appelée la sourde; son voi est moins rapide

ou boueriolle; & foucault, suivant M. Salerne: ce qui paroît revenir au nom obscène que lui donnent, suivant Belon, les paysans des côtes. Voyez Nature des oiseaux, page 217. En Picardie & dans le Boulonois, hanipon, suivant le même M. Salerne.

Plus petite espèce de bécassine. Belon, Nat. des Oiseaux, page 217. - Cinclus quartus, gallinago minima Belonii. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 493, avec une très-mauvaise figure. - Jonston, Avi. pag. 112, avec la figure prise d'Aldrovande, tab. 53. - Gallinago minima, seu tertia Bellonii. Willughby, Ornithol. pag. 214. - Ray. Synopf. pag. 105, n.º a 3. - Gallinago minima. Polonis kfik. Rzaczynski, Hist. nat. Polon. pag. 295. - Scolopax minima. Klein, Avi. pag. 100, n.º 4. - Cinclus, Charleton, Exercit. pag. 113, n.º XI. Idem, Onomazt. pag. 108, n. x1. - Scolopax minima, ex fulvo & castaneo colore maculata. Barrère, Ornithol. clas. III, Gen. XII, Sp. III. -Die haar pudel, oder kleinste schnepffe. Frisch, vol. II, div. 12, sect. 4, pl. 8. - Mâle de la bécassine. Albin, tome III, page 36, aveç une figure mal colorice, planche 86. - Bicot. Salerne, Ornithol. pag. 325. - Scolopax superne nigro & fulvo variegata, nigro-violaceo & viridi aureo colore variante, inferne fusco, fulvo obscuro & albido varia; ventre albo; gueture albo suivescente; capite superiore duplici tænia longitudinali dilute faiva notato, dorfo fafciis quatuor longitudinalibus dilute fuivis infignito; uropygio splendide violaceo, pennis albido in apice marginatis; rectricibus binis intermediis nigricantibus, fulvo marginatis, lateralibus fuscis, suivo variegatis ... Gallinago minor. Brisson, tome V, page 303.

Qqqij

& plus direct que celui de la grande bécassine; sa chair n'est pas d'un goût moins délicat, & sa graisse est aussi sine; mais l'espece n'en paroît pas aussi nombreuse ou du moins n'est pas aussi généralement répandue: Willughby qui écrivoit en Angleterre, remarque qu'elle y est moins commune que la grande bécassine (e); Linnæus n'en fait pas mention dans le dénombrement des oiseaux de Suède; cependant elle se trouve en Danemarck, suivant M. Brunnich (d). Cette petite bécassine a le bec moins long à proportion que l'autre; son plumage est le même, avec quelques restets cuivreux sur le dos, & de longs traits de pinceaux roussatres sur des plumes couchées aux côtés du dos, & qui étant alongées, soyeuses & comme essilées, ont apparemment donné lieu au nom de haar-sehnepsie que les Allemands lui donnent, selon M. Klein.

Ces petites bécassines restent presque toute l'année & nichent dans nos marais; leurs œufs, de même couleur que ceux de la grande bécassine, sont seulement plus petits à proportion de l'oiseau qui n'est pas plus gros qu'une alouette. On a souvent pris cette petite bécassine pour le mâle de la grande, & Willughby corrige cette erreur populaire, en avouant qu'il le croyoit lui-même avant de les avoir comparées (e); ce qui n'a pas em-

<sup>(</sup>c) Ornithol. pag. 214.

<sup>(</sup>d) Ornithol. borealis, n.º 163.

<sup>(</sup>e) Vulgus jack snipe, vocat marem majoris specici erroneè credens; în quem errorem ego sui, & a D. Lister admonitus, recognovi. Willughby, ag. 214.

493

pêché Albin de tomber de nouveau dans cette même erreur (f).

# LA BRUNETTE. (g) Troisième espèce.

WILLUGHBY donne cet oiseau sous le nom de dunlin, qui peut se rendre par brunette (h): il le dit indigène aux parties septentrionales de l'Angleterre (i). C'est une petite bécassine de la taille de la précédente, & qui paroît en dissérer assez peu; elle a le ventre noirâtre ondé de blanc, & le dessus du corps tacheté de noir & d'un peu de blanc sur un sond brun-roux; du reste, elle est de la même sigure & a les mêmes habitudes que notre petite bécassine; ainsi c'est une espèce tres-voisine ou peut-être une simple variété de l'espèce précédente.

<sup>(</sup>f) Tome 111, page 36, la figure de la petite bécassine avec ce titre: mâle de la bécassine.

<sup>(</sup>g) Scolopax supernè rusa, maculis nigris, & pouco albo variegata, infernè alba; gutture, coilo inferiore & pectore maculis nigricantibus variis; medio ventre nigricante, albo undulato; rectricibus binis intermediis suscis ruso maculatis, lateralibus susco-albicantibus... Galinago Anglicana. Brisson, Ornithol. tome V, page 309.

<sup>(</sup>h) Dun, en Anglois, signifie brun, de couleur obscure ou tannée; dunlin est un diminutif.

<sup>(</sup>i) Dunlin septentrionalium Anglorum, gallinagini minimæ par; viclum in limo colligit, &c. Willughby, Ornithol. pag. 226. — Ray, Synops, avi. pag. 109.

# OISEAUX ÉTRANGERS

Qui ent rapport aux Bécassines.

# \* LA BÉCASSINE DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. (a)

Première espèce.

Elle est un peu plus grande que notre bécassine commune, mais elle a le bec beaucoup moins long; les couleurs de son plumage sont un peu moins sombres; un gris-bleuâtre haché de petites ondes noires sait le sond du manteau que traverse une ligne blanche, tirée de l'épaule au croupion; une petite zone noire marque le haut de la poitrine; le ventre est blanc; la tête est coissée de cinq bandes, l'une roussâtre au sommet, deux grises de chaque côté, puis deux blanches qui engagent l'œil & s'étendent en arrière.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 270.

<sup>(</sup>a) Scolopax supernè saturatè cincrea, nigricante transversim striata & violaceo adumbrata, infernè alba; fascià longitudinali in capite superiore albo rusescente maculatà; oculorum ambitu & tænià prope oculos candidis; genis, gutture & collo inferiore rusis; tænià in summo pectore transversà nigricante; fascià utrimque a scapulis versus uropygium albo-slavicante, maculis nigricantibus utrimque prædità; rectricibus cinereis, nigricante transversim striatis & slavicante maculatis... Gallinago capitis Bonæ-spei. Brisson, Ornithol. Supplément, page 141.

### \* LA BÉCASSINE DE MADAGASCAR.

Seconde espèce.

CETTE Bécassine est très-jolie par la disposition & le mélange des couleurs de son plumage; la tête & le cou sont de couleur rousse, traversée d'un trait blanc qui passe sur l'œil, & qui est surmonté d'un trait noir; le bas du cou est ceint d'un large collet noir; les plumes du dos sont noirâtres, sessonnées de gris; le roussâtre, le gris, le noirâtre sont coupés sur les couvertures de l'aile par de petits sessons ondoyans & serrés; les pennes moyennes de l'aile & celles de la queue sont coupées transversalement par bandes variées de cet agréable mélange, séparées par trois ou quatre rangs de taches ovales d'un beau roux-clair, encadré de noir; les grandes pennes sont traversées de bandes alternativement noires & rousses; le dessous du corps est blanc. Cette bécassine a près de dix pouces de longueur.

### \* \* LA BÉCASSINE DE LA CHINE.

Troisième espèce.

Elle est un peu moins grosse que notre grande bécassine, mais elle est un peu plus haute sur jambes;

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 922.

<sup>\* \*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 881.

### 496 HISTOIRE NATURELLE, &c.

elle a le bec presque aussi long; son plumage est moins sombre; il est chamarré sur le manteau par taches assez larges & par sestions, de gris-brun, de bleuatre, de noir & de roux-clair; la poitrine est ornée d'un large sesson noir; le dessous du corps est blanc; le cou est piqueté de gris-blanc & de roussatre; & la tête est traversée de traits noirs & blancs.

LA BÉCASSINE DE MADRAS donnée par M. Brisson (b), auroit assez de rapport par les couleurs, telles qu'il les décrit, avec cette bécassine de la Chine; mais un caractère qui manque à celle-ci, est ce doigt postérieur aussi long que ceux de devant, que M. Brisson attribue à la bécassine de Madras, & qui, ce semble, dans les règles de la nomenclature, auroit dû lui saire exclure cet oiseau du genre des bécassines.

<sup>(</sup>b) Scolopax supernè nigricante & fulvo variegata, infernè alba; gutture & collo inferiore fulvis, maculis nigricantibus variis; capite superiore triplici tænià longitudinali susco-nigricante notato; dorso fasciis duabus longitudinalibus susco-nigricantibus insignito; tænià transversà in pessore nigrà; restricibus nigro, sulvo & griseo variegatis... Gallinago Maderaspatana. Brisson, Ornithol. tome V, page 308. Ray a donné cette becassine; gallinago Maderaspatana, perdicis colore. Synops. avi. pag. 193, n.º 2, avec une mauvaise figure, tab. 1, fig. 2, il la nomme en Auglois patridge-snipe; bicasse-perdrix, à cause de ses couleurs.



## LES BARGES.

DE tous ces êtres légers sur lesquels la Nature a répandu tant de vie & de graces, & qu'elle paroît avoir jetés à travers la grande scène de ses ouvrages, pour animer le vide de l'espace & y produire du mouvement, les oiseaux de marais sont ceux qui ont eu le moins de part à ses dons; leurs sens sont obtus, leur instinct est reduit aux sensations les plus grossières, & leur naturel se borne à chercher à l'entour des marécages, leur pature sur la vase ou dans la terre sangeuse; comme si ces espèces attachées au premier limon, n'avoient pu prendre part au progrès plus heureux & plus grand qu'ont fait fuccessivement toutes les autres productions de la Nature dont les développemens se sont étendus & embellis par les soins de l'homme; tandis que ces habitans des marais sont restés dans l'état imparsait de leur nature brute.

En esset, aucun d'eux n'a les grâces ni la gaieté de nos oiseaux des champs; ils ne savent point, comme ceux-ci, s'amuser, se réjouir ensemble, ni prendre de doux ébats entr'eux sur la terre ou dans l'air; leur vol n'est qu'une suite, une traite rapide d'un froid marécage à un autre; retenus sur le sol humide, ils ne peuvent comme les hôtes des bois, se jouer dans les rameaux, ni même s'y poser; ils gissent à terre & se tiennent à Oiseaux, Tome VII.

l'ombre pendant le jour; une vue foible, un naturel timide, leur sont présèrer l'obscurité de la nuit, ou la lueur des crépuscules, à la clarté du jour, & c'est moins par les yeux que par le tact ou par l'odorat qu'ils cherchent leur nourriture; c'est ainsi que vivent les bécasses, les bécassines & la plupart des autres oiseaux de marais, entre lesquels les barges forment une petite famille, immédiatement au-dessous de celle de la bécasse, elles ont la même forme de corps; mais les jambes plus hautes & le bec encore plus long, quoique conformé de même; à pointe mousse & lisse, droit ou un peu sléchi & légèrement relevé: Gesner se trompe en leur prêtant un bec aigu & propre à darder les poissons (a); les barges ne vivent que des vers & vermisseaux qu'elles tirent du limon. On trouve dans leur gésier, des graviers, la plupart transparens, & tout semblables à ceux que contient aussi le gésier de l'avocette (b); seur voix est assez extraordinaire, car Belon la compare au bêlement étoussé d'une chèvre (c); ces oiseaux sont inquiets & partent de loin.,

<sup>(</sup>a) Rostra eis recta & acuta ad victum è piscibus apta. Gesner, Avi. verb. totanus.

<sup>(</sup>b) Observation saite par M. Baillon, sur les barges de passage sur les côtes de Picardie, & qui lui fait penser que ces oiseaux & l'avocette viennent alors des mêmes pays.

<sup>(</sup>c) « La barge... estant soupçonneuse, & qui ne laisse approcher » les hommes guère près d'elle; s'il advient quelquefois qu'elle s'elève » avec peur, commence à jeter un cri tel que les boucs ou chèvres font en béellant lorsqu'elles ont la gueulle pleine. » Belon, Nat. des Oijeaux, page 205.

& jettent un cri de frayeur en partant; ils sont rares dans les contrées éloignées de la mer, & ils se plaisent dans les marais salés; ils ont sur nos côtes, & en particulier sur celles de Picardie (d), un passage régulier dans le mois de septembre; on les voit en troupes & on les entend passer très-haut, le soir au clair de la sune; la plupart s'abattent dans les marais; la satigue les rend alors moins suyards; ils ne reprennent leur vol qu'avec peine, mais ils courent comme des perdrix, & le chasseur en les tournant, les rassemble assez pour en tuer plusieurs d'un seul coup; ils ne séjournent qu'un jour ou deux dans le même lieu, & souvent dès le lendemain on n'en trouve plus un seul dans ces marais, où ils étoient la veille en si grand nombre; ils ne nichent pas sur nos côtes (e); leur chair est délicate & très-bonne à manger (f).

Nous distinguons huit espèces dans le genre de ces oiseaux.

<sup>(</sup>f) « C'est un oyseau ez délices des Françoys. » Belon,



<sup>(</sup>d) Les barges s'appellent taterlas en Picardie.

<sup>(</sup>e) Observation saite sur les côtes de Picardie, par M. Baillon, de Montreuil-sur-mer.

# \* LA BARGE COMMUNE (g)

## Première espèce.

LE plumage de cette Barge est d'un gris unisorme, à l'exception du front & de la gorge, dont la couleur est roussaire; le ventre & le croupion sont blancs; les grandes pennes de l'aile sont noirâtres au-dehors, blanchâtres en

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 874.

<sup>(</sup>g) Barge. Belon, Nat. des Oiseaux, page 205, avec une mauvaile figure, page 206; la même, Portraits d'oiseaux, page 48, a.-Barge gallorum. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 434. - Totanus. Idem, pag. 431. - Jonston, Avi. pag. 108. - Moehring, Avi. Gen. 88. - Fedoa secunda, quæ eadem cum totano Aldrovandi. Willighby, Ornithol. pag. 216, - Ray, Synopf. avi. pag. 105, n. a 5. - Barge gallorum, quam ægocephalum facit Bellonius. Jonston, Avi. pag. 106. - Charleton, Exercit, pag. 111, n.º 10. Idem, Onomazt. pag. 104, n.º 10. - Totanus cinercus, rostro pralongo. Barrère, Ornithol. clas. IV, Gen. 4, Sp. 1. - Scolopax, ruflicola Aldrovandi. Klein, Avi. pag. 100, n.º s. - Scolopax rostro lævi, pedibus fuscis, remigibus macula alba; quatuor primis immaculatis. Limofa. Linnæus, Syft. nat. ed. X, Gen. 77, Sp. 10. - Numenius uropygio albo, rectricibus nigris bazi albis; remigibus transversa alba macula, exceptis quatuor primis. Idem, Fauna Suecica, n.º 144. - Limosa superne griseo-fusca, pennis nigricantibus, ad margines maculis rusis variegatis intersertis, infernè alba, gutture albo rufescente; collo griseo & rusescente vario, lineolis longitudinalibus suscis in imâ parte notato; pectore grisco candicante, tæniis transversis fuscis variegato; uropygio fusco; rectricibus in exortu albis, in extremitate nigris, octo intermediis apice griseis, tribus utrimque lateralibus albo in apice marginatis... Limofa. Brisson, Ornithol. tome V, page 262.



LA BARGE.



dedans; les pennes moyennes & les grandes couvertures ont beaucoup de blanc; la queue est noirâtre & terminée de blanc; les deux plumes extérieures sont blanches, & le bec est noir à la pointe, & rougeatre dans sa longueur qui est de quatre pouces; les pieds avec la partie nue des jambes, en ont quatre & demi; la longueur totale de la pointe du bec au bout de la queue, est de seize pouces & de dix-huit jusqu'au bout des doigts.

M. Hébert nous a dit avoir tué quelques barges de cette espèce en Brie; il paroît donc qu'elles s'abattent quelquesois dans le milieu des terres ou qu'elles y sont poussées par quelque coup de vent.

# \* LA BARGE ABOYEUSE. (h) Seconde espèce.

IL faut que le cri de cet oiseau ressemble à un aboiement, puisqu'il en a pris chez les Anglois le nom d'aboyeur

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 876, sous le nom de Barge grise.

<sup>(</sup>h) Totanus. Gesner, Avi. pag. 518; & Icon. avi. pag. 115.—
Totanus ornithologi. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 429.— Petit
corlieu ou aboyeur des Anglois. Albin, tome II, page 45, avec une
figure mal coloriée, pl. 71.— Glareola, barker Albini. Klein, Avi.
pag. 102, n.º 12.— Limosa superne griseo-susca, maculis nigricantibus
varia, inferne alba; capite & collo superioribus susco-nigricantibus, marginibus pennarum albidas, collo inferiore & pectore lineis longitudinalibus
susception superioribus variegatis; taniâ supra oculos & uropygio candidis;

(barker), sous lequel Albin & ensuite M. Adanson, l'ont indiqué (i); la dénomination de barre grife qu'elle porte dans nos planches enluminées, ne la diffingue pas assez de la premiere espèce qui est grise aussi, & même plus uniformement que celle-ci, dont le manteau grisbrun est frangé de blanchâtre autour de chaque plume; celles de la queue sont rayées transversalement de blanc & de noirâtre. Cette barge diffère aussi de la première, par la grandeur, elle n'a que quatorze pouces de longueur de la pointe du bec au bout des doigts.

Elle habite les marécages des côtes maritimes de l'Europe, tant de l'océan que de la méditerrance (k); on la trouve dans les marais salans, & comme les autres barges, elle est timide & suit de loin; elle ne cherche aussi sa nourriture que pendant la nuit (1).



rectricibus albis, susco transversim shiatis, lateralibus interius versus exortum penitus candidis . . . Limosa grisea. Brisson, Ornithol. tome V, page 267.

<sup>(</sup>i) Supplément à l'Encyclopédie, article Aboyeur.

<sup>(</sup>k) M. Adanson.

<sup>(1)</sup> Albin.

# LA BARGE VARIÉE. (m)

## Troisième espèce.

S I la plupart des Nomenclateurs n'avoient pas donné cette barge comme distinguée de la précédente, & sous des noms dissérens, nous ne serions de toutes deux qu'une seule & même espèce; les couleurs du plumage sont les mêmes, la sorme entièrement semblable, ne dissère qu'en ce que celle-ci est un peu plus grande, ce qui n'indique pas toujours une diversité d'espèces; car l'observation nous a souvent démontré que dans la même espèce il se trouve des variétés dans lesquelles le

<sup>(</sup>m) Limofa. Gesner, Avi. pag. 519. Idem, Icon. avi. pag. 114. Glottis, lingulaca Gazæ. Idem, Avi. pag. 520. - Limosa venetorum. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 434. - Pluvialis major. Idem, ibid. pag. 535. - Willughby, Ornithol. pag. 220. - Ray, Synopf. pag. 106, n.º a, 8; & 190, n.º 6. - Charleton, Exercit. pag. 114, n.º 3. Idem, Onomazt. pag. 109, n.º 3. - Rzaczynski, Aucluar. hist. nat. Polon. pag. 415. - Marsigli, Danub. tom. V, pag. 48. - Scolopax rostro recto basi inferiori rubro; pedibus virescentibus... Glottis. Linnæus, Syft. nat. ed. X, Gen. 77, Sp. 9. - Numenius pedibus virescentibus, propygio albo, remigibus lineis albis fuscisque undulatis. Idem, Fauna Suecica, n.º 142. - Femelle du chevalier aux pieds rouges. Albin, tome II, page 43, avec une mauvaise figure, pl. 69. - Limosa superne saturate fusca, marginibus pennarum albidis, inferne alba; gutture albo rufescente; collo albido, maculis longitudinalibus sufcis vario; uropygio fusco, marginibus pennarum candidis; rectricibus albis, nigricante transversum striatis.... Limosa grisea major. Brisson, Ornithol. tome V, page 272.

bec & les jambes font quelquesois plus longs ou plus courts d'un demi-pouce; tout le plumage de cette barge est comme celui de l'aboyeuse, varié de blanc, & cette couleur frange & encadre le gris-brun des plumes du manteau, la queue est rayée de même, & le dessous du corps est blanc. Les Allemands donnent à toutes deux le nom de meer-houn; les Suédois les appellent glout (n); ces noms paroissent exprimer un aboiement. Seroit - ce sur ce même nom que Gesner par une fausse analogie auroit pris ces barges pour l'oiseau glouis d'Aristote, dont il a fait ailleurs une poule sultane ou un rasse! Albin tombe ici dans une erreur palpable, en prenant cette barge pour la semelle du chevalier aux pieds rouges.

# \* LA BARGE ROUSSE. (0)

Quatrième espèce.

Elle est à peu-près de la grosseur de l'aboyeuse; elle a tout le devant du corps & le cou d'un beau roux;

les

<sup>(</sup>n) Fauna Suecica, n.º 142.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 9 0 0.

<sup>(</sup>o) Totanus fulvus, maculis fuscis. Barrère, Ornith. clas. IV, Gen. 4, Sp. 2. — Scolopax rostro subrecurvats, pedibusque nigris, peclore ferrugineo... Scolopax Lapponica. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 77, Sp. 12.—Recurvirostra, peclore croceo. Idem, Fauna Suecica, 11.° 138.

(Nota.

les plumes du manteau brunes & noiratres, sent légèrement frangées de blanc & de roussatre; la queue est rayée transversalement de cette dernière couleur & de brun. On voit cette barge sur nos côtes; elle se trouve aussi dans le Nord & jusqu'en Lapponie; on la retrouve en Amérique; elle a été envoyée de la baie d'Hudson en Angleterre; c'est un exemple de plus de ces espèces aquatiques, communes aux terres du Nord des deux continens.

# \* LA GRANDE BARGE ROUSSE. (1). Cinquième espèce.

Cette Barge est en effet plus grande que la précédente; mais elle n'a de roux que le cou, & des bords roussaires aux plumes noirâtres du dos; la poitrine & le

(Nota M. Linnæus en rangeant cette barge à côté de l'avocette, sous le nom de recurvirostra, remarque en même temps que son bec n'est que très-soiblement siéchi ou recourbé en haut). Red breassed godvi. Edwards, tom. III, pag. & pl. 138. — Limosa supernè nigricans, marginibus pennarum ruscipientitus, insernè serrugmea: tænià superne ocu os rusescente, uropygio albo rusescente, maculis longitu tinalibus nigricant bus vario; rectricibus suscis, albo transversum striatis... Lumosa rusa. Britton, Ornith. tome V, page 281.

\* Voyez les planches enluminées, n.º 9 16.

(p) Barge, seu argocephalus Bellonii. Willinghby, Ornithol. pag. 215.

—Ray, Synops. avi. pag. 105, n.° a, 4.—Marsigl. Danub. pag. 36.

—Glareola ægocephalus. Klein, Avi. pag. 102, n.° 11.—Scolopax rostro recto, pedibus virescentibus, capite colloque rusescentibus; remigieus tribus nigris bazi albis... Ægocephala. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 77, Sp. 13.—Francolin. Albin, tome II, page 44, avec une Oiseaux, Tome VII.

ventre sont rayés transversalement de noirâtre sur sond blanc-sale; la longueur de cette barge, du bec aux ongles, est de dix-sept pouces: outre ces dissérences, qui paroissent la distinguer assez de la barge rousse, un Observateur nous assure que ces deux espèces passent toujours séparément sur nos côtes (q). La grande barge rousse diffère même de toutes les autres, par les mœurs, s'il est vrai, comme le dit Willughby, qu'elle se promène la tête haute sur les plages sablonneuses & découvertes, sans chercher à se cacher; le même Naturaliste observe que c'est mal-à-propos qu'on lui donne en quelques endroits de la côte d'Angleterre le nom de stone plover, qui est proprement celui de notre courlis de terre ou grand pluvier; mais c'est encore plus mal-à-propos que le Traducteur d'Albin a rendu les noms de godu it & d'agocephalus, qui désignent la barge, par celui de francolin. Cette grande barge rousse qui se trouve sur nos côtes & sur celles d'Angleterre, se porte également fur les côtes de Barbarie. On la reconnoît dans la notice que donne le Docteur Shaw, de son godwie of barbary (r).

figure mal coloriée, planche 70. — Limosa superne nigricans, marginilus pennarum rusessentibus, inferne sordide alba, maculis transversis nigricantibus varia; tænia supra oculos albo-rusessente; collo ruso, inserne nigricante transversim striato; uropygio cand do, naculis nigricantibus vario; recirició us nigricantibus, albo transversim striatis... Limosa rusa major. Briston, Ornithol. tome V, page 284.

<sup>(9)</sup> Observation faite sur celles de Normandie.

<sup>(</sup>r) Shaw, Travelf. &c. pag. 255.

# LA BARGE ROUSSE DE LA BAIE D'HUDSON. (())

Sixième espèce.

Quoiqu'il y ait dans le plumage de cette Barge, comparé à celui de la précédente, des différences qui confistent principalement en ce que celle-ci a plus de roux, & que même sa taille soit un peu plus grande, nous ne laissons pas de la regarder comme espèce trèsvoisine de celle de notre grande barge rousse, & peut-être même l'espèce est-elle originairement la même.

Cette barge rousse de la baie d'Hudson, est comme l'observe Edwards, la plus grande espèce de ce genre; elle a seize pouces du bout du bec à celui de la queue, & dix-neuf à celui des doigts; tout son plumage sur le manteau est d'un sond brun-roux rayé transversalement de noir; les premières grandes pennes de l'aile sont noirâtres, les suivantes d'un rouge-bai pointillé de noir;

<sup>(</sup>f) Greater American godwit, or curlew from Hudjon's-bay Edwards, tom. III, pag. & pl. 137. — Scolopax rostro recto, longo, pedibus suscis, remigibus secundariis rusis, nigro punclulatis. Fedoa. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 77, Sp. 8. — Limosa supernè susco-rusescens, nigro transversim striata: infernè albo rusescens; tæniâ supra oculos, genis & gutture can sidis; uropygio ruso nigricante transversim striato; collo inferiore de pectore rusescentibus, collo inferiore maculis longitudinalibus nigris, pectore maculis transversis suscis vario; rectricibus rusis, nigro transversim striatis... Limosa Americana rusa. Briston, Ornithol. tome V, page 287.

celles de la queue sont rayées transversalement de cette même couleur & de roux.

# \* LA BARGE BRUNE. (t)

Septième espèce.

Elle est de la taille de la barge aboyeuse, le sond de sa couleur est un brun-soncé & noirâtre, relevé de petites lignes blanchâtres, dont les plumes du cou & du dos sont srangées, ce qui les sait paroître agréablement nuées ou écaillées; les pennes moyennes de l'aile & ses couvertures sont de même lisérées & pointillées de blanchâtre par les bords; ses premières grandes pennes ne montrent en dehors qu'un brun uni ; celles de la queue sont rayées de brun & de blanc.

# LA BARGE BLANCHE. (u) Huitième espèce.

M. Edwards observe que le bec de cette Barge, fléchit en haut, comme celui de l'avocette, caractère

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 875.

<sup>(</sup>t) Limosa supernè fusco-nigricans, marginibus pennarum albidis, infernè saturatè sinerea, albo variegata; vertice cinereo nigricante; uropygio candido, rectricibus binis intermediis fusco-nigricantibus, candicante transversim striatis, lateralibus suscis, albo transversim striatis... Limosa susca. Brisson, Ornithol. tome V, page 276.

<sup>(</sup>u) White godwit, from Hudson's-bay. Edwards, Hist. of Birds,

dont la plupart des barges portent quelque légère trace; mais qui est fortement marqué dans celle-ci; elle est à peu-près de la taille de la barge rousse; son bec, noir à la pointe, est orangé dans le reste de sa longueur; tout le plumage est blanc à l'exception d'une teinte de jaunâtre sur les grandes pennes de l'aile & de la queue. Edwards croit que le plumage blanc est la livrée de ces oiseaux à la baie d'Hudson, & qu'ils reprennent leurs plumes brunes en été.

Au reste, il paroît que plusieurs espèces de barges sont descendues plus avant dans les terres de l'Amérique, & qu'elles sont parvenues jusqu'aux contrées méridionales; car Sloane place à la Jamaïque, notre troisième espèce (x); & Fernandez semble désigner deux barges dans la nouvelle Espagne, par les noms de chiquatotots, oiseau semblable à notre bécasse (y), & elototots, oiseau du même genre, qui se tient à terre sous les tiges de mays (z).

<sup>(7)</sup> Elotototl, seu avis bazis spicæ maysi. Ibid. pag. 48, cap. 169.



tom. III, pag. & pl. 139, figure postérieure. — Limosa candida; marginibus alarum, remigibus majoribus, rectricibusque albo-flavicantibus... Limosa candida. Brisson, Ornithol. tome V, page 290.

<sup>(</sup>x) Glottis, seu pluvialis major Aldrovandi. Sloane, Jamaic. pag. 317, n.º 9.

<sup>(</sup>y) Avi. nov. Hisp. pag. 47, cap. 168.

### LES CHEVALIERS.

« Les François, dit Belon, voyant un oysillon haus » encruché sur ses jambes, quasi comme estant à cheval, l'ont nommé chevalier. » Il seroit difficile de trouver à ce nom d'autre étymologie : les oiseaux chevaliers sont en effet fort haut montés; ils sont plus petits de corps que les barges, & néanmoins ils ont les pieds tout aussi longs: leur bec plus raccourci, est au reste conformé de même, & dans la nombreule suite des espèces diverses qui de la bécasse, descendent jusqu'au cincle; c'est après les barges que doivent se placer les chevaliers : comme elles, ils vivent dans les prairies humides & dans les endroits marécageux; mais ils fréquentent aussi les bords des étangs & des rivières, entrant dans l'eau jusqu'audessus des genoux (a); sur les rivages ils courent avec vitesse, et relle petite corpulence, dit Belon, montée dessus si hautes échasses, chemine gaiment & court moult légèrement. Les vermisseaux sont leur pâture ordinaire; en temps de sécheresse, ils se rabattent sur les insectes de terre, & prennent des scarabées, des mouches, &c.

Leur chair est estimée (b), mais c'est un mets assez rare, car ils ne sont nulle part en grand nombre, & d'ailleurs ils ne se laissent approcher que difficilement.

Nous connoissons six espèces de ces oiseaux.

<sup>(</sup>a) Belon, Nature des Oiseaux, page 207.

<sup>(</sup>b) Idem, ibidem.

# \* LE CHEVALIER COMMUN. (c)

## Première espèce.

IL paroît être de la grosseur du pluvier doré, parce qu'il est fort garni de plumes, & en général les chevaliers sont moins charnus qu'ils ne semblent l'être; celui-ci a près d'un pied du bec à la queue, & un peu plus du bec aux ongles: presque tout son plumage est nué de grisblanc & de roussaire; toutes les plumes sont frangées de ces deux couleurs & noirâtres dans le milieu; ces mêmes couleurs de blanc & de roussaire sont sinement pointillées sur la tête, & s'étendent sur l'aile dont elles bordent les petites plumes; les grandes sont noirâtres; le dessous du corps & le croupion sont blancs; M. Brisson dit que les pieds de cet oiseau sont d'un rouge-pale; & en conséquence, il lui applique des phrases qui conviennent mieux à l'oiseau de l'espèce suivante (d); il se

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 844.

<sup>(</sup>c) Tringa pennis in medio suscis, ad margines griseis supernè vestita, infernè alba; collo inseriore grisco, marginibus pennarum albidis; rectricibus griseo - fuscis, albido in apice marginatis, quatuor intermediis & binis utrimque extimis nigricante transversim striatis; pedibus dilute rubris....
Totanus. Brisson, Ornithol. tome V, page 188.

<sup>(</sup>d) Erythropus major. Gesner, Icon. avi. pag. 101, avec une très-mauvaise figure. — Gallandae aquaticae primum genus, qued vulgò germanicè vocant rotbein, id est erythropodem. Idem, Avi. pag. 504, avec la même figure. — Gallinula erythropos major ornithologi. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 553, avec une figure méconnoissable. — Gallinula

pourroit aussi qu'il y eût variété dans celle ci, puisque le chevalier représenté dans nos planches ensuminées, a les pieds gris ou noirâtres, de même que le bec.

C'est sur un rapport assez léger de ressemblance dans les couleurs, que Belon a cru reconnoître le chevalier dans le calidris d'Aristote (e). Le chevalier fréquente les bords des rivières, se trouve même quelquesois sur nos étangs, mais plus ordinairement sur les rivages de la mer. On en voit dans quelques-unes de nos provinces de France, & particulièrement en Lorraine; on en voit aussi sur sur les plages sablonneuses des côtes d'Angleterre; il s'est porté jusqu'en Suède (f), en Danemarck & même en Norwège (g).

erythropus major. Jonston, Avi. pag. 110, avec la mauvaise figure d'Aldrovande copiée, tab. 31. — Gallinula erythropus major Gesneri Aldrovando. Willughby, Ornuthol. pag. 221. — Gallinula erythropus major Gesneri. Ray, Synops. avi. pag. 107, n.° a, 1. — Sibbald. Scot. illustr. part. II, lib. 111, pag. 19.— Marsigl. Danub. tom. V, pag. 50, avec une très-mauvaise figure, tab. 23. — Gallinula erythropus. Charleton, Exercit. pag. 112, n.° 2. Idem, Onomazt. pag. 107, n.° 2. — Glareola prima. Schwenckseld, Avi. Siles. pag. 281. — Klein, Avi. pag. 101, n.° 1. — Glareola prima Schwenckseldii, erythropus primus Gesneri; redshanca Turneri. Rzacz. Auctuar. hist nat. Polon. pag. 383.

- (e) « Il nous a semblé que c'est sui qu'Aristote a nommé calidris; » car au troissème chapitre du huitième livre des animaux, il dit: Quinetiam calidris, cui cinereus color dy inclus variè. » Nat. des Oiseaux, page 207.
  - (f) Fauna Suecica.
- (g) Totanus, danis rodbeene, Norwegis, lare tite, lare titring. Brunnich. Ornithol. boreal. n.º 137.

#### \* L E

# CHEVALIER AUX PIEDS ROUGES. (h)

Seconde espèce.

Les pieds rouges de ce bel oiseau le rendent d'autant plus remarquable, qu'il a plus de la moitié de la jambe nue; son bec noirâtre à la pointe, est du même rouge vif à la racine; ce chevalier est de la même grandeur & figure que le précédent; son plumage est blanc sous

\* Voyez les planches enluminées, n.º 845, sous le nom de Gambette.

Oiseaux, Tome VII. Ttt

<sup>(</sup>h) Chevalier rouge. Belon, Nat. des Oiseaux, pag. 207, avec une figure reconnoissable, page 208; la même, Portraits d'oiseaux, page 56, b. - Calidris Bellonii. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 431. - Jonston, Avi. pag. 108. - Calidris Bellonii, fedoa. Charleton, Exercit. pag. 112, n. v. Idem, Onomazt. pag. 106, n. v. - Chevalier. Gesner, Avi. pag. 795. - Calidris nigra, quæ gambetta. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 434. - Gambetta Aldrovandi. Willughby, Ornit. pag. 222. - Ray, Synopf. avi. pag. 107, n.º 2. - Totanus alter. Idem, pag. 106, n.º 11. - Willughby, pag. 221. - Gambetta italis dicia. - Jonston, Avi. pag. 109. - Glareola alia, primæ similis, pedibus ex luteo rubentibus. Klein, Avi. pag. 101, n.º 1. - Scolopax, rostro recto, bazi rubro, pedibus coccineis remigibus secundariis albis.... Totanus. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 77, Sp. 4. — Tringa rostro nigro basi rubrâ, pedibus coccineis. Fauna Suecica, n.º 149. — Chevalier aux pieds touges. Albin, tome II, page 43, avec une figure mal coloriée, pl. 68. - Tringa pennis in medio fujcis ad margines griseis superne vestita, inferne alba, maculis grifeo-fuscis varia, uropygio candido; rechicibus grifeo-fuscis, nigricante transversim striatis, albo in apice marginatis; pedibus rubiis... Totanus ruber. Brisson, Ornithol. tome V, page 192.

le ventre; légèrement ondé de gris & de roussaire sur la poitrine & le devant du cou; varié sur le dos, de roux & de noirâtre par petites bandes transversales bien marquées sur les petites pennes de l'aile, dont les grandes sont noirâtres.

C'est certainement de cette espèce que Belon a parlé sous le nom de chevalier rouge; quoique M. Brisson, en appliquant cette dénomination à sa seconde espèce, la rapporte en même temps à sa première notice de Belon. M. Ray n'a pas mieux connu cet oiseau, quand il soupçonne que ce pourroit être le même que la grande barge grise (i).

Le chevalier aux pieds rouges, s'appelle courrier sur la Saône; il est connu en Lorraine (k) & dans l'Or-léanois, où néanmoins il est assez rare (l); M. Hébert mous dit en avoir vu dans la Brie en avril; il se pose sur les étangs, dans les endroits où l'eau n'est pas bien haute; il a la voix agréable & un petit sisset semblable à celui du bécasseau. C'est le même oiseau qui est connu dans le Boulonois, sous le nom de gambeue (m), nom dérivé de la hauteur de ses jambes. On trouve aussi cet oiseau en Suède (n), & il se pourroit qu'il eût, comme plusieurs

<sup>(</sup>i) Synops. avi. pag. 106, n.º 11.

<sup>(</sup>k) M. Lottinger.

<sup>(1)</sup> Ornithologie de Salerne, page 331.

<sup>(</sup>m) Gambetta. Aldrovande; voyez la nomenclature.

<sup>(</sup>n) Fauna Suecica, n.º 149.



LE CHEVALIER aux piede rouges.



Autres, passé d'un continent à l'autre. L'yacatopil du Mexique de Fernandez paroît être sort voisin de notre chevalier aux pieds rouges, tant par les dimensions que par les couleurs (o); il faut même que quelques espèces de ce genre se soient portées plus avant dans les contrées de l'Amérique, puisque Dutertre compte le chevalier au nombre des oiseaux de la Guadeloupe (p), & que Labat l'a reconnu dans la multitude de ceux de l'île d'Aves (q); d'autre part, un de nos Correspondans (r) nous assure en avoir vu à Cayenne & à la Martinique en grand nombre; ainsi nous ne pouvons douter que ces oiseaux ne soient répandus dans presque toutes les contrées tempérées & chaudes des deux continens.

<sup>(</sup>r) M. de la Borde.



<sup>(</sup>o) Yacatopil, seu rostrum sudis, avis est columbi silvestris magnitudine, rostro quatuor digitos longo, tenui... cruribus luteis. Color universi corporis, ex albo, cinereo, nigro & susceptivas est... advena lacui Mexicano.... vescitur vermibus... ad gallinulas referenda. Fernandez, Hist. nov. Hisp. pag. 29, cap. 69.

<sup>(</sup>p) Tome 11, page 277.

<sup>(9)</sup> Nouveau Voyage aux îles de l'Amérique, tome VIII, page 28.

# \* LE CHEVALIER RAYÉ. (5)

Troisième espèce.

L est à peu-près de la taille de la grande bécassine; tout son manteau, sur sond gris & mélé de roussaire, est rayé de traits noirâtres, couchés transversalement; la queue est coupée de même sur sond blanc; le cou porte les mêmes couleurs, excepté que les pinceaux bruns y sont tracés le long de la tige des plumes; le bec noir à sa pointe, est à sa racine d'un rouge tendre ainsi que les pieds. Nous rapporterons à cette espèce, le chevalier tacheté de M. Brisson (t), qui ne paroit être qu'une très-légère variété (u).

<sup>\*</sup> Voyez les planches en luminées, n.º 827.

<sup>(</sup>f) Tringa pennis grifeo - fuscis, susco - nigricante transversim striatis supernè vestita, infernè alba; taniis aliis transversis, aliis longitudinalibus suscis varia; collo suscio, marginibus pennarum in collo superiore albo-ruses-centibus, in collo inferiore albis; uropygio candido; rectricibus albis, susco-nigricante transversim siriatis, binis intermediis in albo colore grisco-susce maculatis; pedibus pallidè rulris... Totanus striatus. Brisson, Ornithol. tome V, page 196.

<sup>(</sup>t) Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines grifeo-rufefcentibus supernè vestita, infernè alba, maculis nigricantibus varia; urepygio
imo ventre candidis, lateribus rectricibusque albo & nigricante transversim striatis; pedibus rubris.... Totanus nævius. Briston, Ornithela
tome V, page 200.

<sup>(</sup>u) Comparez les figures dans cet Auteur même; ilid. pl. 18; fig. 1 & 2.

# \* LE CHEVALIER VARIÉ. (x)

## Quatrième espèce.

CE Chevalier qui est le même que le chevalier cendré de M. Brisson, nous paroit mieux désigné par l'épithète de varié, puisque suivant la phrase même de cet Académicien, il a dans le plumage autant de noirâtre & de roux que de gris; la première couleur couvre le dessus de la tête & le dos, dont les plumes sont bordées de la seconde, c'est-à-dire de roux; les ailes sont également noirâtres & frangées de blanc ou de roussaire; ces teintes se mélent à du gris sur tout le devant du corps; les pieds

<sup>\*</sup> Voyez les planches ensuminées, n.º 300.

<sup>(</sup>x) Chevalier noir. Belon, Nat. des Oiseaux, page 208. - Calidris nigra Bellonii. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 432. - Jonston, Avi. pag. 109. - Charleton, Exercit. pag. 112, n.º 2. Idem, Onomazt. pag. 107, n.º 2. - Charadrius nigricans. Barrère, Ornithol. clas. IV, Gen. 10, Sp. 3. - Tringa rostro lavi, pedibus fuscis, remigibus fuscis; rachi primâ niveâ.... Tringa littorea. Linnæus, Syft. nat. ed. X, Gen. 78, Sp. 12. - Tringa remigibus fuscis, prima rachi nivea. Idem, Fauna Suecica, n.º 151. - Héron blanc de M. Oldham. Albin, tome III, page 37, avec une figure mal coloriée, planche 89. -Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines ruf.s superne vestita, inferne albo - rufescens; vertice nigricante; cello inferiore & pectore griscorufescentibus; uropygio cinereo-susco, maculis nigricantibus vario; rectricibus splendide griseo fuscis, versus apicem tænia nigricante circumserentia parallela notatis, in apice rusescente marginatis, octo intermedilis versus apicem exterius rusescente maculatis; pedibus saturate cinereis. . . Tetanus cinereus. Bristion; Omithol. tome V, page 203.

& le bec sont noirs; ce qui a donné lieu à Belon d'appeler cet oiseau chevalier noir, par opposition à celui qui a les pieds rouges; tous deux sont de la même grosseur, mais celui-ci a les jambes moins hautes.

Il paroît que cet oiseau fait son nid de sort bonne heure, & qu'il revient dans nos contrées avant le printemps; car Belon dit que dès la sin d'avril, on apporte de leurs petits, dont le plumage ressemble alors beaucoup à celui du rasse, & qu'autrement on n'a point accoutumé de voir ces chevaliers, sinon en hiver (y). Au reste ils ne nichent pas également sur toutes nos côtes de France: par exemple, nous sommes bien informés qu'ils ne sont que passer en Picardie; ils y sont amenés par le vent de nord-est, au mois de mars avec les barges; ils y sont peu de séjour, & ne repassent qu'au mois de septembre. Ils ont quelques habitudes semblables à celles des bécassines, quoiqu'ils aillent moins de nuit; & qu'ils se promènent davantage pendant le jour; on les prend de même au rejetoir (z). Linnæus dit que cette espèce se trouve en

<sup>(</sup>y) Nature des Oiseaux, page 208.

fuivante sur un de ces oiseaux qu'il a fait nourrir. « J'en ai gardé un petit, l'an passé, dans mon jardin plus de quatre mois; j'ai remarqué pue dans les temps de sécheresse, il prenoit des mouches, des scapa rabées & d'autres insectes, sans doute à désaut de vers; il mangeoit pendant un jour. La mue sui a donné, au mois d'août, de nouvelles plumes aux aises, & il est parti au mois de septembre; il étoit devenu somilier, au point de suivre pas à pas le jardinier sorsqu'il avoit se

Suède; Albin, par une méprise inconcevable, appelle héron blanc ce chevalier, dont la plus grande partie du plumage est noirâtre, & qui dans aucune partie de sa forme n'a de ressemblance au héron.

# LE CHEVALIER BLANC (a) Cinquième espèce.

CE Chevalier se trouve à la baie d'Hudson; il est à peu-près de la taille du chevalier, première espèce; tout son plumage est blanc, le bec & les pieds sont orangés.

Edwards pense que ces oiseaux sont du nombre de ceux que le froid de l'hiver sait blanchir dans le nord; & qu'en été ils reprennent seur couleur brune; couleur dont les grandes pennes des ailes & de la queue, dans la figure de cet auteur, présentent encore une teinte, & qui se marque par petites ondes sur le manteau,

bèche; il accouroit dès qu'il voyoit arracher une plante d'herbe, « pour prendre les vers qui se découvroient; aussitôt qu'il avoit mangé, « il couroit se saver dans une jatte remplie d'eau: je ne sui ai jamais « vu de terre sèche sur le bec ou aux jambes; cet acte de propreté « est commun à tous les vermivores. »

# LE CHEVALIER VERT. (b)

## Sixième espèce.

Albin après avoir appelé ce chevalier, râle d'eau de Bengale, le fait venir des Indes occidentales; la figure qu'il en donne est très-mauvaise; on y reconnoît cependant le bec & les jambes d'un chevalier; suivant la notice, ses couleurs ont une teinte de vert sur le dos & sur l'aile, excepté les trois ou quatre premières pennes qui sont pourprées & coupées de taches orangées; il y a du brun sur le cou & les côtés de la tête, & du blanc à son sommet ainsi qu'à la poitrine.

<sup>(</sup>b) Râle d'eau de Bengale. Albin, tome III, page 38, avec une figure très-mal coloriée, planche 90. — Rallus aquaticus Bengalensis. Klein, Avi. pag. 104, n.° 5. — Rallus corpore, vertice, oculisque albis, capite colloque nigris, alis dorsoque viridibus, remigibus primariis rubro maculatis... Rallus Bengalensis. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 83, Sp. 4. — Tringa supernè viridis, infernè alba; capite ad latera, gutture collo saturate suscis; vertice, oculorum ambitu co uropygio candidis; reclricibus purpureis, maculis aurantiis variegatis; pedibus lutco-viridescentibus... Totanus Bengalensis. Brisson, Ornithol. tome V, page 209.



# \* LES COMBATTANS (a)

## vulgairement PAONS DE MER.

IL est peut-être bizarre de donner à des animaux, un nom qui ne paroît sait que pour l'homme en guerre; mais ces oiseaux nous imitent; non-seulement ils se livrent entr'eux des combats seul-à-seul, des assauts corps-à-corps, mais ils combattent aussi en troupes réglées,

Avis pugnax kemperkens belgis. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 413, avec plusieurs figures dissérentes; voyez ci-après. — Avis pugnax. Jonston, Avi. pag. 105, avec des figures empruntées d'Aldrovande. — Willughby, Ornithol. pag. 224, avec des figures assez exactes du mâle & de la femelle. — Ray, Synops. avi. pag. 107, n.° a, 3. — Rzaczynski, Aucluar. hist. nat. Polon. pag. 367. — Charleton, Exercit. pag. 110, n.° v. Idem, Onomazt. pag. 104, n.° v. — Marsigl. Danub. tom. V, pag. 52, avec une figure peu exacte. — Glareola pugnax. Klein, Avi. pag. 102, n.° 10. — Philomachus. Moehring, Avi. Gen. 93. — Tringa pedibus rubris, rectricibus tribus lateralibus immaculatis; facie papillis granulatis carneis. . . Pugnax. Linnæus, Syst. nat. ed. X, Gen. 78, Sp. 1. — Tringa facie papillis granulatis minimis carneis, rostro pedibusque rubris. Idem, Fauna Suecica, n.° 145. — Pugnax, Brunnich. Ornithol. boreal. n.° 168 & 169. — Tringa pugnax, 10stro

Oiseaux, Tome VII. Uuu

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 305, le mâle sous le nom de Paon de mer; & n.º 306, la femelle.

<sup>(</sup>a) Sur nos côtes de Picardie, paon de marais, grosse gorge ou cotteret garu; en Flamand, kemperkens, (combattant ou duellisse); en Anglois, russe (le mâle), reeve (la semelle); en Suédois & en Danois, brunshane (le mâle lorsqu'il porte sa crinière au printemps, & lorsqu'il l'a perdue après la mue, staal-sneppe; en Polonois, ptak bitny.

ordonnées & marchant l'une contre l'autre (b); ces phalanges ne sont composées que de mâles, qu'on prétend être dans cette espèce beaucoup plus nombreux que les semelles (c); celles-ci attendent à part la fin de la bataille, & restent le prix de la victoire; l'amour paroît donc être la cause de ces combats, les seuls que doive avouer la Nature, puisqu'elle les occasionne & les rend nécessaires par un de ses excès, c'est-à-dire, par la disproportion qu'elle a mis dans le nombre des mâles & des semelles de cette espèce.

Chaque printemps, ces oiseaux arrivent par grandes bandes, sur les côtes de Hollande, de Flandre & d'Angleterre, & dans tous ces pays, on croit qu'ils viennent

pedibusque rubris, rectricibus lateralibus immaculatis, sacie papillis granulatis carneis. Muller, Zoolog. Dan. n.º 191. — Streit schnepse, oder kampshoehnlein. Frisch, vol. II, div. 12, sect. 4, pl. 9, 10, 11 & 12; mais M. Frisch se trompe en donnant sa figure 10 pour la semelle qui ne doit point porter de crinière. — Heron étoilé ou blanc. Albin, tome I, page 64, avec de mauvaises figures coloriées du mâle & de la semelle, planches 72 & 73. — Tringa versicolor (capite anteriore papilloso, pennis in collo inferiore longissimis, mas); rectricibus lateralibus grisco-susciss. . . . . Pugnax. Brisson, Ornithol. tome V, page 240.

<sup>(</sup>b) Interdiu turmatin volitant, illico dimicantes ubi se in terram demittunt. Klein, Avi. pag. 102.

<sup>(</sup>c) Mares ex his plurimos esse, paucas fæmiaas, ideòque mares initionivicem accerrimo prælio sise mutuo occidere, donec cum sæminis numero pares evaserint, & singuli singulis conjungi possint. Aldrovande, tom. III, pag. 413.

des contrées plus au nord; on les connoît aussi sur les côtes de la mer d'Allemagne, & ils sont en grand nombre en Suède, & particulièrement en Scanie (d); il s'en trouve de même en Danemarck jusqu'en Norwège (e), & Muller dit en avoir reçu trois de Finmarchie. L'on ne sait pas où ces oiseaux se retirent pour passer l'hiver (f); comme ils nous arrivent régulièrement au printemps & qu'ils séjournent sur nos côtes pendant deux ou trois mois, il paroît qu'ils cherchent les climats tempérés; & si les Observateurs n'assuroient pas qu'ils viennent du côté du nord, on seroit bien fondé à présumer qu'ils arrivent au contraire des contrées du midi; cela me sait soupconner qu'il en est de ces oiseaux combattans, comme des bécasses, que l'on a dit venir de l'est, & s'en retourner à l'ouest ou au sud, tandis qu'elles ne sont que descendre des montagnes dans les plaines ou remonter de la plaine aux montagnes. Les combattans peuvent de même ne pas venir de loin, & se tenir en dissérens endroits de la même contrée, dans les différentes faisons; & comme ce qu'ils ont de singulier, je veux dire seurs combats & leur plumage de guerre, ne se voient qu'au printemps, il est très-possible qu'ils passent en d'autres

Uuuij

<sup>(</sup>d) Fauna Suecica.

<sup>(</sup>e) Zoolog. Danic. pag. 24.

<sup>(</sup>f) Charleton dit (Onomazt. pag. 104.), quot annis immenso numero ex septentrione in paludes agri Lincolinensis advolant, & post tres menses discedunt nescio quò.

temps sans être remarqués, & peut-être en compagnie des maubèches ou des chevaliers, avec lesquels ils ont beaucoup de rapports & même de ressemblances.

Les combattans sont de la taille du chevalier aux pieds rouges, un peu moins hauts sur jambes; ils ont le bec de la même forme, mais plus court; les semelles sont ordinairement plus petites que les mâles (g), & se ressemblent par le plumage qui est blanc, mélangé de brun sur le manteau; mais les mâles sont au printemps si différens les uns des autres, qu'on les prendroit chacun pour un oiseau d'espèce particulière; de plus de cent qui furent comparés devant M. Klein, chez le Gouverneur de Scanie, on n'en trouva pas deux qui fussent entièrement semblables (h); ils différoient ou par la taille, ou par les couleurs, ou par la forme & le volume de ce gros collier en forme d'une crinière épaisse de plumes enflées qu'ils portent autour du cou: ces plumes ne naissent qu'au commencement du printemps, & ne subsistent qu'autant que durent les amours; mais indépendamment de cette production de surcroît dans ce temps, la surabondance des molécules organiques, se maniseste encore par l'éruption d'une multitude de papilles charnues & sanguinolentes, qui s'élèvent sur le devant de la tête & à l'entour des yeux(i); cette double production

<sup>(</sup>g) Rzaczynski.

<sup>(</sup>h) Ordo avium, page 102.

<sup>(</sup>i) In mare facies infinitis parvis papillis carneis aspersa. Linnæus, Faun. Suec.

suppose dans ces oiseaux, une si grande énergie des puissances productrices, qu'elle leur donne, pour ainsi dire, une autre forme plus avantageuse, plus forte, plus sière qu'ils ne perdent qu'après avoir épuisé partie de leurs forces dans les combats, & répandu ce surcroit de vie dans leurs amours. « Je ne connois pas d'oiseau, nous écrit M. Baillon, en qui le physique de l'amour paroisse « plus puissant que dans celui-ci; aucun n'a les testicules « aussi forts par rapport à sa taille; ceux du combattant ont « chacun près de six lignes de diamètre, & un pouce ou « plus de longueur; le reste de l'appareil des parties géni-« tales, est également dilaté dans le temps des amours; on « peut de-là concevoir quelle doit être son ardeur guerrière, « puisqu'elle est produite par son ardeur amoureuse & « qu'elle s'exerce contre ses rivaux. J'ai souvent suivi ces « oiseaux dans nos marais (de basse Picardie), où ils arrivent « au mois d'avril, avec les chevaliers, mais en moindre « nombre; leur premier soin est de s'apparier, ou plutôt de « se disputer les femelles; celles-ci, par de petits cris en- « flamment l'ardeur des combattans, souvent la lutte est « longue, & quelquefois sanglante; le vaincu prend la fuite, « mais le cri de la première femelle qu'il entend, lui fait « oublier sa désaite, prêt à entrer en lice de nouveau, si « quelque antagoniste se présente; cette petite guerre se « renouvelle tous les jours le matin & le soir, jusqu'au « départ de ces oiseaux, qui a lieu dans le courant de mai, « car il ne nous reste que quelques traîneurs, & l'on n'a « jamais trouvé de leurs nids dans nos marais ».

### 526 HISTOIRE NATURELLE

Cet Observateur exact & très-instruit, remarque qu'ils partent de Picardie par les vents de sud & de sud-est, qui les portent sur les côtes d'Angleterre, où en effet, on sait qu'ils nichent en très-grand nombre, particulièrement dans le comté de Lincoln; on y en fait même une petite chasse; l'Oiseleur saisst l'instant où ces oiseaux se battent, pour leur jeter son filet (k); & on est dans l'usage de les engraisser en les nourrissant avec du lait & de la mie de pain; mais on est obligé pour les rendre tranquilles de les tenir renfermés dans des endroits obscurs, car aussi-tôt qu'ils voient la lumière ils se battent (1); ainsi l'esclavage ne peut rien diminuer de leur humeur guerrière; dans les volières où on les renferme, ils vont présenter le défi à tous les autres oiseaux (m); s'il est un coin de gazon vert, ils se battent à qui l'occupera (n); & comme s'ils se piquoient de gloire, ils ne se montrent jamais plus animés que quand il y a des spectateurs (o). La crinière des mâles est non-seulement

<sup>(</sup>k) Willughby.

<sup>(1)</sup> Idem.

<sup>(</sup>m) Il y a à la Chine des oiseaux qu'on nomme oiseaux de combat, « & que les Chinois nourrissent, non pour chanter, mais pour donner le spectacle de petits combats qu'ils se sivrent avec acharnement. Voyez l'histoire genérale des Voyages, tome VI, page 487. Il n'y a pas pourtant d'apparence que ce soient ici nos combattans, puisque ces oiseaux chinois ne sont pas, dit-on, plus gros que des linots.

<sup>(</sup>n) Klein.

<sup>(0)</sup> Pugnare incipiunt, dit Willinghby, prasertim si aslat quispiam.



LE COMBATTANT on PAON DE MER en amour .



pour eux un parement de guerre; mais une sorte d'armure, un vrai plastron, qui peut parer les coups; les plumes en sont longues, fortes & serrées; ils les hérissent d'une manière menaçante lorsqu'ils s'attaquent, & c'est sur-tout par les couleurs de cette livrée de combat qu'ils diffèrent entr'eux; elle est rousse dans les uns, grise dans d'autres, blanche dans quelques-uns, & d'un beau noir-violet chatoyant coupé de taches rousses dans les autres; la livrée blanche est la plus rare: ce panache d'amour ou de guerre, ne varie pas moins par la sorme que par les couleurs, durant tout le temps de son accroissement; on peut voir dans Aldrovande les huit sigures qu'il donne de ces oiseaux avec leurs différentes crinières (p).

Ce bel ornement tombe par une mue qui arrive à ces oiseaux vers la fin de juin, comme si la Nature ne les avoit parés & munis que pour la faison de l'amour & des combats; les tubercules vermeils qui couvroient leur tête, pâlissent & s'oblitèrent, & ensuite elle se recouvre de plumes; dans cet état on ne distingue plus guère les mâles

<sup>(</sup>p) Au reste, de ces huit figures que donne Aldrovande, sur des deslins que le comte d'Aremberg lui avoit envoyés de Flandre, l'une paroît être la femelle, cinq autres des mâles dans différens périodes de mue ou d'accroissement de leur crinière; & la huitième à laquelle Aldrovande trouve lui-même quelque choie de monstrueux, ou du moins d'absolument étranger à l'espèce du combattant, paroît n'être qu'une mauvaise figure du grèbe cornu, que ce Naturaliste n'a pas connu, & dont nous parlerons dans la suite.

### 528 HISTOIRE NATURELLE, &c.

des femelles, & tous ensemble partent alors des lieux où ils ont fait leurs nids & leur ponte; ils nichent en troupes comme les hérons, & cette habitude commune a seule suffi pour qu'Aldrovande les ait rapproché de ces oiseaux; mais la taille & la conformation entière des combattans est si différente, qu'ils sont très-éloignés de toutes les espèces de hérons; & l'on doit, comme nous l'avons déjà dit, les placer entre les chevaliers & les maubèches.





J.E. COMBATTANT on PAON DE MER , comme .



## LES MAUBÈCHES.

Dans l'ordre des petits oiseaux de rivages, on pourrost placer les maubèches après les chevaliers & avant le bécasseau; elles sont un peu plus grosses que ce dernier, & moins grandes que les premiers; elles ont le bec plus court; leurs jambes sont moins hautes; & leur taille, plus raccourcie, paroît plus épaisse que celle des chevaliers: leurs habitudes doivent être les mêmes, celles du moins qui dépendent de la conformation & de l'habitation; car ces oiseaux fréquentent également les bords sablonneux de la mer. Nous manquons d'autres détails sur leurs mœurs, quoique nous en connoissions quatre espèces différentes.

# LA MAUBÈCHE COMMUNE. (a) Première espèce.

Elle a dix pouces de la pointe du bec aux ongles, & un peu plus de neuf pouces jusqu'au bout de la queue;

Oiseaux, Tome VII.

Xxx.

<sup>(</sup>a) Tringa supernè fusco-nigricans, marginibus pennarum dilutè castaneis, infernè castanea; uropygio cinereo-fusco, nigricante transversim striato, marginibus pennarum albidis; lateribus in parte insimâ, susco-nigricante, albo & dilutè castaneo transversim striatis; rectricibus griseo-fuscis; lateribus exteriùs albo marginatis... Calidris. La Maubèche. Brisson, Ornithol. tome V, page 226.

ies plumes du dos, du dessus de la tête & du cou, sont d'un brun noirâtre, & bordées de marron-clair; tout le devant de la tête, du cou & du corps, est de cette dernière couleur; les neuf premières pennes de l'aile, sont d'un brun-soncé en-dessus du côté extérieur; les quatre plus près du corps sont brunes, & les intermédiaires d'un gris-brun & bordées d'un léger filet blanc. Les maubèches ont le bas de la jambe nu, & le doigt du milieu uni jusqu'à la première articulation, par une portion de membrane avec le doigt extérieur. Au reste, nous ne pouvons être ici de l'avis de M. Brisson, ni rapporter, comme il le fait, à la maubèche, la rusticula sylvatica de Gesner, oiseau plus grand que la bécasse, & gros comme une poule (b); il est même difficile de le rapporter à aucune espèce connue; mais Gesner semble vouloir nous épargner une discussion infructueuse, en avertissant qu'il compte peu lui-même sur des notices qu'il n'a données que sur de simples dessins (c), qui sont en effet très-défectueux, ou pour mieux dire informes.

<sup>(</sup>b) Voyez Gesner, Avi. pag. 505 & 504. Rusticula sylvatica; & Icon. avi. pag. 111. — Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 476. — Jonston, Avi. pag. 110. Nota. Ges deux Naturalistes ne sont sur cet article que copier Gesner.

<sup>(</sup>c) Gesner, ibidem.



LA MAUBÈCHE.

M R vener Tor den Soule



#### \* LA MAUBÈCHE TACHETÉE. (d)

#### Seconde espèce.

CETTE Maubèche distère de la précédente, en ce que le cendré-brun du dos & des épaules, est varié d'assez grandes taches, les unes rousses, les autres d'un noirâtre tirant sur le violet. Ce caractère sussit pour la distinguer; elle est aussi un peu moins grande que la première, le détail du reste des couleurs est bien représenté dans la planche enluminée.

# \*\* LA MAUBÈCHE GRISE. (e)

#### Troisième espèce.

CETTE Maubèche un peu plus grosse que la maubèche tachetée, l'est moins que la maubèche commune; le

Xxxij

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 365.

<sup>(</sup>d) Tringa supernè cinereo-fusca maculis nigricante, violaccis rusisque varia, infernè dilutè castanea; collo inferiore albo-rusescente, maculis suscis castaneisque variegato; uropygio cinereo fusco, nigricante transversim striato, marginibus pennarum candidis; lateribus nigricante maculatis; rectricibus binis intermediis cinereis, albo marginatis, lateribus cinereo-fuscis, scapo albo præditis, utrimque extimâ lineâ longitudinali candidâ exterius notata. . . Calidris nævia, Brisson, Ornitholo tome V, page 230.

<sup>\* \*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 366.

<sup>(</sup>e) Tringa superne grisea, inferne alba, pennis in collo inferiore; pectore & lateribus tænia fusca undata circumferentice parallela notatis,

fond de son plumage est gris; le dos est entièrement de cette couleur; la tête est d'un gris ondé de blanchâtre; les plumes du dessus des ailes, & celles du croupion sont grises & bordées de blanc; les premières des grandes pennes de l'aile sont d'un brun-noirâtre, & le devant du corps est blanc, avec de petits traits noirs en zig-zags sur les côtés, la poitrine & le devant du cou.

## LA SANDERLING. (f)

#### Quatrième espèce.

Nous laissons à cet oiseau, le nom de sanderling, qu'on lui donne sur les côtes d'Angleterre; c'est la plus petite espèce des maubèches; elle n'a guère que sept pouces de longueur; son plumage est à peu-près le môme

in ventre lineola longitudinali susca versus apicem insignitis; uropygio dilute griseo, pennis duplici tænia fusca circumferentice parallela notatis, albo murginatis; reclicibus griseis, saturatius grisea margini parallela insignitis, margine candudâ..... Calidris grifea. Brisson, Ornithol. tome V, page 233.

(f) Avenaria, sanderling, pensantiæ in cornubia curwillet dicla. Willughby, Ornithol. pag. 225. - Sanderling de Cornouaille. Albin, tome II, page 48, avec une mauvaise figure, planche 74. - Tringa superne grisea, scapis pennarum nigris, inferne nivea; capite anteriore albo; tænia utrimque a restro ad oculos grisea; uropygio dilute griseo; tectricibus alarum superioribus minimis nigricantibus; rectricibus binis intermedius fuscis, Literalibus griseis, omnibus candicante marginatis.... Calidris grisea minor. Brisson, Ornithol. tome V, page 236.

que celui de la maubèche grise, excepté qu'elle a tout le devant du cou & le dessous du corps très - blancs. On voit ces petites maubèches voler en troupes & s'abattre sur les sables des rivages; on les connoît sous le nom de curwillet sur les côtes de Cornouailles. Willughby donne à son sanderling, quatre doigts à chaque pied; Ray, qui semble pourtant n'en parler que d'après Willughby, ne lui en donne que trois, ce qui caractérisseroit un pluvier & non pas une maubèche.



# \* LE BÉCASSEAU. (a)

Nos Nomenclateurs ont compris sous le nom de bécasseau un genre entier de petits oiseaux de rivages, maubèches, guignettes, cincle, allouettes de mer, que quelques Naturalistes ont désignés aussi consusément sous le nom de tringa: tous ces oiseaux, à la vérité, ont dans leur petite taille une ressemblance de conformation avec la bécasse; mais ils en dissèrent par les habitudes naturelles autant que par la grandeur; comme d'ailleurs

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 843.

<sup>(</sup>a) Autre bécassine. Belon, Hist. nat. des Oiseaux, page 216. - Tringa. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 480. - Tringa alia, seu secunda. Idem, ibid. - Tringa tertia. Idem, ibid. - Cinclus Bellonii. Idem, ibid. - Cinclus tertius. Idem, ibid. pag. 490. - Gullinula Thodopos, sive phanicopos. Idem, ibid. pag. 456. - Ochropus medius. Idem, ibid. pag. 461, avec différentes figures prises de Gesner & de Belon, & toutes plus ou moins mauvaites. - Tringas. Gesner, Avi. pag. 501. - Rhodopus. Idem, Icon. avi. pag. 106. - Gallinulæ aquatica quintum genus, quod rhodopodem appellamus, vulgus germanicum steingaellyl. Idem, Avi. pag. 508. - Ochropus medius. Idem, Icon. avi. pag. 107. - Gallinulæ aquaticæ octavum genus, vulgo dictum mattknillis: nobis ochropus medius. Idem, Avi. pag. 511. - Gallinæ aquaticæ species secunda de novo adjecla. Idem, ibid. pag. 516, & sous ces différens articles, des figures toutes fautives & la plupart méconnoissables. - Tringa Aldrovandi. Willughby, Ornithol. pag. 222. - Tringa tertia Aldrovandi. Idem, pag. 223. - Cinclus tertius Aldrovandi. Idem, pag. 227. — Gallinula rhodopus sive phænicopus Gesn. Idem, pag. 223. — Tringa Aldrovandi, cinclus Bellonii. — Ray, Synopf. avi. pag. 108,

ces petites samilles subsistent séparément les unes des autres, & sont très-distinctes, nous restreignons ici le nom de bécasseau à la seule espèce connue vulgairement sous le nom de cul-blanc des rivages; cet oiseau est gros comme la bécassine commune, mais il a le corps moins alongé; son dos est d'un cendré roussaire, avec de petites gouttes blanchâtres au bord des plumes; la tête & le cou sont d'un cendré plus doux, & cette couleur se mêle par pinceaux au blanc de la poitrine, qui s'étend de la gorge à l'estomac & au ventre; le croupion est

n.º a, 7. - Tringa tertia Aldrovandi. Idem, ibid. pag. 109, n.º 8. - Cinclus tertius Aidrovandi. Idem, ibid. pag. 110, n.º 14. - Tringa prima. - Jonston, Avi. pag. 111. - Tringa altera. Idem, pag. 112. - Tringa tertia. Idem, ibid. - Gallinula rhodopus. Idem, pag. 110. - Gallinula ochropus medius. Idem, ibidem. - Cincli congener altera. Idem, pag. 112. - Gallinula ochropus. Charleton, Exercit. pag. 112, n.º 3. - Gallinula ochra. Idem, Onomazt. pag. 107, n.º 3. - Glareola quarta. Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 282. - Glareola octava. Idem, pag. 283. - Klein, Avi. pag. 101, n.º 4 & n.º 7. - Gallinula octava Gesneri. Rzaczynski, Auchar. Hist. Nat. Polon. pag. 38c. -Tringa nigra, albo punctata, pectore maculato, abdomine subalbido, pedibus virescentibus. Linnæus, Fauna Suecica, n.º 152. - Tringa roffro lavi, pedibus virescentibus, corpore albo punctato, pectore subalbido. Glareola. Idem, Syst. nat. ed. X, Gen. 78, Sp. 11. - Tringa supernè splendide fusca, maculis candicantibus varia, inferne alba, tænia supra oculos candida; collo inferiore cinereo-fusco maculato; lateribus cinereofuscis, albo transversim striatis; rectricibus binis intermediis in exortu albis. apice fusco-nigricantibus, albo transversim striatis, lateralibus candidis, ad apicem fusco-nigricante transversim striatis.... Tringa, le bécasseau appelé vulgairement cul-blanc. Brisson, Ornithol. tome V, page 177.

de cette même couleur blanche; les pennes de l'aile sont noirâtres, & agréablement tachetées de blanc endessous (b); celles de la queue sont rayées transversalement de noirâtre & de blanc; la tête est carrée comme celle de la bécasse, & le bec est de la même sorme en petit.

Le bécasseau se trouve au bord des eaux & particulièrement sur les ruisseaux d'eau vive; on le voit courir fur les graviers ou raser au vol la surface de l'eau; il jette un cri lorsqu'il part, & vole en frappant l'air par coups détachés; il plonge quelquefois dans l'eau quand il est poursuivi. Les sous-buzes lui donnent souvent la chasse; elles le surprennent lorsqu'il se repose au bord de l'eau ou lorsqu'il cherche sa nourriture; car le bécasseau n'a pas la sauve-garde des oiseaux qui vivent en troupes, & qui communément ont une sentinelle qui veille à la sûreté commune: il vit seul dans le petit canton qu'il s'est choisi le long de la rivière ou de la côte (c); & s'y tient constamment sans s'écarter bien soin. Ces mœurs solitaires & sauvages ne l'empêchent pas d'être sensible: du moins il a dans la voix une expression de sentiment assez marqué; c'est un petit sisset fort doux & modulé sur des accens de langueur, qui, répandus sur

10

<sup>(</sup>b) « Qui lui ouvre les aelles, regardant par-dessous, lui voit des madrures de blanc de fort bonne grâce. » Belon, Nature des Oiseaux, page 226.

<sup>(</sup>c) Solitariæ plerumque degunt. Willughby.

le calme des caux, où se mélant à leur murmure, porte au recueillement & à la mélancolie; il paroît que c'est le même oiseau qu'on appelle sissassiment sur le lac de Genève, où on le prend à l'appeau avec des joncs englués. Il est connu également sur le lac de Nantua, où on le nomme pivette ou pied-vert; on le voit aussi dans le mois de juin sur le Rhône & la Saône; & dans l'automne sur les graviers de l'Ouche en Bourgogne; il se trouve même des bécasseaux sur la Seine, & l'on remarque que ces oiseaux, solitaires durant tout l'été, lors du passage se suivent par petites troupes de cinq ou six, se sont entendre en l'air dans les nuits tranquilles. En Lorraine ils arrivent dans le mois d'avril, & repartent dès le mois de juillet. (c')

Ainsi le bécasseau, quoiqu'attaché au même lieu pour tout le temps de son séjour, voyage néanmoins de contrées en contrées, & même dans des saisons où la plupart des autres oiseaux sont encore fixés par le soin des nichées; quoiqu'on le voie pendant les deux tiers de l'année, sur nos côtes de basse Picardie, on n'a pu nous dire s'il y fait ses petits; on sui donne dans ces cantons le nom de petit chevalier (d); il s'y tient à l'embouchure des rivières, & suivant le stot, il ramasse le menu frai de poisson & les vermisseaux sur le sable, que tour-à-tour la same d'eau couvre & découvre. Au reste, la chair du bécas-

<sup>(</sup>c') Observations de M. Lottinger.

<sup>(</sup>d) Observations sur les oiseaux de nos côtes occidentales, communiquées par M. Bailson,

Oiseaux, Tome VII.

seau est très-délicate, & même l'emporte pour le goût sur celle de la bécassine suivant Belon, quoiqu'elle ait une légère odeur de musc (e). Comme cet oiseau secoue sans cesse la queue en marchant, les Naturalistes lui ont appliqué le nom de cincle dont la racine étymologique signifie secousse & mouvement (f); mais ce caractère ne le désigne pas plus que la guignette & l'alouette de mer, qui ont dans la queue le même mouvement; & un passage d'Aristote, prouve clairement que le bécasseau n'est point le cincle; ce Philosophe nomme les trois plus petits oiseaux de rivages; tringas, schaniclos, cinclos. Nous croyons que ces trois noms représentent les trois espèces du bécasseau, de la guignette & de l'alouette de mer: « de ces trois oiseaux, dit-il, » qui vivent sur les rivages, le cincle & le schæniclos sont » les plus petits, le tringas est le plus grand & de la taille de la grive (g): » voilà la grandeur du bécasseau bien désignée, & celle du schœniclos & du cincle, fixée au-dessous; mais pour déterminer lequel de ces deux derniers noms doit s'appliquer proprement, ou à la guignette, ou à l'alouette de mer, ou à notre petit cincle, les indications nous manquent. Au reste, cette légère

<sup>(</sup>e) Nature des Oiseaux, page 226.

<sup>(</sup>f) Κιγαλίζειν. Voyez Hesychius.

<sup>(7)</sup> Tringas lacus & flumina petit, ut etiam cinclos & schoeniclos (que Gaza traduit junco); sed inter minores has, majuscula est, turdo enim aquiparatur. Hist. animal. lib. VIII, cap. 14.

incertitude n'approche pas de la confusion où sont tombés les Nomenclateurs au sujet du bécasseau : il est pour les uns, une poule d'eau; pour d'autres une perdrix de mer; quelques-uns, comme nous venons de le voir, l'appellent cincle; le plus grand nombre lui donnent le nom de tringa, mais en le pervertissant par une application générique, tandis qu'il étoit spécifique & propre dans son origine; & c'est ainsi que ce seul & même oiseau, reproduit sous ces différens noms, a donné lieu à cette multitude de phrases dont on voit sa nomenclature chargée, & à tout autant de figures plus ou moins méconnoissables, sous lesquelles on a voulu le représenter; consusion dont se plaint avec raison Klein, en s'écriant sur l'impossibilité de se reconnoître au milieu de ce cahos de figures fautives que prodiguent les Auteurs, sans se consulter les uns les autres, & sans connoître la Nature; de manière que leurs notices, également indigestes, ne peuvent servir à les concilier (h).

<sup>(</sup>h) Dolemus insuperabilem aliquando sollicitudinem de conciliandis figuris quas nobis propinarunt authores. Klein, Ordo avium, pag. 22.



#### \* LA GUIGNETTE. (a)

ON pourroit dire que la Guignette n'est qu'un petit bécasseau, tant il y a de ressemblance entre ces deux oiseaux pour la forme & même pour le plumage. La guignette a la gorge & le ventre blancs; sa poitrine

(a) En Allemand, fysterlin; en Suédois, snaeppa; en Yorck-shire, sand-piper; sur le lac de Genève, bécassine, selon Willughby.

Motacilla genus. Gesner, Avi. pag. 119, avec une très-mauvaise figure répétée. Icon. avi. pag. 123, & une autre aussi mauvaise. page 106 du même ouvrage, avec le nom de hypolencos - gallinula aquatica sextum genus, quod hypolencon cognonimo; vulgus germanicum appellat fysterlin. Idem, Avi. pag. 59. Notice copiée dans Aldrovande, 10me III, page 469. - Motacilla seu cincli genus. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 485, avec des mauvailes figures de Gelner. - Tringa minor. Willughby, Ornithol. pag. 223, avec une figure peu exacte, pl. 55. - Ray, Synopf. avi. pag. 108, n.º a, 6. - Charleton, Exercit. pag. 112, n.º 9. - Gallinula hypolencos. Jonston, Avi. pag. 110. -Tringa quinta. Idem, pag. 112. - Tringa rostro lævi, corpore cincreo lituris nigris, subtus albo. Linnæus, Fauna Suecica, n.º 147. — Tringa rostro lævi, pedibus lividis, corpore cinereo lituris nigris, subtus albo.... Hypolencos. Idem, Syst, nat. ed. X, Gen. 78, Sp. 9. - Tringa Superne splendide griseo-susca, lineis longitudinalibus & transversis undatisque susco nigricantibus varia, inferne alba; gutture, collo inferiore & pectore supremo cinereo albis, pennis linea longitudinali fusca in medio notatis; reclicibus decem intermediis griseo-fuscis, viridescente adumbratis, fusco-nigricante transversum es undatim striatis utrimque extimâ, inferius griseo-susco transversim striata, binis extima proximis apice albis.... Guinetta. Brisson, Ornithol. tome V, page 183.

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 850, sous la dénomination de petite alouette de mer.

tachetée de pinceaux gris sur blanc; le dos & le croupion gris, non mouchetés de blanchatre, mais légerement ondés de noiratre, avec un petit trait de cette couleur sur la côte de chaque plume, & dans le tout on aperçoit un reslet rougeâtre; la queue est un peu plus longue & plus étalée que celle du bécasseau; la guignette la secoue de même en marchant. C'est d'après cette habitude que plusieurs Naturalistes lui ont appliqué le nom de motacilla, quoique déjà donné à une multitude de petits oiseaux, tels que la bergeronette, la lavandière, le troglodite, &c.

La guignette vit solitairement le long des eaux, & cherche, comme les bécasseaux, les grèves & les rives de sable; on en voit beaucoup vers les sources de la Moselle, dans les Vosges, où cet oiseau est appelé lambiche. Il quitte cette contrée de bonne heure, & des le mois de

juillet après avoir élevé ses petits.

La guignette part de loin en jetant quelques cris, & on l'entend pendant la nuit crier sur les rivages d'une voix gémissante (b); habitude qu'apparemment elle partage avec le bécasseau, puisque, suivant la remarque de Willughby, le pilvenckegen de Gesner, oiseau gémissant, plus grand que la guignette, paroît être le bécasseau.

Du reste, l'une & l'autre de ces espèces se portent assez avant dans le Nord (c), pour être parvenues aux

<sup>(</sup>b) Vocem noclu lachrymantis aut lamentantis instar edit. Willughby, pag. 223.

<sup>(</sup>e) Fauna Suecica, n.ºs 147 & 152.

terres froides & tempérées du nouveau continent; & en esset, un bécasseau envoyé de la Louisiane, ne nous a paru disférer presque en rien de celui de nos contrées.

#### \* LA PERDRIX DE MER. (a)

C'est très-improprement qu'on a donné le nom de perdrix à cet oiseau de rivage, qui n'a d'autre rapport avec la perdrix qu'une soible ressemblance dans la forme

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 882.

<sup>(</sup>a) Pratincola. Kramer, Elench. austr. infer. pag. 381, avec une figure assez bonne. - Glareola secunda, vulgo, kobel regerlin, sundvogel. Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 281. - Gallinulæ aquaticæ undecimum genus, quod erythropodem minorem appello, vulgus koppriegerle. Gesner, Avi. pag. 513, avec une très - mauvaise figure. - Erythropus minor, Idem, Icon. avi. même figure. — Gallinula erythropos minor. Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 454, avec une figure nullement ressemblante. -Hirundo marina avis. Idem, tom. II, pag. 696, avec une figure assez reconnoissable, quoique peu exacte, page 697. - Hirundo marina Aldrovandi. Willinghby, Ornithol. pag. 156. - Ray, Synopf. avi. pag. 72, où il observe fort bien que ce nom d'hirondelle, n'est donné qu'improprement à cet oiseau. - Gallinula erythropus minor. Jonston, Avi. pag. 110. - Hirundo marina. Idem, pag. 82. - Charleton, Exercit. pag. 96, n.° 5. Onomazt. pag. 90, n.° 5. - Hirundinis ripariæ species. Marsigl. Danub. tom. V, pag. 96, avec une figure peu exacte, tal. 46. - Glareola supernè splendide griseo - fusca, infernè ex albo non nihil rusescens; gutture & collo inferiore albo rusescentibus; linea nigra circumdatis; pectore griseo-rufescente; lateribus dilute castaneis; rectricibus quatuor utrimque extimis in exortu albis, versus apicem susco-nigricantibus, tribus extimæ proximis exterius griseo- fusco maculatis . . . . Glareola; la Perdrix de mer. Brisson, Ornithol. tome V, page 141.

du bec. Ce bec étant en effet assez court, convexe endessus, comprimé par les côtés, courbé vers la pointe, ressemble assez au bec des gallinacées; mais la forme du corps & la coupe des plumes, éloignent cet oiseau du genre des gallinacées, & semblent le rapprocher de celui des hirondelles, dont il a la forme & les proportions; ayant comme elles, la queue sourchue, une grande envergure & la coupe des ailes en pointe: quelques Auteurs ont donné à cet oiseau le nom de glareola, qui a rapport à sa manière de vivre sur les grèves des rivages de la mer; & en effet, cette perdrix de mer, va comme le cincle, la guignette & l'alouette de mer, cherchant les vermisseaux & les insectes aquatiques, dont elle fait sa nourriture; elle fréquente aussi le bord des ruisseaux & des rivières, comme sur le Rhin, vers Strasbourg, où, suivant Gesner, on lui donne le nom allemand de koppriegerle. Kramer ne l'appelle praticola, que parce qu'il en a vu un grand nombre dans de vastes prairies qui bordent un certain lac de la basse Autriche (b), mais par-tout, soit sur les bords des rivières & des lacs, ou sur les côtes de la mer, cet oiseau cherche les grèves ou rives sablonneuses (e), plutôt que celles de vase:

On connoît quatre espèces ou variétés de ces perdrix de mer, qui paroissent former une petite famille isolée au milieu de la nombreuse tribu des petits oiseaux de rivage.

<sup>(</sup>b) Lacus nischiteriensis. Kramer, Elench. pag. 381.

<sup>(</sup>c) Schwenckfeld.

#### LA PERDRIX DE MER GRISE.

#### Première espèce.

LA première est la perdrix de mer, représentée dans nos planches enluminées, n.º 882, & qui, avec l'espèce suivante, se voit, mais rarement, sur les rivières dans quelques - unes de nos provinces, particulièrement en Lorraine, où M. Lottinger nous assure l'avoir vue. Tout son plumage est d'un gris teint de roux sur les slancs & les petites pennes de l'aile; elle a seulement la gorge blanche & encadrée d'un filet noir; le croupion blanc & les pieds rouges; elle est à peu-près de la grosseur d'un merle. L'hirondelle de mer d'Aldrovande (d), qui du reste se rapporte assez à cette espèce, paroît y former une variété, en ce que, suivant ce Naturaliste, elle a les pieds très-noirs.

# LA PERDRIX DE MER BRUNE. (4)

#### Seconde espèce.

CETTE Perdrix de mer qui se trouve au Sénégal, & qui est de même grosseur que la nôtre, n'en dissère

<sup>(</sup>d) Avi. tom. II, pag. 696.

<sup>(</sup>c) Glareola in toto corpore susca: rectricibus interius & subtus cinereofuscis..... Glareola Senegalensis, la Perdrix de mer du Sénégal, Brisson, Ornithol. tome V, page 148,

qu'en ce qu'elle est entièrement brune; & nous sommes fort portés à croire, que cette différence du gris au brun, n'est qu'un esset de l'influence du climat; en sorte que cette seconde espèce pourroit bien n'être qu'une race ou variété de la première.

# LAGIAROLE. (f)

#### Troisième espèce.

C'EST le nom que porte en Italie l'espèce de Perdrix de mer, à laquelle Aldrovande rapporte, avec raison, celle du melampos ou pied noir de Gesner; caractère par lequel ce dernier Auteur prétend qu'on peut distinguer cet oiseau de tous les autres de ce genre, dont aucun

Zzz

Oiseaux, Tome VII,

vande, Avi. tom. III, pag. 464, avec une mauvaise figure. — Gallinulæ aquaticæ septimum genus, quod rotknillis vocant, melampodem cognomino. Gesner, Avi. pag. 510, avec une très-mauvaise figure, — Melampus. Idem, Icon. avi. pag. 107, même figure. — Gallinulæ melampus Gesneri Aldrovando, rot-knussel baltneri. Willughby, Ornithol. pag. 225. — Ray, Synops. avi. pag. 109, n.º 9. — Glareola, gallinulæ melampus Gesneri. Klein, Avi. pag. 101, n.º 9. — Gallinulæ melampus Willughbeii, Polonis kokosska. Rzaczynski, Aucluar. Hist. Nat. Polon. pag. 380. — Glareola supernè fusca, maculis obscurioribus varia, infernè rusa, maculis suscis su albicantibus variegata; capite & collo pectori concoloribus; imo ventre ruso-candicante: nigris maculis vario; rectricilus candicantibus, apice nigris. . . . . . . . Glareola nævia. Briston, Ornithol. tome V, page 147.

n'a les pieds noirs: le nom qu'il lui donne en allemand (rotknillis), est analogue au fond de son plumage roux ou rougeâtre au cou & sur la tête, où il est tacheté de blanchâtre & de brun; l'aile est cendrée, & les pennes en sont noires.

#### LA PERDRIX DE MER à COLLIER. (g)

Quatrième espèce.

LE nom Riegerle que les Allemands donnent à cet oiseau, indique qu'il est remuant & presque toujours en mouvement (h); en esset, dès qu'il entend quelque bruit, il s'agite, court & part en criant d'une petite voix perçante; il se tient sur les rivages, & ses habitudes sont à peu-près les mêmes que celles des guignettes; mais en supposant que la figure donnée par Gesner soit exacte

<sup>(</sup>g) Gallinulæ aquatiçæ duodecimum genus, quod ochropodem minorem nomino, vulgus riegerle... Gesner, Avi. pag. 514, avec une figure peu exacte. — Ochropus minor. Idem, Icon. avi pag. 19. — Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 461, avec la figure empruntée de Gesner. — Jonston, Avi. pag. 110. — Glareola quinta, nobis tulsis, sand-regerlin. Schwenckfeld, Avi. Siles. pag. 282. — Klein, Avi. pag. 101, n.º 6. — Glareola supernè griseo susca, infernè subalbida; maculà in syncipite nigrà; maculà utrimque circa oculos, gutture & collo candidis; torque susce susceptionis griseo-susceptionis... Glareola torquata. Brisson, Ornithol. tome V, page 145.

<sup>(</sup>h) Riegerle vocant, quasi motriculam dixeris, regen enim nobis moveri est. Gesner, Avi. pag. 514.

dans la forme du bec, cet oiseau appartient au genre de la perdrix de mer, tant par ce caractère que par la ressemblance des couleurs; le dos est cendré ainsi que le dessus de l'aile, dont les grandes pennes sont noirâtres; la tête est noire, avec deux lignes blanches sur les yeux; le cou est blanc, & un cercle brun l'entoure au bas comme un collier; le bec est noir & les pieds sont jaunâtres. Du reste, cette perdrix de mer doit être la plus petite de toutes, étant à peine aussi grande que le cincle, qui de tous les oiseaux de rivage est le plus petit. Schwenckfeld dit que cette perdrix de mer niche sur les bords sablonneux des rivières, & qu'elle pond sept œufs oblongs; il ajoute qu'elle court très-vîte, & y fait entendre pendant les nuits d'été un petit cri, sul, tul, d'une voix retentissante.



#### \* L'ALOUETTE DE MER. (a)

Cet oiseau n'est point une alouette quoiqu'il en ait le nom, il ne ressemble même à l'alouette que par la taille qui est à peu-près égale, & par quelques rapports

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 851.

<sup>(</sup>a) En Anglois, slint; en Allemand, slein-bicker, stein-beysser; en Hollandois, strand-leoper. Alouette de mer. Belon, Nat. des Oiseaux. page 217, avec une figure très-peu exacte; répétée, Portraits d'oiseaux, page 50. - Cinclus, seu motacilla maritima. Gesner, Avi. pag. 616, avec une mauvaise figure, page 617. - Cinclus. Idem, Icon. avi, pag. 112, avec une figure qui n'est pas meilleure. - Aldrovande, Avi. tom. III, pag. 490. - Cinclus ornithologi & Turneri. Idem, ibid. - Schoeniclos, five junco Bellonii. Idem, ibid. pag. 487, avec des figures toutes fautives. - Cinclus. Jonston, Avi. pag. 112. - Trynga quarta. Idem, ibid. - Junco Bellonii. Idem, tab. 53, figure empruntée d'Aldrovande. - Cinclus prior Aldrovandi. Ray, Synopf. avi. pag. 110, n.° a, 13. - The stint. Willughby, Ornithol. pag. 226. - Avis the stint dicta. Sibbald. Scot. illustr. part. II, lib. 111, pag. 19. - Schoeniclus. Moehring. Avi. Gen. 94. - Janco. Charleton, Exercit. pag. 113, n.° x. Onomazt. pag. 108, n.° x. - Tringa pulla maculis minoribus rotundis albis variegata, ventre albicante. Browne, Nat. hist. of Jamaic. pag. 477. — Gallinago minima, ex fusco e albo varia. Sloane, Jamaic. pag. 320, n.° XIV. - Ray, Synopf. avi. pag. 190, n.° 11. - Sanderling d'arbres. Albin, tome III, page 37, avec une figure mal coloriée, planche 88. - Tringa pennis in medio secundum scapum suscis, ad margines grifeis superne vestita, inferne alba; tænia utrimque a rostro ad oculos candicante; gutture & collo inferiore albidis, maculis suscis variegatis, restricibus griseis, binis intermediis exterius saturate suscis.... Cinclus, l'Alouette de mer. Brisson, Omithol. tome V, page 211.

dans les couleurs du plumage sur le dos (b); mais il en dissère pour tout le reste, soit par la forme, soit par les habitudes, car l'alouette de mer vit au bord des eaux sans quitter les rivages; elle a le bas de la jambe nu & le bec gréle, cylindrique & obtus comme les autres oiseaux scolopaces; & seulement plus court à proportion que celui de la petite bécassine à laquelle cette alouette de mer ressemble assez par le port & la figure.

C'est en effet sur les bords de la mer, que se tiennent de présérence ces oiseaux, quoiqu'on les trouve aussi sur les rivières; ils volent en troupes souvent si serrées qu'on ne manque pas d'en tuer un grand nombre d'un seul coup de sus l; & Belon s'étonne de la grande quantité de ces alouettes aquatiques, dont il a vu les marchés garnis sur nos côtes (c); selon lui, c'est un meilleur manger que n'est l'alouette elle-même; mais ce petit gibier, bon en esset quand il est frais, prend un goût d'huile dès

<sup>(</sup>b) « Les Françoys voyants un petit oysillon vivre le long des eaux, & principalement ez lieux marécageux près la mer, & estre « de la corpulence d'une alouette, au moins quelque peu plus grandet « (Willughby dit, tantillo minor, ce qui prouve qu'il y a des variétés); « n'ont sçeu lui trouver appellation plus propre que de le nommer « alouette de mer; & le voyant voler en l'aer, on le trouve de même « couleur, sinon qu'il est plus blanc par-dessous le ventre, & plus « brun dessus le dos qu'une alouette. » Belon, Nat. des Oiseaux, page 217.

<sup>(</sup>c) « L'on ne peut voir plus grand merveille de ce petit oyseau, que d'en voir apporter cinq ou six cens douzaines, en un jour « de samedy en hiver, » Belon, Nat. des Oiseaux, loco citato.

qu'on le garde. C'est apparemment de ces alouettes de mer que parle M. Salerne, sous le nom de guignette (d); sorsqu'il dit qu'elles vont en troupes, puisque la guignette vit solitaire: si l'on tue une de ces alouettes dans la bande, les autres voltigent autour du chasseur, comme pour sauver leur compagne. Fidèles à se suivre, elles s'entre appellent en partant, & volent de compagnie en rasant la surface des eaux; la nuit on les entend se réclamer & crier sur les grèves & dans les petites îles.

On les voit rassemblées en automne; les couples que le soin des nichées avoit séparés, se réunissent alors avec les nouvelles familles qui sont ordinairement de quatre ou cinq petits; les œufs sont très-gros relativement à la taille de l'oiseau; il les dépose sur le sable nu; le bécasseau & la guignette ont la même habitude, & ne sont point de nid; l'alouette de mer sait sa petite pêche le long du rivage, en marchant & secouant incessamment la queue.

Ces oiseaux voyagent comme tant d'autres, & changent 'de contrées; il paroît même qu'ils ne sont que de passage sur quelques-unes de nos côtes; c'est du moins ce que nous assure un bon Observateur (e) de celles de basse Picardie; ils arrivent dans ces parages au mois de septembre par les vents d'est, & ne sont que passer; ils se laissent approcher à vingt pas, ce qui nous fait présumer qu'on ne les chasse pas dans le pays d'où ils viennent.

<sup>(</sup>d) Ornithologie, page 340.

<sup>(</sup>e) M. Buillon.

Au reste, il faut que les voyages de ces oiseaux les aient portés assez avant au nord, pour qu'ils aient passé d'un continent à l'autre: car on en retrouve l'espèce bien établie dans les contrées septentrionales & méridionales de l'Amérique, à la Louisiane (f); aux Antilles (g); à la Jamaïque (h); à Saint-Domingue; à Cayenne (i). Les deux alouettes de mer de Saint-Domingue, que donne séparément M. Brisson (k), paroissent n'être que

<sup>(</sup>f) Le Page Dupratz; Hist. de la Louisiane, tome II, page 118.

<sup>(</sup>g) Les alouettes de mer & autres petits oiseaux de marine, se trouvent en telle quantité dans toutes les salines, que c'est une chose prodigieuse. Dutertre, tome II, page 277.

<sup>(</sup>h) Sloane, page 320: Browne, 477.

<sup>(</sup>i) a On voit toute l'année de ces oiseaux à Cayenne, & sur toute la côte; dans les grandes marées ils se rassemblent, & quel- a quesois en si grand nombre, que les bords des rivières où le slux a monte, en sont couverts, soit à terre, soit au vol; leurs troupes a vont très-serrées, & il arrive quelquesois d'en tuer quarante & cinquante d'un seul coup de sussil. Les habitans de Cayenne en a sont aussi la chasse pendant la nuit sur les sables, où ces oiseaux a mangent de petits vers que la mer a laissés en se retirant; ils se a perchent quelquesois sur les palétuviers au bord de l'eau; seur a chair est très-bonne à manger. Dans le temps des pluies, à Saint- a Domingue & à la Martinique, on les voit en aussi grand nombre, a mais on ne sait pas comment ils nichent, ni les endroits où ils sont a leurs pontes. » Remarques faites par M. de la Borde, Medecin du Roi à Cayenne.

<sup>(</sup>k) L'alouette de mer de Saint-Domingue. Brisson, Ornithol. tome V, page 219. La petite alouette de mer de Saint-Domingue, Ibidem, page 222.

#### 552 HISTOIRE NATURELLE, &c.

des variétés de notre espèce d'Europe; & dans l'ancien continent, l'espèce en est répandue du nord au midi; car on reconnoît l'alouette de mer au cap de Bonne-espérance, dans l'oiseau que donne Kolhe sous le nom de bergeronette (1); & au nord, dans le stint d'Écosse, de Willughby & de Sibbald.

<sup>(1)</sup> Description du Cap, tome III, page 160.



\* LE CINCLE. (a)

ARISTOTE a donné le nom de cinclos à l'un des plus petits oiseaux de rivages; & nous croyons devoir adopter ce nom pour le plus petit de tous ceux qui composent cette nombreuse tribu dans laquelle on comprend les chevaliers, les maubèches, le bécasseau, la guignette, la perdrix & l'alouette de mer. Notre cincle même paroit n'être qu'une espèce secondaire & subalterne de l'alouette de mer: un peu plus petit & moins haut sur ses jambes; il a les mêmes couleurs, avec la teule différence qu'elles sont plus marquées; les pinceaux sur le manteau, sont tracés plus nettement, & l'on voit une zone de taches de cette couleur sur la poitrine; c'est ce qui l'a fait nommer alouette de mer à collier, par M. Brisson (b). Le cincle a d'ailleurs les mêmes mœurs que l'alouette de mer; on le trouve fréquemment avec elle, & ces oiseaux passent de compagnie; il a dans la queue le même mouvement de secousse ou de tremblement ; habitude qu' Aristote paroît

<sup>\*</sup> Voyez les planches enluminées, n.º 852.

<sup>(</sup>b) Voyez sa onzième espèce du genre du beageau & la figure.

Oiseaux, Tome VII. A a a a

#### 554 HISTOIRE NATURELLE, &c.

attribuer à son cincle (c); mais nous n'avons pas vérissés si ce qu'il en dit de plus peut convenir au nôtre; savoir, qu'une sois pris, il devient très - aisément privé, quoiqu'il soit plein d'assuce pour éviter les piéges (d); quant à la longue & obscure discussion d'Aldrovande sur le cincle, tout ce qu'on en peut conclure, ainsi que des figures multipliées & toutes désectueuses qu'il en donne, c'est que les deux oiseaux que les Italiens nomment giarolo & giaroncello, répondent à notre cincle & à notre alouette de mer.

FIN du septième Volume.



<sup>(</sup>c) Cinclus... Læsus est: incontinens enim parte sui posteriore. Hist. animal. lib. IX, cap. XII.

<sup>(</sup>d) Assutus & captu dissicilis est, sed captus omnino facile mitesci?.

Ibid.

#### TABLE DES MATIERES

#### Contenues dans le sixième Volume.

ACUTIPENNE. Voyez HI-RONDELLE, page 699 2º juiv. AGAMI, susceptible d'éducation presque autant que le chien, 73.

AILES des oiseaux-mouches; leur couleur, 11 & 14. — Leur forme dans l'espèce nommée rubis, 14. - Ailes de l'Améthiste, 16. -Longues ailes de la perruche aux ailes chamarées, 151. — La salangane a les ailes plus courtes que nos hirondelles, 694.

AIURU-APARA. Voyez CRIK. AIURU-CATINGA. Voyer CRIK.

AIURU-CURUCA. Variété de l'aourou-couraou, 219.

ALCYON, l'un des noms de la falangane. Vojer ce mot.

ALOUETTES, convent l'œul du coucou, 332.

AMAZONE. (bâtard) Voyez AMA-ZONE à tête jaune.

AMAZONE (Perroquet) à front jaune, variété de l'aourou-couraou, 221.

AMAZONE à tête blanche, n'a

guère que le front blanc; ce blanc plus ou moins étendu, & quelques autres différences dans les couleurs semblent former des variétés dans cette espèce, 212, 213. — Se trouve à Cuba, à Saint-Domingue, au Mexique, 213. - N'est pas le perroquet de la Martinique de Labat, 214.

AMAZONE à tête jaune, 208, 209. - Ses variétés, ou espèces qui en sont voisines, 209, 211.—Le bâtard, amazone de la Guyane, vient, dit-on, du mélange de cette espèce avec une autre, 210.

AMAZONE. (demi-) Voyez AMA-ZON E à tête jaune.

AMAZONE à tête rouge. Voyez TARABÉ.

AMAZONE jaune ou PERROQUET d'or, est vraisemblablement du Brefil, 214, 215.

AMAZONES, famille de perroquets, originaire du pays des Amazones; en quoi diffèrent des criks, & en quoi leur ressemblent. - Très - beaux. - Très - rares. -Moins gros que les aras. - Voient

Aaaa ij

& se perchent en troupe. — Mangent de plusieurs sortes de fruits, 203, 204. - Font leur nid dans des trous de vieux arbres. - Pondent deux œufs deux fois par an. - Ne les renoncent pas lorsqu'on les a maniés. - Le mâle & la femelle couvent tour-à-tour. — Nichent dans la saison des pluies. -Leur caquet & leurs mouvemens continuels, 205. — Comment les Sauvages les prennent & les apprivoisent, 206, 207. - Ces oiseaux très - méchans, 207. -Femelles plus douces, apprennent à parler comme les mâles. — Les amazones & les criks sont de tous les perroquets d'Amérique les plus susceptibles d'éducation & de l'imitation de la parole, ibid.—Ont des plumes sur les joues, 200.

A MENDES amères, contraires aux aras, 101.

A M É TISTE, une des plus petites espèces d'oiseau-mouche, 16.

AMPHIBIES, comment leur sang circule, 567.

ANACA, perriche du Bresil à queue longue & égale.—Confondue avec la perruche aux ailes variées.—
Taille de l'alouette, 260, 261.

ANI, ou bout de petun, ou bout de tabac, ou diable, ou bouilleur de Canari, à cause de son cri sourd,

imitant le bruit de l'eau bouillante. Voyez p. 425. — A le bec supérieur très-convexe, formant une arête tranchante. — Deux doigts en avant, 419, 420.

ANI ou DIABLE des palétuviers du Brefil. - Taille du geai. - Queue plus longue que le corps. -Va en troupes. — Se tient au bord des eaux. - Plusieurs femelles pondent & couvent dans le même nid. - Ces oiseaux se nourrissent de grains, de fruits, & au besoin, d'insectes. - Sont aussi amoureux que les moineaux. — Tandis que la plus pressée pond & couve, les autres agrandissent le nid. - Couvrent leurs œufs de feuilles. - Les anis sont faciles à apprivoiser, & quoiqu'ils aient la langue mince & pointue, ils apprennent à parler. - Ne sont pas nuisibles, 423 & suivantes.

ANI ou DIABLE des Savanes. —
'Taille du merle. — Mêmes mœurs
que le précédent — Vit de graines,
d'insectes & de petits reptiles,
420 & suivantes.

ANIMAUX, pourquoi n'ont point de langage, 68, 69. — Les espèces susceptibles d'éducation, comme celle du chien, sont supérieures aux autres, 72.

AOUROU-COURAOU, espèce

d'amazone de la Guyane & du Bresil, 215, 216. — L'oiseau nommé catherina au Mexique, paroît en être une variété, & avoir été transporté de-là à la Jamaïque, 217, 218. — Autres variétés; l'a-juru-curuca, &c. 219, 220.

A PUTÉ-JUBA, perriche à queue longue & inégale, différente de celle à front rouge, commune à la Guyane. — S'appelle à Cayenne, perruche poux-de-bois, parce qu'elle fait ordinairement son nid dans les ruches de ces insectes, 269, 270. — Il est douteux qu'elle voyage jusqu'au pays des Illinois, 270. — Parle difficilement, 272.

ARA BLEU ou CANIDÉ (Thevet dit carindé). — A les mêmes habitudes naturelles. — Se trouve dans les mêmes climats que l'ara rouge. — A la voix un peu différente. — Ces deux espèces ne se mêlent ni ne se font la guerre, 191, 194.

ARA NOIR, son plumage ressemble à celui de l'ani. — Est connu des Sauvages de la Guyane. — Se tient dans l'intérieur des terres, sur les sommets des montagnes de roches loin de habitations. — Paroît être l'araruna ou machao de Laët, 202.

ARA ROUGE des climats chauds de l'Amerique. — Il y a variété de

grandeur dans cette espèce, & aussi variété de couleurs, 179, 183. - Devenu rare, 183. -Habite les bois humides. - Se nourrit des fruits du palmier-latanier. - Vole par paires & vole très-bien. - Crie en volant. - Se rassemblent quelquesois le matin pour crier tous ensemble. - Reviennent tous les soirs au même lieu. - Vivent de fruits mûrs. quelquefois même de celui du mancenillier, 184, 185. - Inconvénient, 185. - Se laissent approcher par l'homme; au commencement ils sembloient le rechercher, 185, 186. - Nichent dans des trous de vieux arbres. -Font deux pontes par an, chacune de deux œufs, gros comme ceux de pigeon, tachetés comme ceux de perdrix. - Pondent rarement dans nos contrées. - Les petits ont quelquefois des vers dans les narines & ailleurs. - Le mâle & la femelle ne se quittent guère, & soignent ensemble la couvée, 186, 188. - S'apprivoisent. - Leur chair bonne à manger. - Apprennent à parler grofsserement. Sujets à l'épilepsie dans l'état de domefficité, & pourquoi! - Remède. - La cause de ce mal tient à l'électricité, 188, 191

ARA VERT du Bresil, &c. bien plus

rare & plus petit, mais aussi beau que le rouge & le bleu. - Appelé macao; est familier, caressant, jaloux. - Mange de tout en domefticite. - Prefere les pommes centes. Suce les fruits tendres. - Se sert de ses pattes comme d'une main, 194, 199. - A les narines cachées dans les plumes - Replie sa langue. -A la voix moins forte, & prononce moins distinctement ara; cependant il apprend mieux à parler, 200. - Le persil lui est contraire, &, dit-on, les amendes, 201. - Il y a dans cette espèce variété de grandeur, ibid.

ARARUNA ou MACHAO, Voyez ARAROIF.

ARAS, appartiennent au nouveau continent. — Sont les plus beaux & les plus gros des perroquets. — Sont familiers; connoissent leur domicile, ceux qui les nourrissent. — Nommés guacamayas par Colomb, 177. — Ont la queue trèslongue & le menton nu. — Leur cri est ara, 178, 179.

ARIMANON ou Oiseau de coco.

—Perruche à queue courte de l'île
d'Otahiti. — A la langue pointue,
terminée par un pinceau de poils
courts & blancs, 175. — Crie sans
cesse. — Vole par troupes. — Se
nourrit de bananes. — S'accoutume
dissectionent à la domestione. —

Vit alors de jus de saits, 176.

ATINGACU du Bresil, nom du Coucou cornu, 409.

AUTOUR (espèce d') qui pond dans des nids de choucus, 316.

AUTRUCHE, ne couve pas dans la Zone torride, non plus que le coucou, 320, 321.

#### B

BARBU, diffère du coucen par ses barbes, 355.

BEC des oiseaux - mouches, 3. - En quoi diffère du bec des colibris, 12. - Plus ou moins garni de plumes à sa base & au-delà dans les différentes espèces d'oiseaux-mouches, 21. - Dans l'oiseau-mouche huppé, 23. - Dans l'escarboucle, 29. - Long bec du brin-blanc, 49. - Du colibri à queue violette, 55. - Bec très-arqué du colibri à gorge carmin, 57. - Bec du perroquet & en particulier du jaco. -Sa structure. — Sa force. — Sa mobilité. - Ses divers usages, 110, 113. - Le perroquet noir a le bec très-court, 120. - Celui à bec couleur de sang, l'a plus gros & plus large que tous les autres perroquets, 122. - Les loris l'ont plus petit, plus aigu, moins courbé, 125. — Les aras ont la base du bec inférieur recouverte d'une peau grise, 179. - Plusieurs perroquets se servent de leur bec pour grimper & pour descendre, 200.-Bec du meûnier le dépare, 226. — Bec du touraco, courbe, 300, 301, 303. — Les coucous se servent de leur bec pour se traîner sur le ventre, 343. — Bec à arête convexe & tranchante de l'ani, 420. - Bec conique, courbé & dentelé du houtou, 432. - Bec des guépiers, tient le milieu entre celui des huppes, des promerops & celui des martins-pêcheurs, 436. — Bec de plusieurs hirondelles d'Amérique, plus fort que celui des nôtres, 665, 677.

BEDAUDE (espèce de cigale) ou plutôt sa larve, produit sur les plantes ce qu'on appelle la salive du coucou, 312, 313.

BOUILLEUR de canari. Voyez ANI. BOUT DE PETUN ou de tabac. Voyez ANI.

BOUT-SALLICK de Bengale, plus alongé, mais plus petit que notre coucou.—Autres différences, 372.

BOUVREUII. Voyez OISEAUX. Couve l'œuf du coucou déposé dans son nid, 332.

ERIN BLANC, espèce de colibri ainsi nommé à cause de la longueur de deux pennes intermédiaires de sa queue. — A le bec plus long qu'aucun autre colibri, 49. BRIN BLEU, une des plus grandes espèces de colibri; ainst nommée à cause de la longueur & de la conseur des plumes intermediaires de sa queue, 51.

BRUANS, repoussent le coucou dorsqu'il se présente pour pondre dans leur mid, 330.

Buse prise au piége, s'apprivoise en la faisant jeûner. — En imposoit aux chats, attaquoit les renards. — Ne souffroit aucun autre oiseau de proie dans le canton. — Ne faisoit aucun tort à la volaille de la maison. — Respectoit moins celle des voisins, 73 & suivantes.

#### C

CAÏCA (Voyez MAÏPOURI),
Perruche à tête noire de Cayenne.

— Oiseau de passage à la Guyane,
de la même famille que le maïpouri, 253, 254.

CAILLES, l'œuf du cencou ne réussit point dans leur nid; & pourquoi! 332.

CALEÇON - ROUGE. Voyez COUROUCOU à venire rouge.

CALLOU, liqueur blanche que donnent les cocotiers, 164, 175.

— Quelques espèces de perruches en sont friandes, ibid.

CAMARIA ou HIRONDELLE acutipenne de Cayenne. — Variété

de l'hirondelle brune acutipenne de la Louisiane, 701.

CANCANER, mot qui exprime un vilain cri des perroquets, 207.

CANIDÉ. Voyez ARA bleu.

CARINDÉ. Voyez ARA bleu.

CAROLINE, aucune espèce de perroquet au-delà de cette province, 271. — La perriche à tête jaune est la seule espèce de perroquet que l'on y voie, & qui y niche quelquesois, 276.

CATHERINA, varieté de l'aouroucouraou, 217, 218. — Ce nom donné aussi au cocho, 231.

CENDRILLARD de Saint-Domingue & de la Louisiane. — Taille du mauvis. — Variété dans cette espèce, petit coucou gris, 413, 414.

CHAIR des perroquets d'Amérique contracte, dit-on, l'odeur & la couleur des fruits qu'ils mangent, 204, 205.

CHANTRE, couve l'œuf du coucou déposé dans son nid, 332.

CHARDONNERET, couve & fait éclore des œufs de serins avec les siens, 327.

CHAUCHE-BRANCHE, un des noms de notre engoulevent, 521.

CHAUVE-SOURIS dorment l'hiver engourdies dans leurs trous, 561,

566. — Fausses conséquences qu'on a tirées de ce fait, 566.

CHENILLE des palétuviers, 401. CHEVÊCHE. (grande) Voyez

OISEAUX de nuit.

CHOUCAS. Voyez OISEAUX.

CHOUETTE qui n'avoit pas encore mangé seule, dévore une fauvette, 3 1 2.

CIGOGNES, ne vivent pas six mois sous l'eau, 568.

CIRCULATION du sang dans les quadrupèdes, les oiseaux, les amphibies, 567. — Expérience sur cette matière, 568.

CLIMAT des oiseaux-mouches 3. - Des colibris, 45. - Des perroquets, 81 & Suiv. - 117& 159. - Loi du climat a lieu pour les oiseaux comme pour les quadrupèdes. Voy. OISEAUX. - Climat des loris, 126 & suiv. - Il est douteux que l'on trouve des perroquets dans la nouvelle Zélande, la terre de Diemen, & les terres Magellaniques, 263, 264. -On ne trouve aucune espèce de perroquets ni de perruche au-delà de la Caroline. — On n'en trouve qu'une seule espèce à la Louisiane, 271. - Climat des huppes, guépiers, promerops, 437, 438.

COCHITOTOTL, femelle du promerops orangé. Voyez ce mot.

COCHO,

COCHO, nommé aussi catherina, variété du crik à tête bleue. — Parle très-bien, 231. — Cocho de Seba, variété du guarouba, 274.

C E C U M unique dans l'hirondelle de rochers, le bihoreau, 642.

COLIBRI, confondu par plusieurs Auteurs, avec l'oiseau-mouche. Lui ressemble par ses belles couleurs, la forme de sa langue, l'ulage qu'il en fait, la manière de se nourrir, &c. - En dissère par son bec arqué & plus long, sa taille plus alongée. - Est généralement plus gros, 41, 42. - Comparé aux grimpereaux. -En quoi différent, 42. - Petits du colibri, difficiles à nourrir en domesticité, comme ceux de l'oifeau - mouche. - Exemple d'une nichée prise & nourrie à l'aide des père & mère qui leur apportoient à manger, & qui s'apprivoisèrent, 42, 43. - La voix du colibri n'est qu'un petit cri ou bourdonnement, 44, 45. — Son climat est la zone torride du nouveau monde, 45. - Ne se trouve point en Asie, 52. - A été confondu avec le grimpereau, ibid.

COLIBRI à cravate verte, assez grande espèce, 56.

57. — Son bec se rapproche par Oiseaux, Tome VII.

sa courbure de celui des grimpereaux, 57.

COLIBRI à queue violette, assez grande espèce, a le bec très-long, 55.

COLIBRI à ventre roussatre, petite espèce, 63.

Colibri bleu, a en effet le dos bleu, mais non les ailes & la queue, 61, 62. — Sa grosseur, suivant Dutertre, moitié de celle du petit roitelet de France, 62.

COLIBRI du Mexique. Voyez
PLASTRON noir.

COLIBRI huppé, a une très-longue huppe tombante, & les deux pennes intermédiaires de la queue très-longues, 54, 55.

COLIBRI (petit) le plus petit de tous, ne le cède point aux autres par l'éclat du plumage, 64.

COLIBRI piqueté, ou ZITZIL, assez grande espèce marquée de points blancs sur le dos, 50.

COLIBRI-TOPASE, la plus grande espèce. — Longs brins de la queue du mâle. — Autres dissérences entre le mâle & la femelle, 46, 47.

COLIBRI vert & noir, 53. — Il est douteux que ce soit le même que l'oiseau mexicain à plumes dorées de Seba, 53, 54.

Bbbb

COLIBRI violet, ressemble assez au grenat, est plus petit, 57,58.

COLLIER touge, espèce de colibri de moyenne grandeur. — Couleurs des plumes de sa queue, 59.

CONTINENS, vieux & nouveau, n'ont pas les mêmes espèces de perroquets, 81, ni de perruches, 162.

CORBEAU de nuit. Voy. ENGOU-

CORBEAU des Indes, nom donné au kakatoës noir. Voyez ce mot, 97,98.

Cou A de Madagascar, porte sa queue épanouie. — A les joues nues, 365 & suiv. — Sa chair bonne à manger, 367.

Coucou, principaux faits de son histoire, connus des Anciens. - Dépose son œuf dans des nids étrangers, ou dans des trous de rocher, 305, 308. — Jeunes coucous bons à manger, 307, 308. — Erreurs populaires sur le coucou, rectifiées. - Cet oiseau ne se métamorphose pas en épervier. - Ne voyage point sur les épaules du milan. — Ne jette point de salive sur les plantes.- Ne pond pas des œufs de différente couleur. - Jeune coucou ne dévore point sa nourrice, 309 & suiv. -Fait qui semble autoriser cette dernière erreur, 3 11. — Observation

qui la réfute, 311, 312 - Couleurs de cet oiteau, varient, 314. - Les jeunes long-temps niais. Ibid. - Les vieux se défendent, menacent, en imposent quelquesois aux petits oiseaux de proie, ibid. & Juiv. - Joie du coucou, lorsqu'il revoit le lieu de sa naissance, 315. - En quelles circonstances se batavec les petits oiseaux, 3 1 5, 3 1 6 .- Nepond guère qu'un œuf dans chaque nid, 317. - Ce qu'il devient l'hiver, 317, 318. — Conjectures sur son habitude de pondre au nid d'autrui. - De ne pondre qu'un œuf ou deux, 319, 320. - Dans des nids différens, 320, 321. -Pourquoi ne couve pas! Ibid. -La conduite de la nourrice du coucou ne suppose point de loi particulière du Créateur, en faveur du coucou, 322 & Suiv. -Réflexions & observations à ce sujet, ibid.—Coucou repoussépar de petits oiseaux, 329, 330. — Résultats des observations précédentes, 330. -Coucous ne prennent aucune part à l'incubation de leurs œufs, à l'éducation de leurs petits, 334, 337. - Cris des vieux & des jeunes, 3356 Juiv. - Mâles plus nombreux que les femelles, 3 3 6. - Ne s'apparient point, ibid. - Leurs petits sont insatiables, 337, 338. - En

général les coucous se nourrissent d'insectes, d'œufs d'oiseaux, 338, 339. - Nourriture qu'on peut donner à ceux qu'on élève, 339. - Sont naturellement hydrophobes, ibid.-Quand cessent de chanter, 340. Leur départ, ibid. - Adultes bons à manger, ibid. - Vonten Afrique, ibid. — Solitaires, néanmoins vont quelquefois par petites troupes, 341. - Proverbes fur les coucous, ibid. - S'apprivoisent, 342. -Fientent beaucoup. - Craignent le froid, ibid. - Répandus dans Ie vieux continent, 343. - Marchent en sautillant. - Les jeunes se servent de leur bec pour se traîner sur le ventre. Ibid. - Variation de leur plumage, 344, de celui des femelles, 345, de celui des jeunes, 346. - Celui des fauvages élevés dans les bois, moins variable, ibid. — Variation de leur poids, 347. - Parties intérieures, 348. — Différence entre le sauvage & le domestique, 348, 349. - Variétés dans cette espèce, 351 & Juiv. - Principaux attributs du coucou, 355. — En quoi diffère des couroucous, des barbus, ibidem. - Chaque coucou n'a pas tous les attributs du genre, ibid. - Ce genre contient plufieurs familles, distinguées entre

elles par la forme de la queue, le nombre de ses pennes, la forme du bec, l'éperon du doigt postérieur, interne. - Changement dans la direction de l'un des doigts postérieurs, 356 & Suivantes. - Coucous d'Amérique moins sujets aux variations, 358. - Plus petits, 359. - On ignore s'il est un seul coucou étranger qui ponde au nid d'autrui, ibid. -Coucous du vieux continent, 361 & Suiv. - Coucous d'Amérique, 398 & Suiv. - La plupart sont des nids & couvent leurs œuss, 405.

Coucou à longs brins, de Siam; il est huppé & ses longs brins, ne sont que le prolongement des pennes extérieures de la queue. — Taille du geai, 387, 388.

Coucou (petit) à tête grise & ventre jaune, de l'île Panay. — Taille du merle, plus alongée. — Queue plus longue que le corps, 388.

Coucou brun piqueté de roux, des Indes, des Philippines. — Taille d'un pigeon romain. — Différences de la femelle, 377.

Coucou brun varié de noir, nommé ara-wereroa, dans les îles de la Société, 376.

Coucou brun varié de roux, de Bbbb ij

- Cayenne. Taille du mauvis. Couvertures de la queue très-lon-gues, 411. Variété dans cette espèce, 412.
- Coucou brun & jaune à ventre rayé, de l'île Panay. Taille de notre coucou; queue non étagée, 379, 380.
- COUCOU cornu du Bresil, ainsi appelé à cause de sa huppe. — Taille de la grive. — Queue trois sois plus longue que le corps, 409, 410.
- Coucou de Loango. Son chant fingulier, 354.
- Coucou de Paradis de Linnæus, le même que notre coucou à longs brins.
- Coucou des palétuviers ou petit Vieillard. Variété du Vieillard.
- Coucou des Philippines. Variété du Houhou.
- Coucou du cap de Bonne-espérance. Variété du nôtre, 353.
- Coucou huppé à collier de Coromandel. A les deux pennes intermédiaires de la queue trèslongues. Taille du mauvis, 388, 389. Ressemble au sanhia de la Chine, 389.
- Coucou indicateur des environs du Cap. — Crie chirs, chirs, d'un ton fort aigu, & semble appeler les chasseurs qui cherchent le miel.

- -Il a la queue composée de douze pennes étagées, 392 & suiv.
- COUCOU noir (petit) de Cayenne.

   A les mêmes habitudes que le grand, & pas plus de mouvement.

   Niche quelquefois dans des trous en terre lorsqu'il en trouve de tous faits, 417, 418.
- Coucou noir de Cayenne. A l'œil & le bec rouges. Un tubercule à la partie antérieure de l'aile. A moins de mouvement que la plupart des coucous, 416, 417.
- Coucou piaye de Cayenne. Oiseau de mauvais augure. Peu farouche. Se nourrit d'insectes. On ne l'entend jamais crier. Sa chair est maigre en tout temps, 414, 415. Deux variétés dans cette espèce, 416.
- Coucou tacheté de Cayenne. Nom donné au coucou brun, varié de roux.
- Coucou tacheté (grand) de Gibraltar. Taille de la pie. A une belle huppe, 361, 362.
- Coucou tacheté de la Chine. N'a point la queue étagée, 378, 379.
- COUCOU tacheté de l'île Panay.

  —Variété du coucou brun, piqueté de roux. N'a pas la queue ctagee, 378.
- Coucou varié de Mindanao, ressemble à un jeune coucou

d'Europe, mais beaucoup plus gros, 373, 374.

- Coucou vert d'Antigue. Variété du Houhou.
- Coucou verdâtre de Madagascar, remarquable par sa grande taille. Variete dans cette espèce, 364, 365.
- Coucou vert-doré & blane du cap de Bonne-espérance. Espèce nouvelle. Porte sa queue épanouie. A la taille de la grive, les ailes longues, 385, 386.
- COUCOUS huppés noirs & blancs, vus en Italie, où ils firent leurs nids & leur ponte qui réussit; sont plus gros que le nôtre, & ont la queue plus longue, 362, 363.
- COUKEELS des contrées orientales de l'Asse. Il y en a trois. Le plus gros a la taille du pigeon. Le second, celle de notre coucou, & vient de Mindanao. Porte sa queue épanouie, 382 & suiv. Le troissème, du Bengale, a la taille du merle. Les bords du bec ondés, porte sa queue épanouie, 384, 385.
- Coulacissi de Luçon, espèce de perruche à queue courte, 169. — Dissérences de la semelle, 170. — Consondu avec notre perruche à tête bleue & queue courte, ibid.

- COULEURS vives & brillantes du plumage des oiteaux - mouches, 2, 3 & Suiv. - Des cotibris, 41 & Suiv. — Des perroquets. — Art de les varier, 66. - Le rouge domine dans le plumage des loris, 125, 126. - Aras les plus beaux des perroques, par les couleurs du plumage, 177, 178. — Couleurs des amazones & des criks, les uns & les autres ont du rouge fur l'aile, mais non aux mêmes endroits, 203, 204. — Rouge fur le fouet de l'aile, livrée des amazones, ibid. & 213. - Couleurs du coucou & de l'épervier, sujettes à beaucoup de variations, 334. -Influence de la lumière sur les couleurs des oileaux & des insectes, 529 & suivantes.
- n'est point un lanier. A le bec large & court, sans membrane autour de sa base. Des barbes autour du bec inférieur. Les pieds du coucou, 294, 295. Est solitaire, se tient dans les forêts humides. Vit d'insectes. Voltige d'arbre en arbre, 295, 296. Diffère du tzanaltotoil & du quaxoxoctotots, 297.
- Couroucou à ventre jaune, de Cayenne, 291. Plusieurs variétés dans cette espèce. Couroucou de

la Guyane, des planches enluminées, n.º 765. — Couroucou à queue rousse de Cayenne, n.º 736. — Couroucou vert à ventre blanc de Cayenne, de Brisson, 292, 294.

COUROUCOU à ventre rouge, de Cayenne-Ses variétés, l'une semble être la femelle. - L'autre nommée couroucou gris à longue queue de Cayenne, 287, 289.-Nommé à Saint - Domingue, caleçon rouge. - En d'autres îles, demoiselle ou dame Angloise. - Est solitaire, se retire au fond des bois en avril, pour nicher dans un trou d'arbre, sur de la poussière de bois. - Œufs blancs, moins gros que ceux de pigeon. - Incubation. - Chant du mâle. - Petits nourris d'insectes par les père & mère. -Mangés par divers animaux. -Adultes difficiles à nourrir en domesticité, 289, 291.

COUROUCOU gris à longue queue de Cayenne. Voyez COUROUCOU à ventre rouge.

COUROUCOUAIS. Voyez Cou-

Couroucoucou du Bresil, fait la nuance entre les Couroucous & les coucous, taille au-dessous de la pie, 298, 299. — Pieds de coucous, 299.

Couroucouis. Voyez Cou-

Couroucous, couroucouais, couroucouis, curucuis, oiseaux du Bresil, dont le nom exprime le cri, nonunés à la Guyane, ouroucouais. - Bec approchant de celui des perroquets. - Dentelé, entouré de plumes à sa base. -Pieds courts & pattus, 286. -Ont peu de mouvement, beaucoup de plumes, & ces plumes tombent facilement. - Ce font les oiseaux d'Amérique, dont le plumage est le plus beau. -Les Mexicains faisoient des tableaux avec leurs plumes, 296. -En quoi différent des coucous, 255.

CRAPAUD-VOLANT. Voyez ENGOULEVENT.

CRAVATE dorée, espèce d'oiseau-mouche, 25, 26.

CRI. Voyez VOIX.

Cayenne, qu'on a donné son nom à tout le genre, 228. — Plus petit que les Amazones, mais plus gros que les perruches, & autant qu'un poulet. — Confondu cependant avec la perruche de la Guadeloupe, & aussi avec le tahua ou tavoua, 229. — Nommé aussi aiuru-cotinga, variété dans cette espèce nommée aiuru-apara, 230.

CRIK à face bleue, venu de la Havane, paroît commun au

Mexique & aux terres de l'Isthme.

— Beaucoup moins grand que le meûnier, 227, 228.

CRIK à tête bleue, se trouve à la Guyane, 230, 231. — Ses variérés, 231, 233. — Est le même que le perroquet vert, facé de bleu, d'Edwards, 244.

CRIK à tête & gorge jaunes, 222.—
Capable d'attachement. — Exige les caresses. — Jaloux. — Indépendant. — Capricieux. — Mord dans ses caprices. — Grand destructeur de meubles. — Triste dans la cage & par le mauvais temps. — Apprend aisément à parler. — Aime les enfans. — Sa mue dure trois mois. — La viande lui fait mal. — Rumine, 223, 224.

CRIK à tête violette; perroquet de la Guadeloupe qui y devient trèsrare. — Beauté de son plumage. —
Hérisse les plumes de son cou & s'en fait une fraise. — Parle distinctement & apprend promptement étant pris jeune. — Son naturel doux, facile à priver. — Dutertre en a vu nicher dans un arbre à cent pas de sa case où ils venoient chercher à manger, y amenèrent leurs petits, 233, 234. — Est un de ceux que les Sauvages tapirent, 235.

CRIK poudré. Voyez MEÛNIER.

CRIK rouge & bleu. — Son pays n'est pas connu. — Pourquoi rangé parmi les criks! 226, 227. — Confondu avec le perroquet violet de Barrère, 227.

CRIKS, famille de perroquet d'A-mérique, moins beaux & plus communs que les amazones, 203, 204.

CROMB, nom de la femelle du vourou-driou de Madagascar, 395.

CUJELIER, couve l'œuf du coucou déposé dans son nid, 332.

Cuil de Malabar, moins gros que notre coucou. — Est en vénération dans son pays, 375, 376.

CUL-BLANC, un des noms de l'hirondelle de fenêtre, 605.

CURUCUIS. Voyez Couroucous,

# D

DAME ou demoiselle Angloise.

Voy. COUROUCOU à ventre rouge.

DEMOISELLE ou dame Angloise.

Voy. COUROUCOU à ventre rouge.

DIABLE, nom donné à l'ani. Voyez ce mot.

DIEMEN (terre de) il est douteux qu'on y ait trouvé des perroquets, 264.

Do1GTS du touraco, 300. — Du coucou, 344, 357. — Dans les hibous & les chats-huans, l'un

des doigts antérieurs se tourne souvent en arrière, 358. — Dans les coucous, l'un des postérieurs se tourne souvent en avant, 357, 358. — Les anis ont les doigts disposés comme les coucous, 420. — Le doigt postérieur de l'engoulevent disposé à se tourner en avant, 523. — Doigt du milieu du grand ibijau, a de chaque côté un rebord membraneux, 542.

Duc. (moyen) Voyez OISEAUX de muit.

# E

E do l'10, coucou du cap de Bonne-espérance, 353.

ÉDUCATION des animaux, 71

& Suiv. — Éducation domestique
du coucou, 342.

EFFRAIE. Voyez OISEAUX de nuit. ÉLECTRICITÉ, semble être pour quelque chose dans les accès d'épilepsie auxquels les aras & autres oiseaux sont sujets, 191.

ÉMERAUDE-AMÉTHISTE, espèce d'oiseau-mouche, 27, 28.

ENGOULEVENT ou tettechevre, ou crapaud volant, ou corbeau de nuit, ou hirondelle à queue carrée. — Pourquoi on a préféré le premier de ces noms, 510 & suivantes. — Vit d'insectes, leur donne la chasse dans le crépuscule,

& pourquoi! - Sensibilité de ses yeux. - Insectes se prennent à la glue dans son bec, 516, 517. Appartient à tout l'ancien continent. — Ses migrations. — Terrein qu'il préfère, 517, 518. -Ponte, nid, œufs, incubation, 518, 519. - Cet oiseau a le vol de la hécalle, & les allures de la chouette, sa chasse, son bourdonnement & sa cause, pourquoi de mauvais augure, son véritable cri, 520, 521. - Se perche singulièrement, est solitaire, 521. -A la tête grosse, les yeux saillans, le bec petit, l'ouverture du gosser & des oreilles larges, narines faillantes, l'ongle du milieu dentelé, le doigt postérieur disposé à se tourner en avant. — Queue carrée, composée de dix pennes, 522, 523. — Chair des jeunes bonne à à manger, 523. - Il n'y en a qu'une seule espèce dans notre continent, il y en a dix ou douze en Amérique qui semble être le vrai lieu de leur origine, 524. -Principaux attributs de ces oiseaux, 525 & suivantes. — Ils ont l'ouïe fine, ce qui semble perfectionner cet organe, 526. - La foiblesse de leur vue a de grandes influences sur leurs habitudes, sur celle entre autres de ne point faire de nids,

nids, 527. — Les autres oiseaux de nuit en font d'autant moins qu'ils sont plus oiseaux de nuit, 528, 529. — Tous ces oiseaux n'ont point de couleurs éclatantes dans leur plumage, 529 & suiv. — Les engoulevents ne sont, pour ainsi dire, que des hirondelles de nuit, 552. — Devroient être amis de l'homme comme les hirondelles, 588.

ENGOULEVENT acutipenne, de la Guyane, a les pennes de la queue pointues. — Vole quelquefois de compagnie avec les chauve-souris, — Ponte en octobre & novembre, 547, 548.

ENGOULEVENT à lunettes ou le HALEUR, de la Jamaïque, de la Guyane, &c. — Le premier nom a rapport aux narines saissantes de l'oiseau; le second à son cri, 543 & suiv. — Vit d'insectes. — Resemble au guira-querea par les parties intérieures, 544.

ENGOULEVENT (grand) de Cayenne. — Dénomination donnée au grand Ibijau. Voyez ce mot.

ENGOULEVENT de la Caroline ou OISEAU de pluie; fort ressemblant à notre Engoulevent.

ENGOULEVENT gris, de Cayenne, 548.

ENGOULEVENT roux, de Cayenne, Oiseaux, Tome VII.

550. — A des taches carrées qui ont du rapport avec les cases d'un échiquier, ibid. — Variété venant de la Louissane, 551.

ENGOULEVENT varié, de Cayenne.

— Espèce fort commune dans cette île. — A deux cris, l'un tirant sur celui du crapaud, l'autre sur celui du chien, 545. — Est peu farouche, ibid.

ENGOULEVENT d'Amérique, 524 & Suiv.

ENNUI connu des perroquets, 108. ÉPERONS dans quelques coucous, 357.

ÉPERVIER; il n'y a point de métamorphose réciproque entre cet oiseau & le coucou, erreur fondée sur quelque ressemblance de plumage, 313, 314.

ÉPILEPSIE; les loris, les aras & les ferins y sont sujets. — Comment la Nature guérit ce mal. — Remède employé par les Sauvages. — La cause tient à l'électricité, 125, 190, 191.

ERREURS populaires sur le coucou, 308, 309 & Suiv. 343.

ESCARBOUCLE, espèce d'oiseaumouche, 28, 29.

ÉTÉ ou TOUI-ÉTÉ du Bresil, la plus petite des perruches d'Edwards, 283.

Cccc

### F

FAUVETTES, couvent l'œuf du coucou, 307, 332.

FOURNIER de Buenos-ayres; fait la nuance entre les promerops & les guépiers. — A la queue courte, 476.

FRAISE du huppecol, 18. — Du papegai maille, 239, 240.

FRIDYTUTAH, nom de la petite perruche à tête couleur de rose,

FRIQUET femelle; couve & fait éclore un œuf de pie, 326.—
Autre qui couve & fait éclore un œuf de pie avec sept des siens, 327.

FUMÉE de piment vert, de tabac, employée par les Sauvages d'Amérique, pour prendre les vieux perroquets ou pour les apprivoiser, 206.

### G

GAME, chantée, dit-on, par un coucou, 354.

GEAI. Voyez OISEAUX, couve l'œuf du coucou déposé dans son nid, 332.

GONAMBOUCH, oiseau chanteur suivant Léry. — A quel genre peut être rapporté, 44.

GRENAT, grande espèce de colibri, 48.

GRENOUILLE bleue & couleur d'or, dont les Sauvages des Antilles, emploient le sang à tapirer les perroquets, 235.—Grenouilles passent l'hiver au fond des marais, 567.

— Expériences sur des grenouilles trouvées sous la glace, & tenues dans l'eau & dans l'air, 568 & suiv. — Leur respiration, 569, 573.

GRIMPEREAU, comparé & quelquefois confondu avec le colibri, 42, 52.

GRIVE, couve l'œuf du coucou déposé dans son nid, 332.

GUACAMAYAS, nom donné aux aras, par Colomb, 177.

GUAROUBA ou Perriche jaune à queue longue & inégale du Bresil, du Mexique, du pays des Amazones. — Triste. — N'apprend point à parler. — S'apprivoise aifément, 272 & suivantes.

Guérier, vit d'insectes qu'il attrappe en volant. — Manière de le pêcher dans l'air. — Vit aussi de grains, & même, à ce qu'on dit, de poisson, 480 & suiv. — Petite troupe de dix ou douze, vue en Bourgogne au mois de mai. — Leur cri; leurs allures, 483, 484. — Autre troupe vue aux environs d'Anspach, -485. — Paroissent rarement en Lorraine; plus rare-

ment en Suède; presque jamais en Angleterre, 485.— Nichent dans des trous en terre. — Pondent de quatre à sept petits œus blancs, 486. — Ces oiseaux vont par troupes nombreus dans l'île de Candie, ibid. — Leur vol comme celui de l'hirondelle, ibid. — On a dit mal-à-propos qu'ils voloient à rebours. — On seur suppose beaucoup de piété filiale, 487. — Ils ont la taille du mauvis, plus alongée; les couleurs variables, 487, 488. — Parties intérieures, 489.

Guépier à tête grise, nommé par Seba quauhcilui; nom presque Mexicain, quoiqu'il soit très-douteux que l'oiseau soit de l'Amérique, 491, 492.

GUÉPIER à tête jaune. Voyez ICTÉROCEPHALE.

GUÉPIER à tête jaune & blanche.

—A les deux pennes intermédiaires de la queue très-longues, 490,

GUÉPIER à tête rouge des Indes orientales. — Pourroit s'appeler cardinal, 508.

GUÉPIER (petit) des Philippines.

— Variété du guêpier vert à gorge bleue, 500.

GUÉPIER gris d'Éthiopie, 2 la queue très-longue, 492.

GUÉPIER marron & bleu de l'île de France. — Taille un peu audessus de l'alouette huppée, mais plus alongée, 493, 494.

OUÉPIER marron & bleu du Sénégal, ou guépier à longue queue de nos planches. — Variété de climat du guépier marron & bleu.

Guépier rouge à tête bleue de Nubie.

— Taille au-dessous de celle de notre guépier. — A la queue un peu fourchue, 506.

GUÉPIER rouge & vert du Sénégal,

Guépier vert à ailes & queue rousses.

— N'est probablement point originaire de Cayenne, 509.

fois plus petit que notre guépier, avoit les deux pennes intermédiaires de la queue beaucoup plus longues, 497 & suiv. — Variété, 499 & suiv.

OUÉPIER vert à queue d'azur des Philippines, plus petit que notre guépier, 504, 505.

GUÉPIER (grand) vert & bleu à gorge jaune, 502.

Guépier (petit) vert & bleu à queue étagée. — Seul de son genre qui ait la queue étagée. — Se trouve à Angola, 503.

GUÉPIERS. Rapports & différences entre ce genre & ceux des huppes C c c c ij & des promerops, 435 & Suiv.

— Entre les guépiers & les martinpêcheurs, 436, 437. — Guépiers appartiennent à l'ancien continent, 438.

Guira-cantara du Bresil.

— Espèce de coucou fort criard.

— Taille de la pie. — Queue de huit pennes, dit Marcgrave, 407, 408.

GUIRA-GUAINUMBI. Voyez HOUTOU.

Guira-Querea du Bresil.— Se tient dans les bois. — Vit d'insectes, 536, 537. — Variété remarquable par les deux longues pennes intermédiaires de sa queue, & par un collier doré, 538.

# H

HALEUR. Voyez ENGOULE-VENT à lunettes.

HAUSSE-COU vert, assez grande espèce de colibri. — Variété qui paroît être la femelle, 58, 59.

HÉRISSONS, dorment l'hiver engourdis dans leurs trous. — Fausses conséquences qu'on a voulu tirer de ce fait, 561, 566.

HIRONDELLE à ceinture blanche; a aussi du blanc sur les jambes. — Se trouve à Cayenne & à la Guyane, est rare, 611.

HIRONDELLE à croupion roux

& a queue carrée, des bords de la Plata, 698. — Variété, ibid. & suivantes.

HIRONDELLE acutipenne de Cayenne. Voyez CAMARIA.

HIRONDELLE ambrée, son odeur à quoi attribuée. — Est de la grosseur du roitelet au plus, 612, 613. — A quelques rapports avec l'hirondelle de rivage & avec celle de cheminée, 613.

HIRONDELLE à queue carrée. Voyez Engoulevent.

HIRONDELLE au capuchon roux, est l'hirondelle à tête rousse du Cap de Bonne-espérance. — Attache son nid au plasond des appartemens, 608, 609.

HIRONDELLE à ventre blanc, de Cayenne. — Voltige dans les Savanes noyées. — Se perche sur les branches basses des arbres sans feuilles. — Variété dans cette espèce.—L'hirondelle à ventre tacheté, 681, 682.

HIRONDELLE à ventre roux, de Cayenne, variété de l'hirondelle de cheminée, 607, 608. — Son nid a plusieurs étages, 608.

HIRONDELLE (grande) à ventre roux, du Sénégal, 610, 611.

HIRONDELLE à ventre tacheté, de Cayenne, variété de l'hirondelle à ventre blanc, 681, 682. HIRONDELLE bleue, de la Louifiane, 674; variétés dans cette espèce.— Hirondelle de Cayenne. — Martinet couleur de pourpre de la Caroline. — Hirondelle de la baie d'Hudson, 675, 678.

HIRONDELLE brune acutipenne, de la Louisiane, a les pennes de la queue pointues. — Variétés. — Hirondelle d'Amérique de Catesby, & celle de la Caroline de M. Brisson, ont les ailes plus courtes, 699, 700. — Arrivée. — Départ. — Vont au Bressl. — Nichent dans les cheminées à la Caroline, 700, 701. — Autre variété; camaria ou hirondelle acutipenne de Cayenne. — Ses ailes sont d'une longueur møyenne. — N'approche point des lieux habités, 701.

HIRONDELLE brune à poitrine blanchâtre, de la Jamaïque, variété de l'hirondelle de fenêtre, 631.

HIRONDELLE (petite) brune à ventre tacheté, de l'île Bourbon.—
Variété de l'hirondelle des blés de l'île de France, 696.

HIRONDELLE (grande) brune à ventre tacheté, de l'île de France. Voyez HIRONDELLE des bles.

HIRONDELLE brune & blanche à ceinture brune, du cap de Bonne-

espérance. — Bec fort, un peu crochu, 680.

HIRONDELLE d'Amérique de Catesby, & de la Caroline de M. Brisson. — Variété de notre hirondelle brune acutipenne de la Louissane, 699, 700.

HIRONDELLE d'Antigue à gorge couleur de rouille. — A un bandeau de cette même couleur; variété de l'hirondelle de cheminée, 607.

HIRONDELLE de Cayenne, variété de l'hirondelle bleue. — Est commune à Cayenne. — Se pose dans les abattis, sur les troncs d'arbres secs. — Ne fait point de nid. — Pond dans des trous d'arbres, 675.

HIRONDELLE de fenêtre, noyée & ressuscitée, 574. - On n'en peut rien conclure en faveur de l'immersion de ces oiseaux pendant l'hiver, ibid. - Nommée aussi hirondelle au croupion blanc. hirondelle sauvage, 614. - Où place fon nid, 616, 617. — Insectes qui s'y trouvent, 617, 618. - On voit souvent plus de deux hirondelles travailler à le construire & d'autres à le détruire, 618. 619. - Temps de leur arrivée en différens pays. - S'accouplent dans le nid, 619, 621. - Nombre des pontes & des œufs à chaque

ponte; ces œufs sont blancs, 621. - Soins des père & mère pour Ieurs petits. - Les méconnoissent lorsqu'ils sont tombes du nid, ou que le nid a été déplacé, 621, 622. - Les moineaux s'emparent de leur nid, & n'y sont point claquemurés par elles, 623, 624. - Difficulté de les élever. -Exemple d'une jeune qui a été apprivoilée, 624, 626. — Se pose rarement ailleurs que dans le nid; 626, 628. - Où s'assemblent pour le départ, 627. - Manière de les prendre en Alsace, a pu donner lieu à l'erreur de leur immersion, 627, 628. — Jeunes bonnes à manger l'automne, 628. - Cette espèce tient le milieu entre la domestique & le grand martinet. — Ses rapports avec ces deux espèces. - Ses habitudes. -Ses allures. — Détails de sa conformation, 628, 629. - Mouvement de la queue dans les jeunes. Celles-ci pèsent plus que les vieilles, 630. - Parties internes, ibid. — Hirondelle blanche, 631. - Autres variétés, ibid.

HIRONDELLE de la baie d'Hudson d'Edwards.—Ressemble à l'hirondelle de Cayenne. — Est plus grande. — Bec fort, 677, 678.

HIRONDELLE de mer. Voyez SALANGANE. HIRONDELLE de rivage. - Pourroit s'engourdir plutôt que toute autre espèce, 559, 580, 636. - On en voit quelquefois l'hiver dans nos pays tempérés, 578, 580, 634, 635. - Observation au sujet de leur occultation, 581. - Où font leur ponte, 633, 637. - Leur arrivée. - Leur départ. - S'assemblent avec les hirondelles de fenêtre, 634, 639. - Leur nid, 637. - Leur ponte, 638. - Leurs petits sont des espèces d'ortolans, 638, 639. -Leur chasse aux insectes, 639.-Ne se perchent jamais, 640.

HIRONDELLE des blés ou grande hirondelle brune à ventre tacheté, de l'île de France. — Où se tient. — Son cri. — Niche probablement dans des trous en terre ou des trous de rochers. — Son nid. — Ses œufs. — Taille de notre martinet, 694, 695. — Variété, petite hirondelle brune à ventre tacheté de l'île Bourbon, 696.

HIRONDELLE (petite) noire à croupion gris, de l'île de France.—
Elle y est peu nombreuse. — Se tient pendant le jour dans le voisinage des eaux douces; le soir à la listère des bois. — Vol trèsprompt. — On ne la voit presque jamais se poser. — Taille de la mésange, 696, 697. — Une

hirondelle des Indes fait la nuance entre cette espèce & la petite brune à ventre tacheté de l'île de Bourbon, 696, 697.

HIRONDELLE noire acutipenne, de la Martinique. — Taille du roitelet, 702.

HIRONDELLE (petite) noire à ventre cendré, du Pérou, 673.

HIRONDELLE noire à ventre fauve, de Barrère, variété de l'hirondelle de fenêtre, 631.

HIRONDELLES. Leurs attributs communs avec les engoulevents, 552, 553. - Happent les infectes au vol. - Ont douze pennes à la queue. - La plupart l'ont fourchue. - Quelques-unes l'ont carrée. - En général plus petites que les engoulevents. - Ont les couleurs plus tranchées & par plus grandes masses, 553,554.—Sont plus sociales. - Font des nids. -Leur vol non accompagné de bourdonnement; plus hardi; plus foutenu, &c. 554, 556. - Répandues presque en nombre égal dans les deux continens, 556. -Migration. - Quelques-unes reftent, 557. - Passent quelquesois, dit-on, l'hiver sous l'eau, 558.-Cette opinion combattue par des raisonnemens & par des faits, 559 & suiv. - Rendue très - suspecte

par la feule raifon que perionne n'en a vu sortir de l'eau, 561. - Ne s'engourdissent point au Sénégal, 566. — Il tait plus chaud dans le temps de la disparition des hirondelles, que dans le temps de leur apparition, 575. - Causes de l'erreur sur le séjour des hirondelles dans l'eau, 577, 578. Leur simple occultation, 578.-Migrations & leurs causes, 581. - Hirondelles vues en Afrique, sur les mers de ce continent, &c. 584. - Hirondelles du Canada, de la Jamaïque sont de passage, 586. - Expérience de Frisch sur ce sujet, 587. - Passem & repassent dans les îles de la méditerranée, ibid. - Comment il est possible qu'on ait pêché des hirondelles noyées, & qu'on les ait rendues à la vie, 587, 588. -Amies de l'homme, parce qu'elles vivent d'insectes, 588. - Les hirondelles diffèrent des martinets par la conformation, les habitudes & le naturel, 589. - Raison pourquoi on ne sépare point ici ces deux familles d'oiseaux, 589, 590. - Hirondelles d'Europe & des contrées voisines sont de passage. - Celles de l'Afrique méridionale, de la Guyane, de Cayenne, des Amilles, sont fixes,

s'y sont multipliées avec les établissemens européens. — Semblent chercher la société de l'homme, 665, 667. — Quelques hirondelles d'Amérique ont le bec plus fort que les nôtres, 665, 677.

HIRONDELLES de l'Amérique méridionale & de Buenos-ayres, varietés de l'hirondelle bleue, 676.

HIRONDELLES de rochers. Leur apparition dans la plaine annonce la pluie. — Vont de compagnie avec celles de fenêtre, 641. — Leur arrivée. — Leur départ, ibid. — Cette espèce fait la nuance entre l'hirondelle de rivage, dont elle a les couleurs, & l'hirondelle de fenêtre, dont elle a les allures; elle n'a qu'un seul cœcum, 642.

HIRONDELLES de cheminée ou domestique, vues pendant l'hiver en Périgord, 579. — Cette espèce niche dans les cheminées, sous les avant-toits; jamais ne s'éloigne volontairement des lieux habités, 592, 593. — Son arrivée en France a une époque fixe malgré la neige, &c. 593, 594.—Inconvénient de tuer les hirondelles, 595. — Leur nid. — Leur ponte. — Leur chant.—Incubation.—Éducation des petits. — Leçons de vol. — Amour des mères pour leurs petits, 597, 598. — Les

yeux de ceux-ci crevés, se rétatablissent d'eux-mêmes. - Autres cris de ces hirondelles, 599. -Dans quelles circonstances se rabattent près de terre & rasent la surface de l'eau, ibid. - Se posent & même se perchent quelquesois, sur-tout sorsqu'elles s'assemblent pour le départ, 600, 601. - On trouve de petites pierres dans leur estomac, ibid. - Leur arrivée en Afrique, ibid. - Y passent les nuits perchées sur la charpente des cases, - Ne nichent pas au Sénégal, 602. - Restent l'hiver aux îles d'Hières. - Paroissent rarement à Malte, ibid. - Parti qu'on en peut tirer pour envoyer au loin des avis, 602, 603. - Variétés, 604.—Hirondelles blanches, ibid. - Manière de s'en procurer, 604, 605. - Hirondelles rousses, 605. - L'hirondelle de cheminée répandue dans tout l'ancien continent, 606. - Autres variétés, 607 & Suiv.

HOMME. Le caractère de sa prééminence sur les autres animaux, c'est la persectibilité de l'espèce entière. — Son progrès arrêté par des alternatives de barbarie, 67, 68. — Origine de toute société entre les hommes & de tout langage, 68.

Ноинои

HOUHOU d'Égypte, crie hou, hou.

— Va par paires. — Vit de cigales.

— A un long éperon. — Plumes de la tête & du cou épaisses & dures; celles du ventre & du croupion douces & effilées, 367.

— Trois variétés dans cette espèce, le coucou des Philippines de nos planches enluminées; le coucou vert d'Antigue de M. Sonnerat; & le toulou de Madagascar, 369.

HOUTOU ou MOMOT. Oiseau de la Guyane, dont le cri est houtou, décrit sous deux noms. — On en a fait deux oiseaux, 430 & suiv. - Groffeur de la pie. - Bec conique, courbé & dentelé. - Longue queue étagée, a deux pennes ébarbées près du bout dans l'adulte, 432, 433. - Vit d'insectes. -Vieux, difficiles à nourrir. — Est solitaire. — Saute plutôt qu'il ne vole.—Erreur de Pison à son sujet, 433, 434. — Niche dans des trous en terre. — Ne monte pas sur les grands arbres. - Est le guira-guainumbi de Marcgrave, 434. -Mauvais manger, ibid.

HULOTTE. Voyez OISEAUX de nuit. HUPPE des Alpes. — Variété de la nôtre. Voyez HUPPE.

HUPPE d'Europe, 439 & Suive — Histoire d'une huppe apprivoisée, 442 & Suive — Son atta-Oiseaux, Tome VII.

chement. — Sa nourriture, 442, 454 & Suiv. - Sa marche à la suite du Nil, 445. - Ses migrations, 448. - Niche dans des trous d'arbres, 449, 450. — Ces trous font profonds. - Les petits y font leur ordure; de - là la mauvaise odeur & le proverbe, 452. — Propreté de la huppe apprivoisée, ibid. - Pond de deux à sept œufs qui n'éclosent pas tous en même temps, 452, 453. - Fait deux ou trois pontes chaque année, 453. — Son cri, 453, 454. - Aime le son des instrumens, 454. — Comment elle boit. - A un mouvement brusque du bec, ibid. — Se prend difficilement dans les piéges. - Se tire aisément. — Son vol. — Sa marche, 455. - Ses voyages. -Où passe l'hiver, 455, 456. -Quelques-unes le passent dans des trous d'arbres, 456. — Durée de leur vie, 456, 457. – Leur poids. - Leur taille. - Ont beaucoup de plumes, 457. — Couleurs de la femelle, 459. - Parties intérieures de la huppe, 460. -Variétés dans cette espèce, 461, 462.

Huppe du cap de Bonne-espérance.
Variété de la nôtre. Voyez Huppe.
Huppe noire & blanche du cap de
Bonne - espérance. — En quoi
Dddd

Attachée à l'ancien continent, 438, 448. — Se tient dans les grands bois. — Vit de graines, de baies, 461.

HUPPES. Rapports & différences entre les huppes, les promerops & les guepiers, 435 & suivantes.

—Huppes de passage bonnes à manger, 446. — Et non pas les sédentaires, ibid. — Huppes de jardin, 447. — La chair de ces oiseaux sent le musc, ibid. — Vont par petites troupes en Égypte; ailleurs vont par paires, ibid. — Leur piété siliale, 456.

Huppe du huppe-cou, 18.—
De l'oiseau-mouche huppé, mâle,
22, 23.— D'un oiseau-mouche
de la Guyane, 40.— Longue
huppe d'une espèce de colibri,
54,55.— Des kakatoës, 90 &
suiv.— Du touraco, est une espèce de couronne ou de mitre,
300,301.— De la huppe, 435,
439 & suiv. 457.— Ce mot de
huppe qui signisse aigrette, formé
du nom de l'oiseau, ibid.

HUPPE-COU, petite espèce d'oiseaumouche. — Sa huppe & plumes latérales qui lui font une sorte de fraise, 18. — Son plumage, 18, 19. — Différences entre le mâle & la femelle, 19. HÝDROPHOBIE, état naturel du coucou, 339.

I

JACO ou Petroquet tendré. Ptononce fouvent fon nom. - Est docile. - Vient d'Afrique. - Imite de preférence la voix des enfans; quelquefois aussi celle des adultes, 100 & suiv. - Montre beaucoup de bonne volonté pour apprendre à parler, 103 & suiv. - Singuliers efforts de mémoire de quelquesuns, 104. — Comment les anciens lui apprenoient à parler, 1040 suiv. - Se répond quelquefois à Iui - même. - Sa haine pour les enfans. — Son goût pour les filles de cuisine, 105, 106. — Imite aussi les gestes & les mouvemens, 106, 107. - Son babil dans l'ivresse, 107. - L'hiver, se plaît au feu, l'été à la pluie ou dans le bain, ibid. - S'ennuie & baille. — Imite plusieurs cris. — Se tait dans l'obscurité. - Prend le ton des personnes qu'il entend souvent, 108, 109. - Organes de la parole. -Bec mobile, 110, 112. - Ce bec est pour lui un second organe du touchef, 112. - Cet oiseau est granivore. - La viande lui est contraire. - Maladie qu'elle lui donne, 113, 114. - Est sujet

à changer de couleur, 114. — Autres maladies, ibid. — Durée de sa vie, ibid. & suiv. — Pond quelquesois en France. — Le mâle est jaloux, 115, 116.

JACOBIN huppé de Coromandel.

— Sa huppe est couchée. — A pour variété un coucou du cap de Bonne-espérance, dont la queue n'est étagée que dans ses deux pennes extérieures, 380, 381.

JACOBIN, nom donné en Savoie au grand martinet à ventre blanc, 660.

JACOBINE. Voyez OISEAU-MOUCHE à collier.

JAPON, on n'y trouve d'autres perroquets que ceux qui y ont été apportés, 159.

JASEUSE, (petite) un des noms du tirica, espèce de toui, 282.

I B I J A U du Bresil, espèce d'engoulevent. — De temps en temps épanouit sa queue. — Taille de l'hirondelle. — Langue très-petite, 539, 540. — Variétés. — Petit engoulevent tacheté de Cayenne. — Le grand ibijau ne diffère du petit que par la taille. — Se tient dans des arbres creux au bord des eaux, 541, 542. — N'a ni les ongles ni les doigts consormés comme les autres engoulevents, 542.

ICTEROCLPHALE, nom du guépier à tête jaune. — Se montre quelquefois en Alsace. — Un peu plus gros que notre guépier. — A le bec plus arqué, 510, 511.

JENDAYA, perriche à queue longue & égale du Bresil. — Taille du merle, 262.

IMMERSION (prétendue) des hirondelles & autres oiseaux sous l'eau, 558 & Juiv. 628.

INCUBATION ou action de couver.

—Est quelquefois une passion dans les oiseaux, 330, 331,

INSECTES trouvés dans des nids d'hirondelles de fenêtre, 617.

Joues, caractère propre aux aras, 179.—Attribué mal-à-propos aux amazones, 209.

### K

KAKATOES, 89 & Suiv. — Les plus grands perroquets de l'ancien continent. — Naturels au climat de l'Asse méridionale, presque tous remarquables par seur blancheur, par seur bec plus arrondi, & par seur huppe à double rang de plumes longues. — Ne parsent point ou très-peu. — S'apprivoisent aisément. — Font en quelques endroits des Indes seur nid sur ses toits. — Marchent en sautillant. —

Dddd ij

Se prennent le bec réciproquement par forme de caresse, 89 & suiv.

KAKATOES à ailes & queue rouges d'Aldrovande. — Seroit un kakatoës s'il avoit une huppe, 96, 97.

KAKATOES (petit) à bec couleur de chair; espèce la lus petite, 96.

KAKATOES à huppe blanche, de la grosseur d'une poule. — Sa huppe composée de pennes largement barbées, 92.

KAKATOES à huppe jaune & composée de plumes molles & effilées. — Il y a dans cette espèce variété de grandeur, 93. — Ne supporte point la cage. — Sa sensibilité aux caresses, sa docilité, sa propreté. — Aime à se faire gratter. — Autres gentillesses, 94. Sa nourriture, 94, 95.

KAKATOES à huppe rouge; l'un des plus grands de cette famille,

KAKATOES noir. — C'est le nègre des kakatoës. — A les joues nues & la queue étagée. — Vient de Ceylan, 97, 98.

### L

LANGAGE, se forme des expresfrons répétées des besoins des enfans & de la tendresse des mères, 68. — Pourquoi les animaux n'en ont point, 68, 69. LANGUE des oiseaux-mouches, espèce de trompe, 3, 4. - Des colibris, conformée de même, 42. - Langue des oiseaux parleurs, 70. - Des oiseaux qui sifflent, ibid. - Langue du perroquet & en particulier du jaco, 110, 111. - Langue de l'arimanon, espèce de perruche, a la langue pointue & terminée par un pinceau de poils blancs & courts, 175. - L'ara replie sa langue lorsqu'il mange, ou qu'il fait effort pour prononcer un mot difficile. - Les oiseaux qui ont la langue pointue & le bec droit, ne peuvent faire mouvoir la langue qu'en l'avançant ou la retirant dans la direction du bec, 200. - Il y en a cependant qui parlent avec une langue ainsi faite, 428. — Langue de la huppe trèscourte, 459. — Celle de la huppe noire & blanche du Cap, est assez longue & divilée en filets, 463.

LATANIER (Palmier). Son fruit que mangent les aras est très-dur, 204.

LAVANDIÈRE, couve l'œuf du coucou déposé dans son nid, 332. LINOTTE. Voyez OISEAUX.

LOIRS, dorment l'hiver engourdis dans leurs trous. — Fausses conséquences qu'on a voulu tirer de ce fait, 561, 566.

- Lort (grand). A treize pouces de longueur. Le lori de Ceylan de M. Vosmaër paroît être le même. Apporté en Hollande y vécut peu, 135, 136.
- Lori à collier, ne doit pas être nommé lori des Indes orientales. — Est doux, familier, mais délicat & difficile à élever, apprend trèsaisément à parler. — Variétés de cette espèce, 130, 131.
- LORI à collier des Indes. Voyez LORI à collier.
- Lori cramoisi. Ses couleurs peu éclatantes.—Se trouve à Amboine,
- LORI de Ceram. Variété du Iorinoira, 129.
- Lori de Gilolo. Voyez Lori rouge. Lori de Gueby. Voyez Lori rouge & violet.
- LORI de la Chine. N'est pas de la Chine. Voyez LORI rouge.
- LORI des Indes orientales. Voyez
  LORI à collier.
- LORI des Moluques. Voyez LORI-
- Lori des Philippines. Voyez Lori tricolor.
- LORI-NOIRA, se trouve à Ternate, à Ceram, à Java. — Trèsrecherché dans les Indes. — S'attache à son maître, le caresse,

- mord les étrangers, 127, 128.

   Varietés, 129.
- LORI-PERRUCHE rouge. Oiseau très-rare telon Edwards. Donné à M. Hans Sloane comme venant de Borneo, 137.
- LORI-PERRUCHE tricolor. Diftribution de ses couleurs. — Gros comme une tourterelle, 139.
- Le violet de son plumage est un bleu-violet, 138.
- LORI (petit). Voyez LORI tricolor.

  LORI rouge, est presque entièrement de cette couleur. Mal-à-propos nommé lori de la Chine. Parost le même que le lori de Gilolo de M. Sonnerat, 134.
- Lori de Gueby. N'a que huit pouces de longueur totale, 135.
- LORI tricolor, beau, familier, careffant, fiffle & parle distinctement.

   Trouvé à l'île d'Yolo, 132,
- Loris, famille des perroquets des Indes orientales. Tirent leur nom de leur cri. Le rouge domine dans leur plumage. Sont plus agiles que les autres. Apprennent à sisser, à parler. S'apprivoisent & s'accoutument aisément à la captivité, mais plus difficilement au changement de

climat. — Sujets à l'épilepsie. — Ne se trouvent qu'aux Moluques & à la nouvelle Guinée. — Les espèces sont differences d'une sle à l'autre, 125, 126. — Apprennent aisément à parler, 131.

LORIS-PERRUCHES. Nuance entre les loris & les perruches, 137. — Forme & longueur de leur queue, 137, 139.

LOUISIANE. Ne s'y trouve qu'une seule espèce de perroquet, 271.

LUMIÈRE. Ses influences sur les couleurs des oiseaux & des insectes, 529 & suivantes.

### M

MACAO. Voyez ARA VERT.

MACHAO OU Araruna. Voyez

ARA NOIR

MAIPOURI, fait avec le caica, la nuance pour la grandeur entre les perriches & les papegais, 250.

— Siffle comme le tapir, à s'y méprendre. — Se trouve à la Guyane, au Mexique, &c. dans les bois humides. — N'apprend point à parler, 250, 251. — Ces oiseaux vont par petites troupes, se battent souvent. — Les jeunes s'apprivoisent, mais non les vieux.

— Ils ont l'air massif & lourd. —

Les plumes serrées & collées contre le corps, 251, 252.

MAKAVOUANNE, nom Guyanois de la Perriche-ara, 278.

MARMOTTES, dorment l'hiver engourdies dans leur trou. — Fauffes conséquences qu'on a voulu tirer de ce fait, 561, 566.

MARTINET à collier blanc, de Cayenne, fait son nid dans les maisons, dit M. Bajon. — Structure de ce nid, 671, 672.

MARTINET (grand) à ventre blanc, en Savoie jacobin, se plaît sur les montagnes; niche dans les trous de rochers; est l'hirondelle d'Espagne d'Edwards. — Temps de son arrivée en Savoie, plus sixe que celui de son départ, 660, 662. — Parties intérieures 663. — Ressemble à l'hirondelle de rivage, selon Edwards, 664.

MARTINET couleur de pourpre de la Caroline: variété de l'hiron-delle bleue. — Niche dans des trous de murailles & dans des callebasses qu'on suspend pour l'attirer. — Écarte les oiseaux de proie par ses cris, 676, 677.

MARTINET (grand) noir à ventre blanc, des îles de l'Amérique. — A le chant de l'Allouette, 669,

MARTINET (petit) noir, de Saint-Domingue; niche dans des trous en terre, se perche sur les arbres secs, 668, 669.

MARTINET noir & blanc, à ceinture grise, bec très-court; ongles crochus & forts, 670, 671.

— Se trouve au Pérou, 671.

MARTINETS diffèrent des hirondelles, par la conformation, les habitudes & le naturel, 589. — Raison pourquoi on ne sépare point ici ces deux familles d'oiseaux, 589, 590.

MARTINETS noirs, leur conformation, leur vol. - Ne se posent guère à terre, & lorsqu'ils y sont tombés, prennent difficilement leur volée, & pourquoi! 644, 645. - Ne se reposent que dans leur trou ou accrochés à une muraille, à un tronc d'arbre. - Comment ils entrent dans leur trou, 646, 647. - Sociables entre eux; ne vont point avec les autres hirondelles, 647. - Où font leurs nids, ibid. - Leur instinct, ibid. - Arrivée, départ, 648. -Matériaux du nid, où les prennent, 649, 650. - Leur forme, 650. - Cri de ces oiseaux, du mâle & de la femelle, 651, 656. - Leur ponte unique, ibid. -Petits sont muets, ibid. - Éducation & nourriture, 652. -Jeunes & vieux ont beaucoup de vermine, ibid. - Plus difficiles à tirer au vol qu'à tuer à coups de baguette, 652, 653. On les pêche à la ligne, 653. - Craignent la chaleur, ibid. - Leurs allures, 654. - Leur départ, 654, 655. - On en voit quelquefois en autoinne des volées nombreuses, 656. - Ont la vue perçante; se trouvent par-tout, 657. - Singulière existence de ces oiseaux; leur caractère, 657, 658. -N'ont les jouissances du tact que dans leur trou, 657. - Leur poids, 658. - Leurs parties internes, 659. - Différences de la femelle, ibid. - Vermine de ces oiseaux, 660.

MASCARIN, a une espèce de masque noir; se trouve à Mada-gascar, à l'île de Bourbon, 120, 121. Voyez PERROQUET brun.

MERLE. Voyez OISEAUX.—Couve l'œuf du coucou déposé dans son nid, 332.

MÉROPS, petit genre intermédiaire, entre celui des promerops & celui des guépiers, 437.

MEROPS rouge & bleu; il ne paroît pas qu'il soit du Bresil, quoiqu'en dise Seba. — Est de la taille de notre guépier. — Intermédiaire entre les guépiers & les promerops, 479, 480.

MESANGE, couve l'œuf du coucou, déposé dans son nid, 332.

MÉTAMORPHOSE prétendue du coucou en épervier, 309, 313.

MÉTHODES, quelles elles doivent être, leur véritable but, 355, 356.

MEÛNIER ou crik poudré, paroît être le perroquet blanchâtre de Barrère. — Se trouve à Cayenne, est après les aras, le plus grand des perroquets d'Amérique, un des plus estimés pour la singularité des couleurs, la facilité d'apprendre à parler, & la douceur du naturel, 225, 226. — Son bec couleur de corne blanchâtre, 226.

MIGRATIONS des hirondelles, 581, 583, 601 & Juiv. — La Salangane & plusieurs autres hirondelles n'y sont pas sujettes, 665, 694.

MOINEAUX s'emparent quelquefois des nids d'hirondelles, 3 16, 623, 624.

MOMOT. Voyez HOUTOU.

Montvoyau de la Guyane, s'est nommé par son cri qu'il fait entendre le soir. — A l'ongle du milieu dentelé sur son bord extérieur, 549, 550.

MUE tardive du coucou, & ce qui en résulte, 317, 319.

### N

NARINES de l'ara vert, cachées dans les plumes, 200. — Narines de l'engoulevent saillantes, 523.

NATURE. Son véritable ordre. — Sa fécondité. — Aisance de son exécution, 358.

NECTAR ou suc des fleurs. —
Nourriture des oiseaux-mouches,
2, 4, 5, 6, 8, 15. — Et des
colibris, 41, 42.

NID des oiseaux mouches, 8, 40. -Tous les perroquets d'Amérique nichent dans des creux d'arbres. - Plusieurs espèces de l'ancien continent suspendent leurs nids à des rameaux flexibles, 162, 163. - Nid des aras, 186. - Des amazones, 205. - Une espèce d'autour pond dans le nid du choucas: le torcol dans celui de la sittelle; le moineau dans ceux d'hirondelle, 316. - Coucous, pics, martin - pêcheurs, plusieurs espèces de mésanges, &c. ne font point de nids, 321. - Nids où l'on trouve à la fois un œuf de coucou & plusieurs œufs de sa nourrice; d'autres où l'on trouve tous ces œufs éclos, 324, 325, 333. - Nids où l'œuf de coucou ne réussit

ne réussit pas, 332. - Ce qui arrive dans les nids où cet œuf est couvé, 333. - La plupart des coucous d'Amérique font des nids, 405. - Les anis femelles pondent plusieurs dans un même nid, 422, 426. - Houtou fait le sien dans des trous en terre, 434. - La huppe dans des trous d'arbres & souvent sans litière, 449, 450. - Les oiseaux de nuit n'en font point, 528. — Nid des hirondelles de cheminée, 595, 596. - De l'hirondelle au capuchon roux du Cap, 609. - De l'hirondelle au croupion blanc ou de fenêtre, en quel lieu elle l'établit de préférence, 616 & suiv. - Insectes qui s'y trouvent, 617. - Nids d'hirondelles dont les moineaux s'emparent, 623, 624. - Nids des martinets, 647. -Matériaux & forme de ces nids, 649. — Nid du martinet à collier blanc de Cayenne, 672. - De Ia salangane, 682 & Suiv. - Nids d'alcyons des Anciens, 684. -Opinions sur les nids de salangane, 685 & suiv. — Ces oiseaux les construisent avec du frai de poisson. - Forme de ces nids, 689, 691. - Nide de l'hirondelle des blés, fait de paille & de plumes, 695. NOIRA. Voyez LORI-NOIRA.

Oiseaux, Tome VII.

NOR d'Aldrovande doit être une variété du Iori-noira, 129.

# 0

OCCULTATION des hirondelles,

ŒUFS des oiseaux - mouches, 8. - Sont, dit-on, la proie des grosses araignées de la Guyane, 30. — Œufs de perroqueis pondus en France, les uns clairs, les autres séconds, 115. - Œuss des aras, 187. - Des amazones, 205. -Erreur sur les œufs de coucou, 309. - Nombre de ces œufs, 306, 317, 319, 321. — Œufs de l'autruche, non couvés par elle, mais exposés au soleil, 321. — Œufs couvés par des femelles d'une autre espèce, 325 & suiv. -Œuf de coucou d'abord couvé, puis mangé par une ferine, queiqu'il fût unique, 324. - L'œuf de coucou ne réussit pas dans les nids de cailles & de perdrix, 332. - Œufs de l'ani, de la grosseur des œufs de pigeon, de couleur d'aigue-marine, 428. — Œufs de la huppe n'éclosent pas tous en même temps, 452, 453. — Œufs de l'hirondelle de cheminée blancs: cinq de la première ponte; trois de la seconde, 597. — De l'hirondelle de fenêtre; leur nombre à

Eeee

chaque ponte, 621. — Ceux de l'hirondelle des blés, gris pointillés de brun; il y en a deux à chaque ponte, 695.

OISEAU de Paradis oriental de Séba, n'est point notre perruchelori, 146.

OISEAU de pluie. Voyez VIEIL-LARD. Voyez aussi ENGOU-LEVENT de la Caroline.

O I S E A U des barrières de Cayenne & de la Guyane, espèce de coucou qui fait variété dans l'espèce du coucou brun varié de roux, 412. — Se perche sur les palissades. — Ne va point en troupes, ibid.

OISEAU-MOUCHE, I & suivantes. - Ses belles couleurs, 2, 3. -Sa manière de se nourrir, 2, 4, 5, 6, 8, 15. — Habite la zone torride du nouveau monde. - Est plus petit que certaines mouches. - Son poids. - D'où vient son nom espagnol tominees, 3. - Son bec, 3, 12. - Son vol continu, rapide & bourdonnant, 4. - Sa Jangue est une sorte de trompe, ses pieds très-petits ne lui servent guère, 3, 4. - Sa vivacité. -Son cri. — Sa vie solitaire, 6. — Nid, œufs couvés par le mâle & la femelle, 8. - Ces oiseaux ne peuvent être nourris en domesticité. — Manière de les prendre, 8.

— Odeur qu'on leur attribue, 9.

— Fables à leur sujet, 9, 10.

— Confondus par beaucoup d'Auteurs avec les colibris, 17. — S'il est possible qu'ils soient la proie des grosses araignées, 30.

OISEAU-MOUCHE (le plus petit).

— Dimensions, plumage, 11,
12. — Bec, pieds, nombre des
plumes de sa queue. — Erreur à
ce sujet. — Différences entre le
mâle & la femelle. — Climat, 12.

OISEAU-MOUCHE à collier ou JACOBINE, assez grande espèce, 34, 35.

OISEAU-MOUCHE à gorge tachetée. Grande espèce, 31.

OISEAU-MOUCHE à huppe bleue de la Guyane, 40.

OISEAU-MOUCHE à larges tuyaux. Une des plus grandes espèces,

OISEAU-MOUCHE à longue queue couleur d'acier poli, 36, 37. — Sa taille, 36.

OISEAU-MOUCHE à longue queue noire, 39, 40. — Son nid fait de coton suivant Albin, 40.

OISEAU-MOUCHE à longue queue or, vert & bleu, 38, 39-

OISEAU-MOUCHE à oreilles. — Ce que c'est que ses oreilles ou

pinceaux, 32, 33. — Manquent à la femelle, 33.

OISEAU-MOUCHE à poitrine bleue de Surinam. Voyez ÉMERAUDE-AMÉTHISTE.

OISEAU-MOUCHE à queue fourchue du Bresil, de Brisson. Voyez OR-VERT.

OISEAU-MOUCHE à raquettes, 23, 24.

OISEAU-MOUCHE au corps tout vert de Frisch. — à quelle espèce doit être rapporté. 22.

OISEAU-MOUCHE entierement vert d'Edwards. Voyez ORVERT.

OISEAU-MOUCHE huppé, 22, 23.

— Une des plus petites espèces, nommé par quelques-uns colibri, 22. — La femelle n'a point de huppe, 23.

OISEAU-MOUCHE pourpré, 24, 25. OISEAU-MOUCHE violet à queue fourchue, 37, 38.

OISEAUX qui apprennent à parler.

Leur langue est de la même forme à peu-près que celle des perroquets, sansonnets, merles, geais, choucas, 70. — Ceux qui ont la langue fourchue, sissilent plus aisément; & ceux qui avec cela ont l'oreille plus parsaite, apprennent plus aisément à sissiler en musique; serin, linotte, tarin, bouvreuil, &c. ibid. — Les oiseaux

sont susceptibles d'éducation, 72, 73. - L'art de la Fauconnerie en est la preuve, 75, 76. - Sont les plus libres des êtres; n'ont de patrie que le Ciel, en prévoient les vicissitudes & changent de climat à propos, 77. - La nécessité de couver, les expose aux insultes de quelques quadrupèdes & des reptiles, 78. - Terreur que les oiseaux de proie inspirent à tous les autres oiseaux, leur tyrannie restreinte par celle de l'homme, 79. - Les oiseaux tiennent le premier rang après l'homme, dominent sur les habitans de l'air, de la terre & des eaux, & approchent de l'homme, par quelques-uns de leurs talens, 80. -Quelques oiseaux à ailes fortes & pieds palmés, communs aux deux continens, 83, 84. — Plusieurs oiseaux des contrées septentrionales y ont péri à mesure qu'elles se sont refroidies, 83. - Vingt espèces d'oiseaux, dont quelquesuns granivores, dans le nid desquels le coucou fait sa ponte, 332. -Oiseaux dans le nid desquels l'œuf de concou ne réussit point, 332. - Circulation dans les oiseaux, 567. — Les oiseaux ont une patrie, 583.

OISEAUX à blé, attirés par ce E e e e ij grain à la Caroline, où on ne les avoit jamais vus, 582.

OISEAUX de nuit, ne font point de nid, & pourquoi, 528.

OISEAUX de riz, attirés par ce grain à la Caroline, où on ne les avoit jamais vus, 582.

ONGLE postérieur de plusieurs coucous en forme d'éperon, 357.

— Ongle du doigt du milieu, dentelé dans l'engoulevent, 523.

— Excepté le grand ibijau, 542.

— Le montvoyau l'a dentelé sur le bord extérieur, 549, 550.

ORVERT, très-petite espèce d'oifeau-mouche, 17, 18.

Ouï E de l'engoulevent, ce qui rend cet organe plus parfait dans cet oiseau & dans les autres oiseaux de nuit, 526.

OUROUCOUAIS. Voy. COU-

### P

PALÉTUVIERS, (chenille & coucou des) 401, 402.

PAPEGAI à bandeau rouge, ou perroquet de Saint-Domingue, 241, 242.

PAPEGAI à tête aurore, n'est pas bien gros. — Apprend difficilement à parler, & parle peu. — Fait peu de bruit étant privé. — Vole en troupe, en faisant retentir l'air de cris aigres.—Vit de pacanes, pignons, graines de laurier-tulipier, &c. 247.

PAPEGAI à tête & gorge bleues, fe trouve à la Guyane, y est assez rare. — N'apprend point à parler. — A la membrane qui entoure les yeux, couleur de chair, 243. — Confondu avec le perroquet vert facé de bleu d'Edwards, 244.

PAPEGAI à ventre pourpre, se trouve à la Martinique, moins beau que plusieurs autres espèces de ce genre, 242.

PAPEGAI brun, l'un des plus rares & des moins beaux de tous les perroquets. — Se trouve à la nouvelle Espagne, est de la grosfeur d'un pigeon commun, 246.

PAPEGAI de paradis, ou perroquet de paradis, perroquet de Cuba, est joli. — Ses variétés;

PAPEGAI maillé, perroquet d'Amérique, paroît être le perroquet varié de l'ancien continent, transporté & naturalisé à la Guyane.

— N'a pas la voix des perroquets d'Amérique, mais un cri aigu & perçant. — Plumes qui entourent sa face & qu'il relève en forme de fraise, 239, 240.

PAPEGAI violet, confondu avec le crik rouge & bleu, 227, 244.

- Assez commun à la Guyane, est joli, mais n'apprend point à parler, 244.
- PAPEGAIS, perroquets du nouveau continent. Ne le trouvent point dans l'ancien, différent des amazones & des criks, en ce qu'ils n'ont point de rouge dans l'aile, 237.
- PARAGNA, paroît être du Bresil.

   A beaucoup de rouge, pourroit bien être un lori transporté des grandes Indes, 248.
- PARLER, ce que c'est, 69. Oiseaux qui apprennent à parler, 70, 428.
- PAROLE, (organes de la) dans les perroquets, 110 & Suiv.
- PATIRICH, guépier de Madagascar, y est nommé patirichtirich, mot qui a rapport à son cri. — A un large bandeau noirâtre.—Variété dans cette espèce, 495, 496.
- PATTES, l'ara vert se sert de ses pattes comme d'une main, 199.
- PEAU nue, & d'un blanc sale aux deux côtés de la tête des aras, & par-dessous, 179. Les autres perroquets n'ont qu'un petit cercle de peau nue autour des yeux, 209. Cette peau couleur de chair dans le papegai à tête & gorge bleues, 243.

- PERDRIX. L'œuf du coucou ne réussit point dans leurs nids, 332.

   Pourquoi, ibid.
- PÈRE & MÈRE, leur affection mutuelle, fondement du bon ordre, 337.
- PERRICHE à ailes variées, à queue longue & égale, nommée à Cayenne perruche commune. Vole en grandes troupes jusque dans les lieux habités. Aime les boutons des fruits de l'arbre immortel. Taille au-dessous du merle.
  - Apprend aisement à parler.
     Sa femelle. Confondu avec l'anaca, 259, 260.
- PERRICHE à front rouge, à queue longue & inégale des climats chauds de l'Amérique. N'est point l'aputé-juba, 268, 269.
- PERRICHE à gorge brune, à queue longue & égale de la Martinique, 257, 258.
- PERRICHE à gorge variée, à queue longue & égale de Cayenne. —
  Taille au-dessous du merle, 258,
  259.
- PERRICHE-ARA, appelée à la Guyane makavouanne, prononce le mot ara comme les aras, mais d'une voix plus aiguë. Se tient dans les savannes noyées. Vit des fruits du palmier-latanier. A les joues nues, la queue longue. C'est

la plus grosse des perriches, 277, 278.

PERRICHE à tête jaune, à queue longue & inégale. — Voyage de la Guyane à la Caroline, à la Loui-fiane, à la Virginie. — Se nourrit de graines & de pepins de fruits, 274, 276.

PERRICHE couronnée d'or, à queue longue & inégale, appelée à Cayenne perruche des savanes, a pondu en Angleterre cinq ou six œus assez petits & blancs, y a vécu quatorze ans. — N'est point la femelle de l'aputé-juba, 271. — Va en grandes troupes. — Est intelligente, caressante & parle bien, 272.

PERRICHE-ÉMERAUDE, à queue longue & égale, 262.

PERRICHE-PAVOUANE de Cayenne, des Antilles, à queue longue & égale. — Une des plus jolies.—Variété d'âge. — Apprend assez facilement à parler, du reste toujours un peusauvage. — A l'air leste, l'œil vis. —Vole en troupes; toujours criant. — Se nourrit du fruit de l'immortel ou corallo-dendron, 255, 257.

PERRICHES, nom donné aux perruches du nouveau continent, 255. — Se divisent en deux familles caractérisées par la longueur

de la queue. — La première famille à queue longue se partage en deux branches, dont l'une a la queue étagée également, 255 & suiv. — Et l'autre inégalement, 265 & suiv. — Les perriches à queue courte font la seconde samille, 279. — Ces perriches à queue courte sont nommées touis au Bresil, d'où elles sont originaires, ibid. — Il n'y en a que deux espèces qui apprennent à parler, ibid. — Transportées d'un continent à l'autre, ibid. — Nommées tuin par Laët, 282.

PERRIQUE de la Guadeloupe de Labat. — Variété du fincialo. — Voy. ce mot. — Ce n'est point l'aiurucatinga de Marcgrave, 268.

PERROQUET (le) & le singe sont les animaux que les Sauvages admirent le plus. — Ne sont point des êtres intermédiaires entre l'homme & la brute, 65. — Les Sauvages savent varier à volonté les couleurs du plumage de ces oiseaux; ce qui s'appelle tapirer, 66. — Le perroquet imite quelques - unes de nos paroles, les cris des animaux, mais non pas le chant, 70, 71. — En quoi consiste son imitation, 71, 72. — Les perroquets de l'ancien continent ne se trouvent point dans le nouveau, &

réciproquement, 81. - Ne s'éloignent guère de l'Équateur que de vingt-cinq degrés, 82. - Ont le vol pesant, court & peu élevé, 84. - Leur nomenclature difficile, 84, 85. - Première espèce portée en Grèce, 85. - Ces oifeaux fort à la mode chez les Romains: on les tira d'abord des Indes, & ensuite d'Afrique, 85, 86. — Se trouvent en grand nombre dans tous les pays qui leur conviennent, d'où on conclut qu'ils font plusieurs pontes, chaque ponte étant peu nombreuse, \$7. - Division du genre des perroquets en deux classes, & de chaque classe en plusieurs familles, 88. - Perroquets de l'ancien continent, 89 & suivantes. - Du nouveau continent, 177 & Suiv. - Point d'autres perroquets au Japon que ceux qui y ont été apportés, 159. - Aras les plus beaux & les plus gros des perroquets, 177, 179. - Perroquets sont des oiseaux erratiques qui causent quelquesois de grands dommages aux récoltes, 276, 277.

PERROQUET à bec couleur de sang; remarquable par sa taille, par la couleur & la grandeur de son bec, 122.

PERROQUET (le grand) à tête bleue

d'Ambome: ell un des plus grands,

Perroquet à tête grise, nommé petite perruche du Senegal. — Ce n'est point une perruche. — Vole par petites troupes serrées. — A le cri aigu. — Ne parle pas, dit Lemaire, 123, 124.

PERROQUET blanchâtre. Voyez MEÛNIER.

Perroquet brun de M. Brisson. Variété du vaza, ou peut-être espèce intermédiaire entre le vaza & le mascarin, 121.

PERROQUET cendré. Voyez JACO.
PERROQUET de Cuba. Voyez
PAPEGAI de Paradis.

Perroquet de la Dominique. Voyez Crik à tête bleue.

PERROQUET de la Martinique. Voyez AMAZONE à tête blanche.

PERROQUET de Luçon. Voyez PERRUCHE aux ailes chamarees.

PERROQUET de Macao, mauvais nom de l'ara-rouge, 182.

PERROQUET de paradis. Voyez
PAPEGAI de paradis.

PERROQUET de Saint-Domingue. Voyez PAPEGAI à bandeau rouge.

PERROQUET des anciens, 85, 141,153. — Voy. GRANDE PER-RUCHE à collier d'un rouge vif.

PERROQUET gris, prétendu du

Bresil, y avoit peut - être été transporté de Guinée, où les perroquets gris sont communs, 249.

PERROQUET noir ou vaza, ou wouresmeinte, se trouve à Madagascar, & selon quelques-uns en Ethiopie. — A le bec très-petit, & la queue assez longue, est familier, 119, 120. — Voy. PERROQUET brun.

PERROQUET varié, ou maillé, ou perroquet à tête de faucon, ou perroquet élégant, de la grosseur d'un pigeon, relève étant en co-lère les plumes de son cou. — N'est point naturel à l'Amérique. — A le cri aigu & perçant, 117, 119.

PERROQUET vert, des contrées méridionales de la Chine, gros comme une poule. — Se trouve aux Moluques, à la nouvelle Guinée, mais non en Amérique, 116, 117.

PERROQUET vert facé de bleu d'Edwards. Voyez CRIK à tête bleue; PAPEGAI à tête & gorge bleues.

PERROQUET vert & rouge de Cayenne, bâtard amazone, demiamazone. Voyez AMAZONE à tête jaune.

PERROQUET (très-petit) vert

& rouge d'Edwards, variété ou espèce voisine du moineau de Guinée, 168, 169.

PERROQUETS-AMAZONES,

PERROQUETS, proprement dits, originaires de l'Afrique & des grandes Indes, 99. - Perroquets qui ont pondu & élevé des petits en France, 115, 116, 166. - Usage d'élever & de nourrir des perroquets en domesticité, très-ancien aux Indes, 128. Comment les Sauvages d'Amérique prennent & apprivoisent les perroquets adultes, 206, 207. -Perroquets sauvages très-méchans, 207. — Petit perroquet à queue courte d'Aldrovande, pourroit bien être un kakatoës, & celui de Seba, un Iori, 285.

PERRUCHE à ailes d'or & queue courte, probablement des Indes orientales, 170, 171.

PERRUCHE à ailes noires & queue courte de Luçon. — Différences entre le mâle & la femelle. — Dorment suspendus la tête en bas. — Sont friands du suc de cocotier, 174, 175.

PERRUCHE (grande) à ailes rougeâtres, 156, 157.

PERRUCHE (grande) à bandeau noir des Moluques, mal-à-propos

nommée par quelques - uns, ara, Iori, 158. — Très-belle espèce, 156. — Capable d'attachement, ibid.

PERRUCHE à collier couleur de rose, d'Afrique, n'est point le perroquet des anciens, 152, 153. — Les deux brins de sa queue font le double du corps, 154.

PERRUCHE (grande) à collier d'un rouge vif & queue longue & égale, est selon toute apparence, le perroquet des Anciens, apporté en Grèce, par la flotte d'Alexandre, 85, 141, 142, 143. — Se trouve dans l'Asse méridionale & les îles voisines, 143.

PERRUCHE à collier & à queue courte, des Philippines, de la grosseur du moineau de Guinée, n'apprend point à parler, 173, 174.

PERRUCHE à double collier, grosse comme une tourterelle. — Se trouve dans l'île Bourbon & les continens voisins, 143, 144.

PERRUCHE à face bleue, d'Amboine, 150.

PERRUCHE (petite) à gorge jaune, d'Amérique, dénomination donnée au toui à gorge jaune, 280.

PERRUCHE à gorge rouge, des grandes Indes, la plus petite des perruches à longue queue, taille de la mésange, 157.

Oiseaux, Tome VII.

PERRUCHE (grande) à longs brins, ressemble fort à la petite perruche à tête couleur de rose à longs brins; mais elle est beaucoup plus grande, 155, 156.

PERRUCHE à moussache, de Pondichéry, a la queue aussi longue que le corps, 149.

PERRUCHE à tête bleue, 145.

PERRUCHE à tête blue & queue courte, de Sumatra, de Luçon & de Malaca. — Ne se trouve point au Pérou; se nourrit de callou. (Voyez ce mot) 163, 164.

PERRUCHE (petite) à tête couleur de rose, à longs brins, doubles de la longueur du corps, du Bengale, où elle s'appelle fridyiutah, très-belle espèce, 154, 155.

PERRUCHE à tête d'azur, des grandes Indes, de la grosseur d'un pigeon, a la queue aussi longue que le corps, 148.

PERRUCHE à tête grise & queue courte, de Madagascar, 171, 172.

PERRUCHE à tête noire, de Cayenne. Voyez CAïCA.

PERRUCHE à tête rouge, ou moineau de Guinée, ou petite perruche mâle de Guinée, 165. — Très-familière, périt souvent dans le transport, vit assez long-temps en Europe, pourvu qu'elle soit

Ffff

avec son mâle, y pond quelquefois, couve & fait éclore ses œuss.

— Le mâle & la femelle fort attachés l'un à l'autre. — Ces oiseaux
causent beaucoup de dommages
aux grains. — Se trouvent en
Éthiopie, aux Indes, à Java,
166, 167. — Appelés mal-àpropos moineaux du Bresil, ibid. —
C'est le psittacus minimus de Clusius. — Dissèrent du perroquet
d'Amérique de diverses couleurs,
donné par Seba, 168.

PERRUCHE aux ailes bleues & à queue courte, du cap de Bonne-espérance, espèce nouvelle, 173.

PERRUCHE aux ailes chamarrées, ou perroquet de Luçon, a les ailes beaucoup plus longues que les autres, 151.

PERRUCHE aux ailes variées & à queue courte, de Batavia, de Luçon, espèce nouvelle, 172.

PERRUCHE couronnée de saphir, la même que notre perruche à tête bleue & queue courte, 170.

PERRUCHE (petite) de Cayenne, la même que le sosové, 280.

PERRUCHE de la Guadeloupe, confondue avec le crik, 229.

PERRUCHE (petite) de l'île de Saint-Thomas. Voyez toui à tête d'or.

PERRUCHE des Moluques, variété ou espèce voisine de la perruche à face bleue, 150.

PERRUCHE des Savanes, nom donné à Cayenne, à la perriche couronnée d'or, 272.

PERRUCHE des terres Magellaniques. Voyez PERRICHE ÉMERAUDE. — Ne se trouve point au détroit de Magellan, 263.

PERRUCHE huppée, de Java, très-belle petite espèce, sa huppe a été comparée à l'aigrette du paon, vole en troupes, jase beaucoup, apprend facilement à parler. — Sa queue est très-longue, 160, 161.

PERRUCHE jaune, d'Angola, 147.

PERRUCHE ILLINOISE, nom donné mal-à-propos à l'aputé-juba, 270.

PERRUCHE-LORI, une des plus jolies, de grosseur moyenne, différente de l'avis paradisiaca orientalis de Séba, 145, 146.

PERRUCHE (petite) Maïpouri de Cayenne. — Nom donné au maïpouri, 250.

PERRUCHE poux-de-bois, nom de l'aputé-juba de Cayenne, 270.

PERRUCHE-SOURIS, probablement espèce nouvelle de l'île de France, la moins brillante de toutes; a la queue aussi longue que le corps, 148, 149.

PERRUCHE verte & rouge du midi de l'Asse & non du Japon, 159.

Perruches de l'ancien continent.

—Division des perruches à longue queue en deux familles, 140.

A queue longue & également étagée, ibid. & suiv. —Perruches à queue longue & inégale, 152 & suiv. — A queue courte, 162 & suiv. — Nids & sommeil de quelques espèces, ibid. — Perruches vont ensemble par grandes troupes sans jamais faire de société avec les perroquets, 256.

PERSIL, contraire à l'ara vert, 201.
PHILEDON ou PHILEMON, noms
du polochion, 477.

PIAYE (coucou), 414.

PIEDS des oiseaux-mouches, presque imperceptibles, 3, 4.— Le couroucou a les doigts divisés par paires ainsi que les anis, les coucous, les perroquets, &c. 295.

— Pieds du guépier semblables à ceux du martin-pêcheur, 436.

— Pieds courts & patus de l'hirondelle de fenêtre, 626, 628.

— Pieds encore plus courts des martinets, 645.

PIE-GRIÈCHE couve l'œuf du coucou déposé dans son nid, 332.

PIGEON messager, 74, 75.
PILLEO, nom Péruvien du colibri

piqueté, 50.

PIMENT vert (fumée de) employée par les Sauvages d'Amérique, pour étourdir & prendre les vieux perroquets, 206.

PLASTRON blanc, espèce de colibri, 61.

PLASTRON noir, espèce de colibri. Sa femelle, 59 & 60.

PLUMES des ailes des oiseaux-mouches, 3. De la gorge du rubis; coupe & disposition de ces plumes & des plumes éclatantes des autres oiseaux-mouches; 14.—Plumes à la base du bec des oiseaux-mouches & colibris, 21. - Plumes surabondantes ou parasites de quelques oiseaux. — Ce que c'est, 32. —Les Américains prenoient les aras trois ou quatre fois l'année pour s'approprier leurs belles plumes, dont ils se faisoient des parures, 186, 189. — Plumes de perroquet. —Objet de commerce pour les Sauvages d'Amérique, 207. - Plumes du maïpouri, du caïca collées contre le corps, 251, 252. - Celles du couroucou à chaperon violet, sont très-fournies & tombent au plus léger frottement.-Les Mexicains en faisoient des tableaux très-agréables, 296. -

Ffff ij

Plumes soyeuses de la huppe, du cou, de la poitrine & des épaules du touraco, 301. — Plumes de disférentes espèces dans le houhou, 367. — Plumes de la naissance de la gorge dans le polochion, terminées par une espèce de soie, 4-7.

POCHES (espèces de) où le crik à gorge jaune conserve son manger, & d'où il le tire par une sorte de numination, 224.

Poissons, vivent plus long-temps dans l'air sans eau, que dans l'eau sans air, 5-0 et suiv.

Polochion, des Moluques. — Espèce intermédiaire entre les guépiers & les promerops. — Son criest polochion, qui signifie baisons-nous. — A les plumes de la naissance de la gorge terminées par une espèce de soie, 477.

PONTE des perroquets. Voyez
PERROQUET. — Ponte de quelques perroquets en France, dont
les petits ont été élevés par les
père & mère, 115. — Deux perruches de Gorée font éclore en
France deux petits au mois de
janvier, 166. — Ponte des aras,
186. — Des amazones, 205. —
Ponte dans le nid d'autrui, 305

& Suiv. 316. — La saison de la

ponte des oiseaux à la Guyane, est la saison des pluies, 548. — L'hirondelle de cheminée fait deux pontes par an, 597. — N'en fait point au Sénégal, 602. — Pontes des hirondelles de fenêtre, 621. — Ponte unique des martinets, 651.

Pou des martinets, 660.

POUX-DE-BOIS, quelques perriches font leur nid dans les ruches de ces insectes, 270.

PROMEROPS. Rapports & dissérences entre ce genre & ceux des huppes & des guépiers, 435 & suiv. — Se trouvent en Asie, en Afrique & en Amérique, 437.

PROMEROPS à ailes bleues, du Mexique. — Se tient sur les montagnes. — Vit d'insectes. — Taille de la grive. — Pennes intermédiaires très-longues, 467, 468.

PROMEROPS (grand) à paremens frisés, de la nouvelle Guinée. — A les pennes intermédiaires de la queue très-longues; les couvertures des ailes relevées en éventail & même quelques-unes des scapulaires; sur ces plumes naissent plusieurs autres longues plumes en partie décomposées, 472, 473.

PROMEROPS brun à ventre tayé, de la nouvelle Guinée. — A les pennes intermediaires de la queue très-

longues. — Différences de la femelle. — Autres variétés, 471.

PROMEROPS brun à ventre tacheté, du cap de Bonne-espérance. — Les six pennes intermédiaires de la queue très-longues, 469, 470. — La femelle est plus petite, & ses couleurs sont plus soibles, 470.

Promerops orangé, de la Guyane.

— Différences de la femelle appelée cochitototl, 474, 475. —
Cet oiseau a la queue carrée & beaucoup moins longue que les autres de ce genre, 475.

PROMERUPE de l'orient de l'Asse.

— Espèce intermédiaire entre la huppe & le promerops, 465. — Taille de l'étourneau. — Les deux pennes intermédiaires de la queue très-longues, 465, 466.

PUCES & PUNAISES trouvées dans des nids d'hirondelles de fenêtre, 617.

# Q

QUADRUPEDES. Idée de la circulation de leur sang, 567.

QUAPACTOL ou le RIEUR, du Mexique. — Son cri ressemble à un éclat de rire. — Passoit pour un oiseau de mauvais augure. — Taille de notre coucou, 408, 409.

QUAUCILUI, nom donné par Seba au guépier à tête grise.

QUAXOXOCTOTOTL, 297.

QUEUE du plus petit oiseaumouche. - Erreur à son sujet; 12. - Fourchue dans le rubis & l'améthiste, 16. - Queue du rubis-topaze, 20. — De l'oiseaumouche à raquettes, 23, 24. Longue queue de quelques oiseaux-mouches, 36, 40. — Queue des colibris, diffère de celle des grimpereaux par le nombre des plumes, 42. - Longs brins de la queue du colibri-topase, 46, 47. - Manquent à la temelle, 47. -Queue à longs brins de quelques espèces de colibri, 49, 51, 54, 55. - Couleurs de la queue du colibri, nommé collier rouge, 59. -Queue courte à pennes égales; caractère du perroquet proprement dit, de l'ancien continent, 99. - Queue des loris - perruches, plus longue que celle des autres Ioris, 137. - Non étagée, 139. - Queue longue & égale ou inégale; caractères distinctifs de deux familles de perruches, 140 & Juiv. 152 & Juiv. - La perruche huppée a la queue trèslongue, 160. - Courte queue; autre caractère d'une famille de perruches, 162 & Suiv. - Queue

très-longue; l'un des caractères distinctifs des aras, 179. - Grande queue du touraco, 301. — Queue de la plupart des coucous composée de dix pennes étagées, 355, 356, 362, &c. - Différens ports de queues dans ces mêmes oiseaux, 357. - Coucous qui ont douze pennes à la queue, 392, 395. - Queue du coucou cornu, triple de son corps, 410. — Couvertures de la queue très-longues dans une espèce de coucou, 411. - Queue du houtou longue, étagée & ayant les deux pennes intermédiaires ébarbées près du bout, 432, 433. - La plupart des espèces de guépiers & quelques espèces de martin-pêcheurs, ont les deux pennes intermédiaires de la queue fort excédentes, 436, 437. - Queue de la huppe composée de dix pennes, 460. – Les deux pennes intermédiaires de la queue très - longues, 466. -Queue du promerops orangé, carrée & beaucoup moins longue que dans les autres promerops, 475. — Queue de l'engoulevent, composée de dix pennes, 523.-Celle du guira-querea a les deux pennes intermédiaires très-longues, 5 3 8.—Hirondelles dont les pennes de la queue sont terminées par des piquans, 699 & suiv.

#### R

Ramier, couve l'œuf du coucou,

RESPIRATION des grenouilles,

RIEUR (oiseau). Voyez QUA-PACTOL.

Rossignol, couve l'œuf du coucou déposé dans son nid, 332.

ROUGE-GORGE, repousse le coucou lorsqu'il se présente pour pondre dans son nid, 329. — Couve l'œuf du coucou déposé dans son nid, 332.

ROUGE-QUEUE, couve l'œuf du coucou déposé dans son nid, 332.

Rubis, une des plus petites espèces d'oiseau-mouche, 13. — Son plumage. — Forme de ses ailes, 14. — S'avance plus que les autres oiseaux - mouches dans les terres septentrionales, 15. — Se nourrit comme les autres du nectar des fleurs, ibid.

RUBIS-ÉMÉRAUDE, espèce d'oiseau-mouche, 31, 32.

RUBIS-TOPASE, espèce d'oiseaumouche. — Plumage, queue, dimensions, 19, 20. — Bec. — Différences du mâle à la semelle, 21. —Variétés d'âge ou de climat, 21, 22. RUFALBIN du Sénégal, porte sa queue épanouie. — A l'ongle postérieur fort long. — La taille du merle. — La queue très-longue, 370, 371.

RUMINATION d'une espèce de perroqueis, 224.

# 5

SALANGANE des Philippines, des Moluques, &c .- Espèce d'hirondelle de rivage, fort petite. -Son nid se mange, 682, 683 & suiv. — Ce nid différent des nids d'alcyons des Anciens, 684.—Sa forme; lieux où la salangane le construit, 689. — Matière qu'elle y emploie, 689, 690. - Sa forme, sa structure, 691. – Qualité de cette nourriture, ibid. & suiv. — Cette espèce d'hirondelle est trèsnombreuse, 692. - Appelée aussi hirondelle de mer, alcyon, 693. -N'est point de passage. — A le vol de nos hirondelles, mais vole un peu moins, 694. - A les ailes plus courtes, ibid. - Taille audessous du troglodyte, ibid.

SALIVE du coucou; ce que c'est, 309, 312.

SANG d'une espèce de grenouille employé, dit-on, à tapirer les perroquets, 66, 235, 236. Circulation du sang dans les divers animaux, 567.

SAN-HIA de la Chine, a les deux pennes intermediaires de la queue fort longues. — Ressemble au coucou huppé à collier, 389 e suiv.

SANSONNET. Voyez OISEAUX.

SAPHIR, espèce d'oiseau-mouche, de taille un peu au-dessus de la moyenne, 26.

SAPHIR-ÉMERAUDE, espèce d'oiseau-mouche de taille moyenne, 26, 27.

SASSEBÉ ou XAXBÈS. Papegai naturel, dit-on, à la Jamaïque,

SENS: quelle influence un seul sens de plus ou de moins a sur les habitudes & les propriétés d'un animal, 531.

SERIN. Voyez OISEAUX. - Serin apprivoisé, 73.

SERINES qui couvent des œufs de merle, de linotte, de bouvreuil, d'une autre serine avec les leurs, 326. — Autre serine qui couve des œufs de fauvette avec les siens, & qui élève en même temps deux petits bruans nouvellement éclos, 327. — Autre qui couve des œufs de pinson, élève ensuite deux petits bruans; mange ses œufs, & fait éclore un œuf

unique de rouge-gorge, 328. -Autre qui couve des œufs de pinson, de fauvette, de sittelle ou torchepot, de linotte par préférence aux siens; fait éclore celui de linotte resté seul, 328, 329. - L'une des serines précédentes mange ses œufs & ensuite un œuf de coucou qu'elle couvoit avec les siens, 329.

SINCIALO, perriche à queue Iongue & inégale, de Saint-Domingue, &c. - Taille du merle. - Queue beaucoup plus longue que le corps. - Imite toutes les voix. - Se perche en nombre fur les arbres — Jasent toutes à la fois. - Sont vives & gaies. - S'apprivoisent aisément, 265, 266. — Se nourrissent de graines de bois d'Inde. - Leur chair bonne à manger, 267.

SINGES. Voyez PERROQUET. - Nommés hommes sauvages par d'autres Sauvages. - Que seroitce s'ils eussent eu la faculté de la parole, 66, 67.

SITTACE, nom Indien du perroquet, 86.

SOCIÉTÉ, ses premiers germes dûs à la tendresse maternelle, 68.

SOMMEIL, quelques perruches de l'ancien continent dorment accrochées à une branche la tête en-bas, 162.

Sosové, est appelée aussi petite perruche de Cayenne; espèce de toui, commun à la Guyane. -Apprend à parler. - A la voix de Polichinelle, 280, 281.

STRESCHIS, nom donné à l'hirondelle de rivage, 636.

SUCE-FLEURS à ailes brunes. Voyez OISEAU-MOUCHE pourpré.

ABAC (fumée de) employée par les Sauvages de l'Amérique, pour étourdir les vieux perroquets qu'ils prennent, & les apprivoiser, 206, 207.

TABLEAUX faits par les Sauvages avec des plumes, 296.

TACCO, coucou à long bec de la Jamaïque. — Ressemble à l'oiseau de pluie ou vieillard, 402. - En quoi il en diffère. - Tacco est son cri habituel; en a encore un autre. - Vit d'insectes, des lézards nommés anolis, de petites couleuvres, de grenouilles, de jeunes rats. — Peu farouche. — Son vol. - Sa chair mauvaise à manger. -Se retire & se cache au fond des bois pour faire sa ponte. - On ignore s'il fait un nid comme les

autres

autres coucous d'Amérique, 404 & suivantes.

TAHUA ou TAVOUA. Voyez CRIK & TAVOUA.

TAITSOU de Madagascar, a la queue étagée, 391, 392.

Ressemble à la nôtre suivant Marcgrave, à notre martinet suivant M. Sloane. — Fréquente les Savanes, les plaines. — Se perche sur les arbuiles, 678, 680.

TAPIRER les perroquets (art de) 66, 235. — Cette opération douloureuse & dangereuse pour ces oiseaux, 235, 236.

TARABÉ ou AMAZONE à tête rouge du Bresil. — Ne se trouve point à la Guyane, 211, 212.

TARIN. Voyez OISEAUX.

TAVOUA, confondu avec le crik.

— Est un papegai, 229, 240,
241. — Parle mieux. — Est plus
agile & plus ingambe que les autres
perroquets. — Méchant & traître.

— Mord en caressant. — Beau. —
Assez rare à la Guyane. — Approche quelquesois des habitations,
240, 241.

TETTE-CHEVRE. Voyez ENGOU-LEVENT.

TIRICA, espèce de toui fort doux.

— Apprend à parler. — Appelé
aussi petite jaseuse, 281, 282.—
Oiseaux, Tome VII.

Transporté aux Philippines, où il a subi quelques changemens, 282.

TOMINEOS, nom espagnol de l'oiseau-mouche. — D'où dérivé,

To'RCOL, pond quelquesois dans des nids de sittelle, 316.

Tous à gorge jaune, 280.

Tous à tête d'or, du Bresil. — A pour variété la petite perruche de l'île de Saint-Thomas, 284.

Tours, nom Brasilien des perriches à queue courte, 278. — Sont de la grosseur du moineau, & les plus petites des perriches du nouveau continent, 279.

Toulou de Madagascar, variété du houhou, 369.

Touraco, un des plus beaux oiseaux de l'Afrique. — Sa huppe, couronne ou mitre. — N'a de commun avec le coucou, auquel on l'a comparé que la position des doigts deux & deux. — Bec courbé. — Grosseur du geai. — Grande queue. — Deux ou trois espèces ou variétés dans ce genre, 300 & suivantes. — Son plumage avant & après la mue, 301,304. — Mange des fruits. — Son cri. — Indigène en Guinée. — Ne paroît pas être en Amérique, 302,304.

Gggg

Touraco d'Abyssinie, variété du 1 uraco, 301.

TOURACO du cap de Bonne-espérance, variete du touraco, 306.

TROGLODYTE femelle, couve & fait éclore un œuf de merle, 326. — Couve l'œuf du coucou dépoté dans son nid, 332.

TZANATLTOTOTL, 297.

#### V

VAZA. Voyez PERROQUET

VENTRICULE, différence entre le ventricule d'un coucou sauvage & celui d'un coucou apprivoisé, 348 & suiv. — Ventricule d'un jeune coucou velu intérieurement, 350.

VERDIER, couve l'œuf du coucou, 307.

VERMINE des nids d'hirondelles, 617, 618. — Des martinets, 652, 660.

V E R S (petits) trouvés dans des nids d'hirondelles de fenêtre, 617.

VERS-MACAQUES, se logent dans les narines des perroquets, des cassiques, &c. des chevaux, des singes, &c. 187.

VERT-DORÉ, espèce d'oiseaumouche, 29, 30.

VERT-PERLÉ, une des plus petites espèces de colibri, guère plus grand que l'oiseau-mouche huppé, 62.

VIEILLARD ou oiseau de pluie, coucou d'Amérique. — Sa barbe blanche. — Il annonce la pluie par ses cris répétés. — Se nourrit de graines & de vermisseaux. — Plumes de sa tête duvetées & soyeuses. — Taille un peu audessus du merle. — Estomac trèsgrand. — Queue aussi longue que le corps, étagée, 398, 400. — Variétés. — Le Vieillard à ailes rousses, 400, 401. — Petit vieillard ou coucou des palétuviers, 401.

VIEILLARD à ailes rousses; variété du vieillard. — Est solitaire. — Quitte la Caroline son pays, aux approches de l'hiver, 400, 401.

VIEILLARD (petit) ou coucou des palétuviers de Cayenne; variété du vieillard. — Vit d'insectes, surtout de la grosse chenille qui ronge les seuilles des palétuviers, 401.

Voix ou cri de l'oiseau-mouche, 6.

— Du colibri, 44, 45. — Voix des enfans imitée de préférence par le jaco, & par tous les oiseaux parleurs, au rapport des Anciens, 102. — Voix des perroquets de l'ancien monde, différente de celle des perroquets d'Amérique, 119.

— Le cri de l'ara est ara, prononcé

d'un ton rauque, grasseyant & très-fort, 179. - Voix forte du crik à tête violette, 234. - Voix du maïpouri, espèce de perroquet semblable à celle du tapir, 250, 251. — Différens cris des coucous mâles & femelles, jeunes & vieux, 335. - Cri fingulier du coucou de Loango, 354.—Du quapactol, 408. - Cri sourd de l'ani, à quoi ressemble, 419. - Cri du momot, 430, 433. - De la huppe, 447, 453. - Des guépiers, 484. -Bourdonnement & cri de l'engoulevent, 520, 521. - L'engoulevent varié de Cayenne a deux cris, 545. - Cri de l'hirondelle, 596, 599. — Différens cris des martinets, 651, 656. — Cri de l'hirondelle des blés de l'île de France a du rapport avec celui de notre hirondelle de cheminée, 695.

Vol des hirondelles, 555, 556, 601. — Leçons de vol données par les hirondelles de cheminée à leurs petits, 597. — Vol des martinets, 645.

Vourobriou de Madagascar, a douze pennes à la queue. — Le bec plus long & plus droit que les autres coucous, 395.—La femelle

plus grosse que le mâle; elle a aussi le plumage disterent, 395, 396, 397.

VUE, effets de sa trop grande sensibilité, 526 & suiv. 531.

#### W

WHEEL-BIRD, l'un des noms de l'engoulevent. Voyez ce mot.

WHIP-POUR-WILL, ainsi nommé d'après son cri. — Ses migrations. — Sa ponte. — Ses œuss. — Incubation, 534, 535. — A paru nouvellement en Virginie, 535. — Taille de cet oiseau, 536.

WOURESMEINTE. Voyez PER-ROQUET NOIR.

# X

XAXBÈS. Voyez SASSEBÉ.

#### Y

Y EUX (les) des petits hirondeaux crevés, se rétablissent d'eux-mêmes, 598.

#### Z

Zelande (nouvelle) il est douteux qu'on y ait trouvé des perroquets, 263.

ZITZIL. Voyez COLIBRI piqueté.

FIN de la Table des Matières du sixième Volume.

# ERRATA pour le Tome VI des Oiseaux.

PAGE 621, dans la note (g), ce nid observé par M. Hebert sur le ressort d'une sonnette; étoit l'ouvrage d'un couple d'hirondelles domestiques, & l'observation doit être renvoyée à l'histoire de ces hirondelles.

Abidem, ligne 6, des notes en remontant, la forme demi-circulaire, &c.
effacez en entier cette phrase qui termine la note.

# TABLE DES MATIÈRES

# Contenues dans le septième Volume.

# A

Acacahoactli; oiseau indiqué par Nieremberg, auquel on a malà-propos donné le nom de martinpêcheur. — Et qui paroît être une espèce de cigogne ou de jabiru, pages 213 & 214.

AIGRETTE, petite espèce de héron blanc, qui porte de longues plumes soyeuses sur le dos, & ces belles plumes servent à faire des aigrettes pour embellir & relever la coisfure des semmes, 373. — Description de ces belles plumes, ibid. — Description de l'oiseau. — Il est plus brun que blanc dans le premier âge. — C'est un des plus petits hérons. — Ses dimensions. — Ses habitudes naturelles. — Il se trouve dans les deux continens, 374. — Et presque dans tous les pays du monde, 375.

AIGRETTE (la demi-) espèce de héron du nouveau continent, ainsi nommé parce qu'il n'a pas comme les aigrettes un panache aussi étendu sur le dos, mais seulement un faisceau de brins effisés qui lui dépassent la queue, & représentent en petit les tousses de l'aigrette. — Description de la demi-aigrette, & ses dimensions, 378 & 379.

AIGRETTE (la grande) est un héron du nouveau continent. — C'est la plus belle de toutes les espèces de héron. — Sa ressemblance avec l'aigrette d'Europe. — Ses dimensions. — Elle porte un magnissique parement de plumes soyeuses. — Sa description; ses habitudes naturelles, 377. — Elles ne vont pas en troupes comme les petites aigrettes, 378.

AIGRETTE (l') rousse, espèce de héron du nouveau continent; ses dimensions & sa description, 378.

ALATLI, espèce de grand martinpêcheur du nouveau continent, 208. — Ses dimensions; il n'a pas les couleurs aussi brillantes que les autres. — Sa description. — C'est un oiseau voyageur qui se trouve aux Antilles & au Mexique, 209. ALCYON, nom célèbre chez les Grecs, 165. — Ce que c'étoit que les jours alcyoniens, 166.

ALCYON. Foy & MARTIN-PÊCHEUR. — L'alcyon des Grecs est certainement le même oiseau que notre martin- pêcheur. — Sa description par Aristote, 167. — Erreurs des Naturalistes qui ont fait deux espèces d'alcyon, 170.

ALCYON, nids d'alcyon. Les nids fameux du Tunquin & de la Cochinchine que l'on mange avec délices, & que l'on a nommés nids d'alcyon, sont l'ouvrage & le nid de l'hirondelle salangane, 175.

ALCYONIUM. Les alcyonium des Anciens ne sont pas des nids d'alcyon, mais des petottes de mer ou des holothuries qui n'ont aucun rapport avec des nids d'oiseaux,

ALOUETTE de mer (l') n'est point une alouette; ses légères ressemblances & ses grandes dissérences avec l'alouette, 548. — Sa description. — Elle ressemble assez à la petite bécassine. — Elle se tient de présérence sur les bords de la mer, & on la trouve quelquesois sur ceux des rivières. — Les alouettes de mer volent en troupes très-serrées. — Leur chair est bonne à manger fraîche, mais prend un

goût huileux lorsqu'on la garde un peu de temps, 549. — Leurs habitudes naturelles. — Elles secouent la queue incessamment. — Leurs voyages & leurs passages, 550. — L'espèce en est commune aux deux continens, & répandue du nord au midi dans l'ancien, 551.

AMÉRIQUE. Tableau des savanes noyées & des terres marécageuses de l'Amérique, 335 & suiv.

ARABIE PETRÉE. Tableau de cette terre déserte, 336.

ARACARIS (les) ressemblent aux toucans, mais sont bien plus petits; on en connoît quatre espèces toutes originaires des climats chauds de l'Amérique, 126. — Ils ont le bec plus solide & plus dur que les toucans, 128. — Ils ont de même une plume pour langue, ibid.

ARACARI (l') à bec noir; sa description d'après Nieremberg. — Il se trouve au Mexique, 130.

ARACARI (l') bleu; sa description d'après Fernandez. — Il se trouve au Mexique, 131.

# B

BABOUCARD (le) espèce de martin-pêcheur de moyenne grandeur de l'ancien continent, qui se trouve au Sénégal. — L'espèce est

très-voisine, & peut-être la même que celle du martin - pêcheur d'Europe, 193.

BARBICAN, oiseau qui tient du barbu & du toucan, & se trouve sur les côtes de Barbarie. — Ses ressemblances & ses différences avec les barbus & ses toucans. — Sa description, 132. — Ses dimensions. — Il a les pieds si courts qu'il a grande peine à marcher, 133.

BARBUS (les oiseaux); différences des barbus de l'ancien continent de ceux du nouveau que l'on appelle tamatias, 93. - Les barbus de l'ancien continent n'ont pu passer dans le nouveau, parce qu'ils ont les ailes courtes & le vol pesant; & par la même raison les tamatias du nouveau continent n'ont pu passer dans l'ancien. -Ressemblances & disférences des barbus & des tamatias, 101. — Les barbus des grandes Indes, attaquent les petits oiseaux, & ont à peu-près les habitudes des piesgrièches, 102.

BARBU (le grand): ses dimensions & sa description. — Il se trouve à la Chine, 106.

BARBU (le petit); c'est le plus petit oiseau de ce genre; il n'a que quatre pouces de long deur. — Sa description, 105.

BARBU (le) à gorge jaune; ses dimensions & sa description. — Différence du mâle & de la semelle. — Il se trouve aux Philippines, 102.

BARBU (le) à gorge noire: il se trouve aux Philippines. — Sa description par M. Sonnerat, 103.

BARBU (le) à plastron noir; il se trouve au cap de Bonne-espérance. — Ses dimensions & sa description, 104.

BARBU vert: ses dimensions & sa description. — Il se trouve aux grandes Indes, 107.

BARGES (les) forment une petite famille immédiatement au-dessous de la bécasse; elles ont la même forme de corps, mais les jambes plus hautes & le bec encore plus long, mais conformé de même. - Elles ne vivent que des vers & des vermisseaux qu'elles tirent du limon. - Leur voix est assez extraordinaire & approchante du bêlement d'une chèvre. - Elles partent de loin & jettent un cri de frayeur en partant, 498. - Elles sont rares dans les contrées éloignées de la mer, & se plaisent dans les marais salés. - Elles passent

régulièrement sur nos côtes de Picardie dans le mois de septembre.—Elles courent à terre comme les perdrix, & on peut les rassembler en les tournant pour en tuer alors plusieurs d'un seul coup; elles ne séjournent qu'un jour ou deux dans le même lieu. — Elles ne nichent pas sur nos côtes de France; leur chair est délicate & très-bonne à manger. — Nous connoissons huit espèces de barges, 499.

BARGE aboyeuse; elle est ainsi nommée, parce que son cri resfemble en quelque sorte à un aboiement, sor.— Ses dissérences avec la barge grise. — Sa description. — Ses dimensions. — Cette espèce habite les marécages voisins des côtes maritimes de l'Europe, tant sur l'océan que sur la méditerranée. — Ses autres habitudes naturelles, so2.

BARGE blanche; le bec de cette barge fléchit en haut comme celui de l'avocette. — Caractères dont la plupart des barges portent quelques légères traces; mais qui est fortement marqué dans celle-ci, 508 & Suiv. — Ses dimensions. — Sa description, 509.

BARGE brune; elle est de la taille

de la barge aboyeuse. - Sa description, 508.

BARGE commune: sa description.

— Ses dimensions. — Cette barge se trouve quelquesois assez loin de la mer; on en a vu dans la province de Brie, 500 & 501.

BARGE rouffe. Ses dimensions. — Sa description. — On connoît cette barge sur nos côtes, & elle se trouve aussi dans les parties du nord des deux continens, 504 & 505.

BARGE rousse, (la grande) est plus grande que la précédente. — Sa description, 505. — Cette espèce de grande barge rousse ne paroît pas se mêler avec l'autre barge rousse, car les deux espèces passent séparément s'une de l'autre, sur nos côtes. — La grande barge rousse se trouve aussi sur les côtes de Barbarie, 506.

BARGE rousse de la baie d'Hudson; ses différences avec la grande barge rousse d'Europe; elles sont assez légères pour qu'on puisse penser que ces deux espèces sont originairement les mêmes. — C'est la plus grande espèce de ce genre. — Ses dimensions. — Sa description, 507.

BARGE variée; elle a beaucoup de rapport avec la barge aboyeuse, & n'en

& n'en est peut-être qu'une variété.

— Ses ressemblances & ses dissérences, 503. — Sa description, 504.

BÉCASSE (la) arrive dans nos bois vers le milieu d'octobre en même temps que les grives, 463. - Elle descend des hautes montagnes où elle habite pendant l'été, & d'où les premiers frimats déterminent fon départ & nous l'amènent. -Les voyages de la bécasse ne se font donc qu'en hauteur, c'est-àdire, de haut en bas, & de bas en haut, & non pas en longueur comme ceux des autres oileaux qui changent de contrée, 464. - Ces oiseaux arrivent la nuit & quelquefois le jour par un temps sombre, toujours une à une ou deux ensemble, & jamais en troupes. - Elles préférent les bois où il y a beaucoup de terreau & de feuilles tombées; elles s'y tiennent cachées tout le jour, & il faut des chiens pour les faire lever; & elles ne quittent ces endroits fourrés que pendant la nuit, pour se répandre dans les clairières des bois; leurs habitudes naturelles en cherchant leur nourriture; leur vol; leur défiance, 464 & 465.—Quoiqu'elles aient de grands yeux, elles ne voient bien que dans le crépuscule.

Oiseaux, Tome VII.

- La bécasse a un pressant desir de changer de lieu après le coucher & avant le lever du soleil; exemple à ce sujet. - Elle-se promène au clair de la lune. - Manière de la chasser & de la prendre, 466 & 467. — On reconnoît les lieux que fréquente la bécasse à ses fientes qui sont de larges fécules blanches & sans odeur. - Son instinct est obtus, & son naturel est stupide, 468. - Elle ne se nourrit pas de graines ni de fruits; elle ne vit que de vers & de petits insectes qu'elle cherche en fouillant avec son bec dans les terres molles, 469. -Elle ne gratte point la terre avec les pieds; elle détourne seulement les feuilles avec son bec en les jetant brusquement à droite & à gauche; il paroît qu'elle cherche à discerner sa nourriture par l'odorat, plutôt que par les yeux qu'elle a mauvais. Mais la Nature semble lui avoir donné dans l'extrémité du bec, un organe de plus & un sens particulier approprié à son genre de vie; la pointe en est charnue plutôt que cornée, & paroît suiceptible d'une espèce de tast propre à démêler l'aliment convenable dans la terre fangeuse, 470, 471. - Description de son bec; c'est de la longueur de ce bec que la

Hhhh

bécasse a pris son nom dans la plupart des langues. - Sa tête est plutôt carrée que ronde, 470 & 471. - Description de son plumage. - Description de ses parties intérieures. - Dimensions des intestins. — Dimensions de l'oiseau. 472.—Son corps est en tout temps fort charnu, mais il est fort gras fur la fin de l'automne, & tout le monde sait que la bécasse est alors & même pendant l'hiver un trèsbon gibier. - Cependant les chiens ne veulent point en manger, & l'odeur de l'oiseau leur répugne si fort, qu'il n'y a que les barbets qu'on puisse accoutumer à rapporter cet oiseau. - C'est au mois de mars que presque toutes les bécasses quittent nos plaines pour retourner aux montagnes où elles nichent pendant l'été, 473. -Elles partent appariées, & volent alors rapidement & fans s'arrêter pendant la nuit, mais seulement pendant le jour. — Il en reste quelques-unes dans les terres élevées de nos provinces de France, comme en Bourgogne & en Champagne, 474. - Elle fait son nid par terre; il est composé de feuilles ou d'herbes sèches, entre-inêlées de petits brins de bois, le tout rassemblé sans art, & amoncelé

contre un tronc d'arbre ou sous une grosse racine; on y trouve quatre ou cinq œufs oblongs, un peu plus gros que ceux du pigeon commun; ils sont d'un gris-roussâtre, marbrés d'ondes plus foncées & noirâtres. - Les petits quittent le nid presque au moment qu'ils sont éclos; ils courent jusqu'à ce qu'ils puissent voler, mais ils volent aussi de bonne heure & avant que le corps soit couvert de plumes. - Le père & la mère les précèdent ou les suivent, & ne les quittent pas tant qu'ils ont besoin de leurs secours, 475. — Ces oiseaux ne font entendre leur voix que dans le temps de l'éducation de leurs petits. - Attachement du mâle & de la femelle. - Les mâles se battent & se disputent les femelles. - L'espèce de la bécasse est universellement répandue du Nord au Midi dans les deux continens, 476. —On l'a trouvée au Groënland comme au Kamtschatka, en Egypte, en Barbarie, au Sénégal, en Guinée, au Japon, aux Illinois, à la Louissane & dans plusieurs autres endroits du nouveau continent, 477 & 478.

BÉCASSE (variétés de la ) La bécasse blanche ne paroît être qu'une dégénération individuelle; quelquefois le plumage est tout blanc, mais il est souvent mêlé de quelques ondes de gris ou de marron, 479. — La bécasse rousse, n'est encore qu'une variété dans l'espèce de la bécasse commune, sa description, 480. — Il ya aussi une variété de grandeur dans la bécasse commune; mais cette dissérence n'est pas assez grande pour en faire deux espèces séparées, d'autant que ces bécasses plus grandes ou plus petites, ne laissent pas de s'unir & de produire ensemble, ibid.

BÉCASSE des Savanes; cette bécasse d'Amérique, est d'un quart plus petite que celle de France, & cependant elle a le bec encore plus long; elle a aussi les jambes un peu plus hautes: sa description. - Ses habitudes naturelles, conformes aux terres & au climat qu'elle habite, & en même temps différentes de celles de notre bécasse. - Sa manière de nicher; elle ne pond que deux œufs. -Mais elle fait plus d'une ponte par an, 481. — Ces bécasses des Savanes vont ordinairement deux ensemble, & leur chair est aussi bonne à manger que celle de la bécasse de France, 482.

BÉCASSEAU, cet oiseau est connu vulgairement sous le nom de cul

blanc des rivages; il est gros comme la bécassine commune. - Sa description, 535. - Il se trouve au bord des eaux, & particulièrement sur les ruisseaux d'eau vive. - Ses habitudes naturelles & son vol. -Il vit solitaire, & n'aime point à changer de lieu. - Il a une expression de sentiment assez marqué dans la voix, qui est modulce, 536. - Il voyage quelquefois dans des saisons, où la plupart des autres oiseaux sont fixés par le soin des nichées. - Ses habitudes naturelles. - Sa chair est très-bonne à manger, 537. - Il secone sans cesse la queue en marchant. -Confusion des nomenclatures au sujet de cet oiseau, 538.

BÉCASSINE, comparaison de la bécasse & de la bécassine, 483.—
Leurs habitudes naturelles sont opposées, car la bécassine ne fréquente pas les bois, mais se tient dans les endroits marécageux des prairies, dans les herbages & les ossers qui bordent les rivières; elle s'élève très-haut en volant, 484.— Elle a deux cris différens.— En France, les bécassines paroiffent en automne, & le plus souvent elles sont seules.— Elles partent de fort loin.— Leur manière de voler. Il en reste tout l'hiver dans

Hhhh ij

nos contrées, auprès des fontaines qui ne gelent pas. - Au printemps elles repassent en grand nombre, 485. - Position de leur nid. -Elles pon i en quare ou cin i ceufs de forme oblongue, d'une couleur blunchaire avec des taches reuties. Les petits quittent le nid en sortant de la coque, & la mère ne les quitte que quand ils peuvent se pourvoir d'eux-mêmes. - Il y a toute apparence que la bécassine ne se nourrit que de vers qu'elle prend dans la terre en la fouillant avec le bec. - Ses autres habitudes naturelles, 486. - Elle est très - difficile à tirer, manière de la prendre au piége. - Sa chair est excellente à manger, & sa graisse a une saveur très-fine. -L'espèce n'en est pas très-nombreute aujourd'hui dans nos contrées, mais elle est encore plus universellement répandue que celle de la bécasse, 487. - On la rencontre dans les deux continens, & même dans toutes les parties du monde, 488. — Ses habitudes dans les lieux inhabités & particulièrement aux îles Malouines. — Elle est du nombre des oiseaux qu'on ne peut apprivoiler, 489. - If y a une petite race dans cette espèce comme dans celle de la

bécasse. — Il n'y a dans la bécasfine aucune dissernce entre le mâle & la femelle, 490.

BÉCASSINE (la petite); elle est surnommée la sourde, parce qu'elle semble ne point entendre le bruit que l'on fait autour d'elle, & qu'elle ne part, pour ainsi dire, que quand on la touche; elle est de moitié plus petite que la bécassine commune, 490. — Ses habitudes naturelles, 491. — Son vol. — Sa chair est aussi très-bonne à manger; mais l'espèce n'en est pas aussi généralement répandue que celle de la bécassine commune. — Sa description. — Ses habitudes naturelles, 492.

BÉCASSINE (la) brunette est aussis fort petite, & se trouve dans les parties septentrionales de l'Angleterre; elle est de moitié plus petite que la bécassine commune. — Sa description. — Ses habitudes naturelles. — Ce n'est peut-être qu'une variété de la petite bécassine que nous appelons la sourde, 493.

BÉCASSINE de la Chine, ses dimensions, 495. — Sa description, 496.

BÉCASSINE du cap de Bonne-espérance; ses dimensions & sa description. — Quoique plus grande que la bécassine commune, elle 2 le bec beaucoup moins long, 494.

BÉCASSINE de Madagascar; c'est un joli oiseau. — Sa description, 495.

BÉCASSINE de Madras; cet oiseau donné par M. Brisson, n'est peutêtre pas du genre des bécassines, 496.

PEC-OUVERT (le) est un oiseau qui est plus voisin de la famille des hérons & des crabiers que d'aucune autre, 409. — Le nom de bec-ouvert marque une difformité naturelle, car le bec de cet oiseau est en effet ouvert & béant sur les deux tiers de sa longueur, la partie du dessus & celle du dessous se déjetant également endehors, laissent entr'elles un large vide, & ne se rejoignent qu'à la pointe. — Cet oiseau se trouve aux grandes Indes. — Sa description & ses dimensions, 410.

BIHOREAU (le) n'est point du tout le nyclicorax, ni un corbeau de nuit, quoiqu'il fasse entendre un fort croassement ou plutôt un gros râlement essrayant & lugubre pendant la nuit, 435. — Ses resemblances & ses dissérences avec le héron. — Ses dimensions & sa description. — Dissérences du mâle & de la semelle. — Il porte un

panache de plumes qui, de toutes celles dont on fait des aigrettes, sont les plus belles & les plus précieuses, 436. — La femelle est privée de ce bel ornement; sa description. — Dans les contrées differentes, le bihoreau établit différemment son nid, tantôt dans les rochers & tantôt sur les aibres. - La ponte est de trois ou quatre œufs blancs. - Cet oiseau paroît être de passage, 437. - Il fréquente également les rivages de la mer, & les rivières ou marais de l'intérieur des terres. - On en trouve en France, dans la Sologne, en Italie; mais l'espèce, plus rare que celle du héron gris, est aussi moins répandue, & ne s'est pas avancée dans le nord jusqu'en Suède. - Le bihoreau cherche sa pâture moitié dans l'eau, moitié sur terre. - Sa nourriture & ses autres habitudes naturelles, 438.

BIHOREAU de Cayenne; sa comparaison avec le bihoreau d'Europe.

—Sa description & ses dimensions.

— Son panache est composé de cinq ou six brins, les uns blancs & les autres noirs, 439.

BLONGIOS, sa différence avec les crabiers, & leurs ressemblances.

— Ses habitudes naturelles & sa description. — Il se trouve en

Suisse, mais très-rarement en France, 396.

BLONGIOS; variété du blongios,

BRAC Les ou CALAO d'Afrique.

— Ses diménsions & sa description d'après le P. Labat, 154 & 155.

BUTOR (le) différences entre le butor & le héron, 411. - Le butor est moins stupide, mais il est encore plus sauvage que le héron; on ne le voit presque jamais, & il n'habite que les marais d'une certaine étendue où il y a beaucoup de joncs. — Ses autres habitudes naturelles, 412. - Il ne se réunit jamais avec le héron en famille commune. - Le cri qu'il fait en volant est désagréable, mais beaucoup moins que sa voix qu'il fait entendre lorsqu'il est en amour, & qui est une espèce de mugissement, botaurus, quasi boatus tauri, dont on a tiré son nom butor, 413. - Sa nature sauvage & farouche jusque dans le temps des amours, 414. - Manière dont il se cache dans les roseaux... - Sa défiance; sa vie sédentaire, & fes habitudes naturelles & paresseuses, 415. - Sa description. - Sa nourriture la plus ordinaire est le poisson, & sur-tout les gre-

nouilles, 416. - En automne, il va dans les bois chasser aux rats qu'il avale tout entiers, & dans cette saison il devient fort gras. -On mangeoit autrefois de sa chair, dans le temps que celle du héron, faitoit un mets distingué. - La femelle pond quatre ou cinq œufs qui sont d'un gris verdâtre; le nid est ordinairement poté au milieu des roseaux, sur une toufse de joncs, 417. - Le temps de l'incubation est de vingt-quatre à vingt-cinq jours, 420. — Les jeunes naissent presque nus & sont d'une figure hideuse; ils semblent n'être que cou & jambes; ils ne sortent du nid que plus de vingt jours après leur naissance, 421. - Le butor se trouve partout où il y a des marais assez grands pour lui servir de retraite.-L'espèce en est répandue dans toute l'Europe, & il y en a d'autres espèces dans toute l'étendue du nouveau continent. - Dans nos provinces de France, il ne supporte pas la grande rigueur de l'hiver, & dans ce temps il passe dans des climats plus doux, 418.— Il y a peu d'oiseaux qui se défendent avec autant de sang-froid que le butor; il n'attaque jamais, mais lorsqu'il est attaqué il sa

défend courageusement sans se donner heaucoup de mouvement. - Si un oiseau de proie fond sur lui, il ne fuit pas, il l'attend debout & le recoit sur le bout de son bec qui est très-aigu, - Il se défend même contre le Chasseur, & lui lance des coups de bec dans les jambes, 419. - On est obligé de les assommer, car ils se défendent jusqu'à la mort. - La patience de cet oiseau égale son courage; il demeure pendant des heures entières immobile, les pieds dans l'eau, & caché par les roseaux, pour guéter les grenouilles & les anguilles. - Dans l'espèce du butor, comme dans celle du canard, il existe plus de femelles que de mâles, 420. — Différence du mâle & de la femelle, 421.

BUTOR (le grand), paroît faire la nuance entre la famille des hérons & celle des butors. — Il fe trouve en Italie, 422. — Sa defcription & ses dimensions, 423.

BUTOR (le petit), se trouve sur les terres voisines du Danube, 423. — Sa description. — Il parosit être le plus petit de tous les butors de notre continent, 424.

BUTOR brun, de la Caroline. Voy. ÉTOILÉ.

BUTOR brun rayé, il se trouve

susse fur le Danube, & est à peu-près aussi petit que le petit butor. — Sa description, 424.

BUTOR jaune, du Bresil; ses dimenfions. — Sa description d'après Marcgrave, 429. — il a le bec dentelé vers la pointe tant en haut qu'en bas, 430.

BUTOR rour. Sa description. — Il se trouve en Grèce, en Italie, en Alsace, 425 & 426.

BUTOR tacheté. Voyez POUACRE. BUTOR de Cayenne (le petit), ses dimensions.—Sa description, 430.

BUTOR de la baie d'Hudson, sa description & ses dimensions, 430 & 431.

BUTOR du Sénégal, ses dimensions & sa description, 426.

#### C

CALAOS (les) ne se trouvent que dans les parties méridionales de l'ancien continent. — Leur bec est encore plus prodigieux & plus singulier que celui des toucans, 136. — Difformité de ces becs & inconvéniens qui résultent de leur monstrueuse conformation. — Leur description, 139. — On a appelé les calaos, oiseaux rhinocéros, à cause de l'espèce de corne qui surmonte leur bec, 138. — En considérant la forme de ces

becs, depuis le tock qui est la dernière espèce de calao, jusqu'au rhinocer si qui ell la premiere, on reconnoîtra tous les degrés de leur monstrueuse conformation. - Le tock a un large bec en forme de faulx, comme les autres calaos, mais ce bec est simple & lans éminence, 140. - Le calao de Manille a déjà une éminence apparente sur le haut du bec; cette éminence est plus marquée dans le calao de l'île de Panay; elle est très-remarquable dans le calao des Moluques; encore plus considérable dans le calao d'Abyssinie; énorme enfin, dans le calao des Philippines & du Malabar, & tout-àtali monttrueufe dans le calao rl.inocéros, 141. - Tous les calaos qui diffèrent si fort par la conformation du bec, ont une ressemblance générale par la conformation des pieds, ibid.—C'est mal-à-propos que quelques-uns de nos Nomenclateurs ont voulu donner le nom d'hydrocorax ou corbeau d'eau aux calaos, car ces oiseaux ne se tiennent point au bord des eaux, 148. - Tous les calaos ont les pieds très-courts & marchent aussi mal qu'il est possible, ibid.

CALAO d'Abyssinie; sa forme & ses dimensions.—Sa description, 155.

- Forme, dimensions de son bec & description de la proéminence qui le surmonte, 156.

CALAO d'Afrique. Voyez BRAC.

CALAO à casque rond; description de son bec, 159 — Ce doit être un des plus grands & des plus forts de tous les calaos. — Description du casque qui surmonte le bec, 160.

CALAO de l'île Panay; sa description d'après M. Sonnerat, 145 & 146.

CALAO de Malabar; ses dimensions, 149. — Dimensions de son bec & de la corne qui le surmonte, 150.— Description de cet oiseau que nous avons vu vivant, 151 & 152. - Ses habitudes naturelles. - On l'a nourri à Paris dans un jardin pendant tout l'eté 1777, il mangeoit des fruits & des faitues, mais il avaloit aussi de la chair crue lorsqu'on lui en jetoit; il prenoit aussi les rats; & on l'a vu manger un petit oiseac vivant. - Il glouffoit comme la poule d'Inde, & avoit encore un autre cri sourd, 153. - Il craignoit le froid & le vent, & il est mort avant la fin de l'été, 154. 🚓

CALAO de Manille; ses dimensions, sa description & celle du bec,

CALAO

CALAO des Moluques (le) a été mal-à-propos nommé lalcatraz. — Ce nom alcatraz étant celui du pélican, 147. — Ses dimensions, sa description & celle de son bec. — Il vit de fruit selon Bontius, & principalement de noix muscade, ce qui donne à sa chair un sumet aromatique qui la rend agréable au goût, 149.

CALAO des Philippines; ses dimenfions & celles de son bec & de la corne qui le surmonte. — Description de son plumage, 157. — Variétés ou espèces voisines de celles de ce calao. — Description de cette variété, tirée des Transactions philosophiques de Londres, ainsi que les habitudes naturelles de l'oiseau, 158.

dimensions, 161.—Sa description d'après Bontius; description de son bec & de l'excroissance en forme de corne qui le surmonte.

— Cet oiseau se trouve à Sumatra, aux Philippines & dans les autres parties des climats chauds des Indes.—Il vit de chair & de charogne, 162.—Il fait la chasse aux rats, c'est par cette raison que les Indiens en élèvent quelques-uns en domesticité, 163.

CARIAMA (le) le secrétaire & le Oiseaux, Tome VII.

kamichi, sont de grands oiseaux qui forment un grouppe à part, 325. — Le cariama est un bel oiseau de l'Amérique méridionale qui fréquente les marécages & s'y nourrit comme le héron; avec de longs pieds & le bas de la jambe nu comme les oiseaux de rivage; il a un bec court & crochu comme les oiseaux de proie. — Son port & sa description, 326. — Sa voix ressemble à celle de la poule d'Inde. —Sa chair est fort bonne à manger. —On l'a rendu à demi-domestique dans son pays natal en Amérique, 327.

CASSICAN, oiseau qui tient du cassique & du toucan; ses ressemblances & ses dissérences avec l'un ou l'autre de ces oiseaux. — Ses dimensions, 134.

CHEVALIER, étymologie de ce nom. — Les chevaliers sont des oiseaux très – haut montés sur leurs jambes; ils sont plus petits que les barges; ils ont les jambes tout aussi grandes, mais le bec plus court. — Leurs habitudes naturelles sont semblables à celles des barges; mais ils fréquentent plus souvent qu'elles les bords des étangs & des rivières. — Ils courent très-légèrement sur les rivages, & vivent de vermisseaux; dans le

temps de la sécheresse, ils se rabattent sur les insectes de terre, & prennent des scarabées, des mouches, &c. — Leur chair est assez estimée, mais c'est un gibier sort rare, car les chevaliers ne sont nulle part en grand nombre, & d'ailleurs ils se laissent difficilement approcher. — Nous connoissons six espèces de ces oiseaux, 510.

CHEVALIER (le), paroît aussi gros que le pluvier doré, mais c'est seulement parce qu'il est plus sourni de plumes, & en général tous les chevaliers ont peu de chair & beaucoup de plumes. — Ses dimensions & sa description, 511. — Il paroît qu'il y a quelques variétés dans cette espèce, pour la couleur du bec & des pieds. — Ses habitudes naturelles; les dissérentes contrées que le Chevalier habite, 512.

fa description & ses dimensions, 513.— Cet oiseau s'appelle courrier sur la Saône, & gambette dans le Boulonois; on le trouve aussi dans les provinces de Lorraine, de l'Orléanois & de Brie; c'est un assez bel oiseau. — Ses habitudes naturelles. — Sa voix, 514. — L'espèce en paroît répandue dans toutes les contrées chaudes & tempérées des deux continens, 515.

CHEVALIER blanc, il se trouve à la baie d'Hudson; ses dimensions & sa description, 519.

CHEVALIER rayé. Ses dimensions & sa description, 516.

CHEVALIER varié. Sa description. — Il a le bec & les pieds noirs, & les jambes moins hautes que le chevalier au pied & au bec rouges, 517. — Il fait son nid de fort bonne heure, car dès la fin d'avril on en voit des petits. — Leurs habitudes naturelles, 518.

CHEVALIER vert; indication au sujet de cet oiseau, 520.

CIGNE (le) est l'emblème de la grâce, premier trait qui nous frappe même avant ceux de la beauté, 235.

CIGOGNE; le genre de la cigogne n'est composé que de deux espèces, la cigogne blanche & la cigogne noire, qui ne dissèrent à l'extérieur que par la couleur, mais dont le naturel & l'instinct ne laissent pas d'être fort dissérens; la cigogne noire cherche les lieux déserts, se perche dans les bois, fréquente les marécages & niche dans l'épaisfeur des forêts. La cigogne blanche choisse, au contraire, nos habitations pour domicile; elle s'établit sur les tours, sur les cheminées & sur les combles des édifices, 254.

- Dimensions de la cigogne blanche. - Sa description. - Singularité dans la coupure des plumes de ses ailes, 255. — Son vol est puissant & soutenu. — Elle s'élève fort haut & fait de très-longs voyages, 256. — Les cigognes blanches arrivent en Alsace au mois de mars, & même dès la fin de février. - Elles reviennent constamment aux mêmes lieux, & si le nid est détruit elles le reconstruisent de nouveau avec des brins de bois & d'herbes de marais qu'elles entassent en grande quantité; c'est ordinairement sur les combles élevés. sur les crénaux des tours, & quelquefois sur de grands arbres au bord des eaux ou à la pointe d'un rocher escarpé qu'elles le posent. - En Alsace on place des roues, & en Hollande des caisses carrées au faîte des édifices, pour engager ces oiseaux à y faire leur nid, 257. - Leurs habitudes naturelles dans l'état de repos. - Ils se nourrissent de grenouilles, de lézards, de couleuvres & de petits poissons. - Ils marchent comme la grue, en jetant le pied en avant par grands pas mesurés; lorsqu'ils s'irritent ou s'inquiètent, ils font claqueter leur bec. - Manière dont s'exécute ce mouvement du bec, 258. — Ce bruit de claquement est le seul que la cigogne fasse entendre, car on ne lui connoît aucune voix ni aucun cri. - Elle a la langue courte & cachée au fond du gosier. - Elle ne pond pas au-delà de quatre œufs, & souvent pas plus de deux, d'un blanc-sale & jaunâtre, un peu moins gros, mais plus alongés que ceux de l'oie; le mâle les couve dans le temps que la femelle va chercher sa pâture; les œufs éclosent au bout d'un mois, 259. -Manière dont ils soignent leurs petits. - Leurs habitudes naturelles dans le premier âge. - Les jeunes partent avec les plus âgées dans les derniers jours d'août, saison de leur départ dans nos provinces de France, 260. — Elles se rassemblent & font divers mouvemens avant leur départ, qui se fait ordinairement par un vent de nord. - Elles s'élevent toutes ensemble, & dans quelques instans se perdent au haut des airs, 261. - Elles vont en automne dans les pays chauds, tels que l'Egypte, pour y passer l'hiver, & reviennent dans nos contrées au printemps, 262. - Observations sur leurs passages & leur séjour en hiver, 263. -

Iiii ij

Les cigognes nichent en été dans nos climats, & une seconde fois en hiver dans des climats plus chauds. - On ne voit de cigognes que très-rarement en Angleterre & en Écosse, non plus qu'en Italie; cependant elles se portent bien plus avant dans le nord de l'Europe, comme en Suède, en Danemarck, &c. 265. - La Lorraine & l'Alsace sont les provinces de France où les cigognes passent en plus grande quantité.—La cigogne est d'un naturel doux & se prive aisément. - Il semble qu'elle ait l'idée de la propreté. - Elle a presque toujours l'air triste & la contenance morne, 266. — Cependant lorsqu'elle est excitée elle se prête au badinage des enfans en sautant & jouant avec eux; elle vit long-temps, même en domesticité. - Et nourrit aussi fort long-temps ses petits, 267. — Elle les défend jusqu'à la mort; on l'a vu donner des marques d'attachement pour les lieux & les hôtes qui l'ont reçue. - Elle donne aussi de tendres soins à ses parens trop foibles & trop vieux, 268. - Il étoit défendu chez les Anciens de tuer la cigogne. - La chair n'en est pas bonne à manger, 270.

CIGOGNE noire (la) n'a pas le plumage profondément noir, mais d'un brun mêlé de couleurs changeantes qui de loin paroît noir. -Sa description, 271. - Variété dans la couleur du bec & des pieds. - Ses dimensions. - Son naturel est très-différent de celui de la cigogne blanche, car au lien de s'approcher & de s'établir dans les lieux habités, elle fuit dans les déserts & ne fréquente que les marais & les lieux écartés; elle niche dans l'épaisseur des bois, fur des vieux arbres, particulièrement sur les sapins, & elle est commune dans les Alpes en Suisse. - Sa manière de pêcher & de chercher sa nourriture, 272. -Contrées de l'Europe où elle se trouve. - On peut l'apprivoiser jusqu'à un certain point. — On ignore si elle voyage comme la cigogne blanche, & si les temps de ses migrations sont les mêmes; mais il y a toute raison de le croire, parce qu'elle ne pourroit trouver sa nourriture pendant l'hiver dans nos contrées, 273. — Elle est moins nombreuse & moins repandue que la cigogne blanche. - Sa chair est d'un mauvais suc & d'un fumet sauvage, 274.

CINCLE (le) est le plus petit des

oiseaux de rivage. — Son espèce paroît n'être que secondaire & subalterne à cellede l'alouette de mer. — Ses dimensions & sa description. — Ses habitudes naturelles & communes avec celles de l'alouette de mer. — Il a dans la queue le même mouvement de se- cousse ou de tremblement, 553.

COCHICAT, espèce de toucan du Mexique. Sa description d'après Fernandez, 124.

COMBATTANS; origine de ce nom. - Ces oiseaux se sivrent entr'eux des combats seuls à seuls, & ils combattent encore en troupes réglées, ordonnées, & marchant l'une contre l'autre. - Ces phalanges ne sont composées que de mâles, qu'on prétend être dans cette espèce beaucoup plus nombreux que les femelles, 521 & 522. — Grandeur & dimensions des combattans. - Différences du mâle & de la femelle & leurs resfemblances. - Les mâles sont au printemps si différens les uns des autres, qu'on les prendroit chacun pour un oiseau d'espèce particulière. - Description de leur gros collier; les plumes dont il est composé ne naissent qu'au printemps, & ne subsistent qu'autant que durent les amours.—La furabondance des molécules organiques se manifeste dans ce temps, non-seulement par ce surcroît de plumage, mais encore par l'éruption d'une multitude de papilles charmues & fanguinolentes qui s'élèvent sur le devant de la tête & à l'entour des yeux, 524. - Description de leurs combats dans le temps des amours, 525. - Ils ne nichent pas dans les marais voisins de nos côtes. - Tandis qu'ils nichent & même en grand nombre sur celles d'Angleterre, & en particulier dans le comté de Lincoln. - L'esclavage ne diminue rien de leur humeur guerrière; exemple à ce sujet, 526. — Description de leur parure de guerre, qui est fort différente pour les couleurs dans différens individus. - Ce bel ornement tombe par une mue qui arrive à cet oiseau vers la fin de juin, 527. — Leur manière de nicher, 528.

& du Bresil; de la grandeur de la cigogne, 276.—Ses ressemblances & ses dissérences avec la cigogne.

— Description & dimensions de son bec. — Description du plumage & des autres parties du corps de cet oiseau, 277. — Il peut dilater la peau de sa gorge, 278.

- Les couricacas arrivent en nombre à la Caroline vers la fin de l'été, saison des grandes pluies.
   Leurs habitudes naturelles. Leur chair est bonne à manger, 279.
- COURLIRI ou COURLAN. Cet oiseau a la structure & presque la hauteur du héron. Ses dimensions particulières. Sa description. Il se trouve à Cayenne,
  442.
- CRABIERS (les) sont des hérons encore plus petits que les aigrettes; on leur a donné le nom de crabier parce qu'il y en a quelques espèces qui se nourrissent de crabes de mer. Ils sont répandus dans toutes les parties du monde. Nous en connoissons neuf espèces dans l'ancien continent, & treize dans le nouveau, 388.
- CRABIER (le petit) espèce de petit héron de l'ancien continent, & le plus petit des crabiers.— Ses dimensions.—Sa description, 395.
- CRABIER blanc à bec rouge, espèce de petit héron du nouveau continent. Description de cet oiseau qui est un des plus jolis de ce genre. Ses dimensions, 401.
- CRABIER blanc & brun, espèce de petit héron de l'ancien continent.

- Sa description; il se trouve à Malaca, 394.
- CRABIER bleu, espèce de petit héron du nouveau continent; cet oiseau est singulier en ce qu'il a le bec bleu comme le plumage, avec les pieds verts. Sa description & ses dimensions, 398.
- CRABIER bleu à cou brun, espèce de petit héron du nouveau continent; ses ressemblances avec le crabier bleu & ses différences, 399.
- CRABIER caiot, espèce de petit héron de l'ancien continent, qui se trouve en Italie. — Sa description, 389.
- CRABIER cendré, espèce de petit héron du nouveau continent; ses dimensions & sa description. — Il se trouve à la nouvelle Espagne, 401 & 402.
- CRABIER chalybé, espèce de petit héron du nouveau continent. — Sa description, 404.
- CRABIER gris à tête & queue vertes, espèce de petit héron du nouveau continent. Ses ressemblances avec le crabier roux à tête & queue vertes, & avec le crabier vert. Sa description, 408.
- CRABIER gris-de-fer, espèce de petit héron du nouveau continent.

- Sa description. Il est fort commun dans les îles de Bahama, & il fait ses petits dans des buissons qui croissent dans les sentes des rochers. Il se nourrit de crabes plutôt que de poissons. Leur chair est de bon goût & ne sent point le marécage, 400.
- CRABIER marron, espèce de petit héron de l'ancien continent. — Sa description. — Il est fort petit. — Variété dans cette espèce, 391.
- CRABIER noir, espèce de petit héron de l'ancien continent, qui se trouve à la nouvelle Guinée; ses dimensions & sa description,
- CRABIER pourpré, espèce de petit héron du nouveau continent. — Notice au sujet de cet oiseau d'après Seba, 402.
- CRABIER roux, petit héron de l'ancien continent; sa description & ses dimensions. Il se trouve en Silésie, 390.
- CRABIER roux à tête & queue vertes, espèce de petit héron du nouveau continent. Ses dimensions & sa description, 407.
- CRABIER vert, espèce de petit héron du nouveau continent, qui est le plus bel oiteau de ce genre. — Sa description. — Ses dimen-

- sions & ses habitudes naturelles,
- CRABIER vert tacheté, espèce de petit héron du nouveau continent; ses ressemblances avec le crabier vert & ses disférences. Sa description, 405 & 406.
- CRABIER de Coromandel, espèce de petit héron de l'ancien continent; ses ressemblances & ses disférences avec le crabier de Mahon.

   Sa description, 393.
- CRABIER de Mahon, espèce de petit héron de l'ancien continent.

   Ses dimensions & sa description, 393.
- CRACRA, espèce de crabier ou petit héron du nouveau continent, dont le cri exprime son nom cracra.

   Sa description d'après le P. Feuillée, 403.

# D

DEMOISELLE de Numidie; cet oiseau a sous un moindre module toute la taille & les proportions de la grue; il lui ressemble aussi par le plumage. — Sa description, 313. — On lui a donné le nom de demoiselle à cause de sa beauté, de son élégance & des gestes mimes qu'il semble affecter. — Description de sa démarche & de ses gestes, 314. — Son natures

& sa vanité apparente, 315.-Il n'a été connu que tard par les Naturalistes modernes; on l'a même confondu avec des oiseaux trèsdifférens, tels que les hibous, scops & otus. - Get oiseau est naturel aux contrées de l'Afrique, voilines du Tropique. - Cependant il peut s'accoutumer à la température de notre climat; il a même produit plusieurs fois à la ménagerie du Roi, & la dernière morte, après avoir vécu environ vingt-quatre ans, étoit une de celles qu'on y avoit vu naître, 316. - Description des parties intérieures de cet oiseau, 317.

E

EPEICHE; origine de ce nom, 57. - Sa description, 58. - C'est le plus beau de tous les pics. -Différence du mâle & de la femelle. - Variéte dans cette espèce, 59. - L'épeiche frappe contre les arbres des coups plus vifs & plus secs que le pic vert. - Son naturel & ses mœurs. - En hiver, dans nos provinces, il vient près des habitations, & cherche à vivre sur les écorces des arbres fruitiers, 60. - Description des parties intérieures de cet oiseau. - Différences entre les jeunes épeiches & les épeiches adultes, 61.

È PEICHE (le petit) ses dissérences & ses ressemblances avec le grand épeiche, 62.—Il est à peine de la grandeur du moineau, & ne pèse qu'une once. Il vient pendant l'hiver près des maisons; ses autres habitudes naturelles, 63. — L'espèce, comme celle du grand épeiche, paroît s'être étendue jusque dans l'Amérique septentrionale, 64.

ÉPEICHE (petit) brun, des Mosuques; sa description. — Il est de la grandeur du petit épeiche d'Europe, 68.

É PEICHE de Canada; ses dissérences & ressemblances avec l'épeiche d'Europe, 69. — Le quauhtotopotli alter de Fernandez paroît être le même oiseau que l'épeiche de Canada, 70.

É PEICHE de la Encénada; cet oiseau n'est pas plus grand que le petit épeiche d'Europe, & c'est un des plus jolis oiseaux de ce genre. — Sa description. — Dissérence du mâle & de la semelle, 74 & 75.

É PEICHE de la Jamaïque; il est de grandeur moyenne, entre le pic vert & l'épeiche d'Europe, 72. — Sa description. — Différence du mâle & de la semelle, 73.

ÉPEICHE

ÉPEICHE de la Louisiane; il est plus grand que l'épeiche d'Europe. — Sa description, 73 & 74.

ÉPEICHE du Mexique (1') est une grande espèce d'épeiche. — Sa description d'après Fernandez, 70 & 71.

ÉPEICHE ondé & tacheté, de Nubie.

— Sa description & ses dimensions qui sont plus grandes que celles de l'épeiche d'Europe, 66.

ÉPEICHE ou pic chevelu, de Virginie. — Sa description, 75. — Il est un peu moins grand que l'épeiche d'Europe, 76.

ÉPEICHE ou pic varié, de la Caroline; cet oiseau est à peine aussi grand que le petit épeiche d'Europe. — Sa description. — Différences du mâle & de la femelle, 77.

ÉPEICHE (grand) ou pic varié, de l'isse de Luçon; il est de la taille du pic vert. — Sa description, 67.

ÉPEICHE (petit) ou pic varié, de Virginie; il ressemble à l'épeiche ou pic chevelu de Virginie, mais il est beaucoup plus petit. — Sa description. — Différences du mâle & de la femelle, 76 & 77.

ÉPEICHE ou pic varié ondé. — Sa description, 78.

ÉTOILE, cipèce de butor du Oiseaux, Tome VII.

nouveau continent; c'est se même que le butor brun de la Caroline de Catesby. — Ses dimensions & sa description. — Ses habitudes naturelles, 428.

#### G

GARZETTE blanche; espèce de héron blanc plus petite que le héron blanc commun. — Il est tout blanc, à l'exception du bec & des pieds qui sont noirs. — Il est probable que cet oiseau ne se trouve pas dans le Nord, 371.— Cette espèce est sujette à varier par la couleur du bec & des pieds, même en France; exemple à ce sujet, 372.

de moyenne grandeur du nouveau continent. — Ses dimensions & sa description par Marcgrave. — Gipgip est le cri de cet oiseau, 217.

GOERTAN. Voyez PIC VERT du Sénégal.

GRIGRI; espèce d'aracari qui se trouve au Bresil & à la Guyane, 126. — Il a les mêmes habitudes naturelles que les toucans. — Sa description. — Différence du mâle & de la semelle, 127 & suiv.

GRIGRI; variétés du grigri; leurs descriptions & leurs dimensions.

127 & suivantes.

Kkkk

GRUE; de tous les oiseaux voyageurs, la grue est celui qui entreprend & exécute les plus grandes migrations; elle est naturelle aux pays du Nord, & s'avance jusque dans ceux du Midi, 288. - Elle fait un grand cercle de voyages avec le cercle des saisons, 289. - Discussion critique au sujet du combat des grues & des pygmées, 290. - Les grues portent leur vol très-haut & se mettent en ordre pour voyager. — Leurs manœuvres dan's les airs, 292. — Dans leur vol de nuit, le chef qui conduit la troupe fait entendre fréquemment une voix de réclame pour avertir de la route qu'il tient. - Différens pronostics tirés du vol de la grue & de ses cris. - Elle a quelque peine à prendre son essor. - On assure que les grues établissent une garde pendant la nuit lorsqu'elles sont à terre, 293. - Leur naturel, Ieur intelligence sociale & leurs mouvemens concertés. - Elles partent de notre climat dès les premiers froids d'automne, 294. — Et reviennent en mars ou en avril. -La chair des jeunes est bonne à manger, 295. — C'est autour des marais des pays du Nord que les grues nichent le plus volontiers, & il paroît qu'elles font deux

nichées par an, l'une dans les pays du Nord en été, & l'autre en hiver dans les climats du Midi. - Elles ne pondent que deux œufs, 296. - Manière de les prendre & de les chasser, 297. - On peut les élever en domesticité & même leur donner quelque éducation. - On assure qu'elles vivent très-long temps; exemple à ce sujet, 298. - La grue mange des graines, mais cependant préfère les insectes, les vers & les petits reptiles. -Description de ses parties intérieures. — Sa voix très-forte provient de la conformation singulière de la trachée artère, 299. - Description de son plumage, de ses ailes & de son bec; 300 & 301. - Ses dimensions, 302. - Les grues cherchent une température toujours plus chaude que froide, & il est à croire qu'elles ne vont que jusqu'au Tropique du côté du Midi. - Cependant il s'en trouve au cap de Bonne-espérance, à la nouvelle Hollande, aux Philippines, que l'on dit être très-semblables à celles de l'Europe, 303.

GRUE, variété de la grue, tant pour la grandeur que pour la couleur du plumage, 301.

GRUE à collier (la) est bien plus petite que la grue ordinaire, son collier est rouge; description du reste du plumage, 307.

GRUE blanche: elle paroît avoir formé en Amérique une variété constante & qui se perpétue sans altération, 308. — Elle est encore plus grosse que notre plus grande grue d'Europe. — Sa description, 309. — Ses migrations, 310.

GRUE blanche & grise, du Japon, 306.

GRUE brune; elle est d'un tiers moins grande que la grue blanche, & toutes deux sont du nouveau continent; 310. — Sa description, sa comparaison avec la grue d'Europe & ses migrations, 311.

GRUE des Indes orientales; elle ne paroît pas spécifiquement différente de la grue d'Europe, cependant elle est plus petite; elle a le bec un peu plus long, & la peau du sommet de la tête rouge & rude, 304.

GRUE (grande) des Indes orientales; fes dimensions & sa description, 304.

GUACCO, espèce de crabier ou petit héron de l'ancien continent, qui se trouve en Italie. — Sa description, 392. — Il est plus hardi & plus courageux que les autres herons, 393.

GUIGNETTE; on pourroit dire que la guignette est un petit bécasseu, tant il y a de ressemblances entre ces deux oiseaux, 540. — Sa description. — Elle vit solitairement le long des eaux. — Ses autres habitudes naturelles. — Son cri ou sa voix, gémissante. — L'espèce se porte assez avant dans le Nord, & elle est commune aux deux continens, 541.

#### H

HÉRON; sa vie est pénible & souffrante, 343. - Il passe des jours entiers à la même place, immobile au point de laisser douter si c'est un être animé. — Ses autres habitudes naturelles, tant dans l'état de mouvement que dans celui de repos. - Il subit souvent de longs jeûnes, & quelquefois périt d'inanition. - Il est oiseau sédentaire dans notre climat, même pendant les rigueurs de l'hiver, 344. — Lorsqu'on prend un héron adulte, on peut le garder quinze jours sans lui voir chercher ni prendre aucune nourriture, & il rejette même celle qu'on tente de lui faire avaler, 345.—Cet oiseau est très-mélancolique, très-apathique, & se laisse consumer & périr sans . se plaindre. - Triste & solitaire,

Kkkk ij

hors le temps des nichées, il ne paroît connoitre aucun plaifir, ni même les moyens d'éviter la peine. - Dans les plus mauvais temps il se tient à découvert, & exposé à toutes les injures des frimats, 345. - Il fait entendre sa voix ou plutôt fon cri pendant la nuit. - C'est un son aigre & bref qu'il répète de moment à moment. -Il est craintif & défiant & fuit l'homme de très-loin, 346. - II s'élève très-haut, sur-tout lorsqu'il est attaqué par les oiseaux de proie. - La chasse du héron étoit autrefois le vol le plus brillant de la Fauconnerie, & sa chair quoique mauvaise, passoit pour un mets distingué. - On a aussi essayé dans ce temps, de fixer les hérons dans des massifs de bois & dans des tours, 347. - Et on tiroit quelque profit de ces héronnières, par la vente des petits héronneaux, qu'on savoit engraisser. - Ces oiseaux se plaisent à nicher rassemblés, 348. - C'est au plus haut des grands arbres que les hérons posent leurs nids qui sont vastes, composés de bûchettes, de beaucoup d'herbes sèches, de joncs & de plumes. - La ponte est de quatre ou cinq œufs, d'un bleu verdâtre, pâle & uniforme, de

même grosseur à-peu-près que ceux de la cigogne, 349. - Manière dont le héron s'accouple, 350. — Il se nourrit de poissons & de grenouilles & non pas de ferpens. - On peut l'élever en domesticité en le prenant jeune, il mange des entrailles de poisson & de la viande crue. - Les jeunes hérons sont dans le premier âge assez long-temps couverts d'un poil follet épais, principalement sur la tête & le cou, 351. -Description des jambes du héron, de ses pieds, de ses ongles & de son bec, 352. — Singularité dans les vertèbres de son cou. - Ses dimensions, 353. - Manière dont il vole, 354. - Description de cet oiseau, qui dans son état de nature, est toujours très-maigre, 355. - Tous les oiseaux de cette famille n'ont qu'un seul cacum, comme dans les quadrupèdes. -Description des parties intérieures du héron, 356. — Dans la femelle qui est plus petite que le mâle, les couleurs sont plus pâles & elle n'a point d'aigrette sur la tête, les plumes de l'aigrette du mâle sont très - recherchées & d'un grand prix, 357. - Singularité dans la position des doigts. - Avec des dimensions presque aussi grandes que

celles de la cigogne, le poids du héron n'excède pas quatre livres, 358. - L'espèce de notre héron commun paroît s'être portée dans tous les pays, & les habiter avec les autres espèces de héron qui y sont indigènes. — On le trouve dans les deux continens & jusqu'à l'Isle de Taïti, 359 & suiv. - Différentes habitudes des hérons suivant les différens pays, 362. - Ils habitent en plus grand nombre dans les pays coupés de ruisseaux & de canaux, comme en Suisse & en Hollande. - Caractères particuliers de la famille des hérons proprement dits, & leurs différences avec les butors, les bihoreaux, & les crabiers ou petits hérons,

HÉRON, disserentes familles du héron.

1.° Celle du héron proprement dit;

2.° celle du butor; 3.° celle du bihoreau; 4.° celle des crabiers; énumération des caractères communs qui rassemblent ces quatre familles, dont les habitudes naturelles sont à-peu-près les mêmes, 364. — Ces quatre familles sont composées de dix-sept espèces; il y en a sept dans l'ancien continent, & dix dans le nouveau, 365.

HÉRON agami; il se trouve dans

le nouveau continent; sa description; ses dimensions; il est ainsi nommé par quelques rapports avec l'agami dans la position des plumes, 382.

Il ÉRON blanc; sa dimension. — Il n'a point de panache, & tout son plumage est blanc; sa description. — Il partage quelquesois la même aire avec le héron gris pour y élever en commun leurs petits, 366. — On voit beaucoup de hérons blancs sur les côtes de Bretagne. — L'espèce en est cependant moins nombreuse que celle du héron gris; mais elle est également répandue dans toutes les parties du nouveau monde, 367.

HERON blanc à calotte noire du nouveau continent; sa description. — Ses dimensions. — Ses habitudes naturelles, 380 & 381.

HÉRON brun du nouveau continent; ses dimensions, sa description, 381.

HÉRON noir; l'espèce de ce héron n'est pas encore bien connue; notice à ce sujet, 368 & 369.

HÉRON pourpré; ses dimensions; sa description, 370.

HÉRON violet, cette espèce se trouve aux grandes Indes; sa description, 370.

HÉRON d'Amérique (grand');

c'est le plus grand de tous les hérons connus; il a près de quatre pieds & demi de hauteur lorsqu'il est debout & presque cinq du bec aux ongles. — Sa description. — Ses habitudes naturelles, 385.

HÉRON de la baje d'Hudson; il a près de quatre pieds de longueur du bec aux ongles. — Sa description, 370.

HOCTI, espèce de héron du nouveau continent, & particulièrement du Mexique. — Ses dimensions. — Sa description; dissérence du mâle & de la femelle. — Leurs habitudes naturelles, 382 & 383.

HOHOU, espèce de héron du nouveau continent, & particulièrement du Mexique. — Hohou est le cri de cet oiseau. — Ses dimensions & sa description, 384.

#### J

JABIRU, oiseau de l'Amérique méridionale, beaucoup plus gros que la cigogne, & même supérieur en hauteur à la grue. — Sa description & ses dimensions. — C'est le plus grand des oiseaux de rivage, 280 & 281. — Discussion critique au sujet d'une méprise des Auteurs sur le jabiru, 282. — On le rencontre aux bords des rivières & des lacs dans ses sieux écartés.

— Il engraisse dans la saison des pluies, & se saisse tuer aisément à coups de sussi & même de stèches, 284.

JACAMARS; différences du genre des jacamars & de celui des martinpêcheurs, & leurs ressemblances.

— Les jacamars sont de la même grosseur que les espèces moyennes de martin-pêcheurs. — Différences des jacamars & des pics, 219. — Le genre des jacamars n'est composé que de deux espèces, toutes deux naturelles aux climats chauds de l'Amérique, 220.

JACAMAR proprement dit; ses dimensions. — Sa description, 220.

— Il se trouve à la Guyane & au Bresil. — Il se nourrit d'insectes, & se tient dans les forêts humides.

— Son vol, quoiqu'assez rapide, est très – court. — Il est toujours seul & se perche sur les branches à une hauteur moyenne, où il se tient fort en repos, 221.

JACAMAR; varieté individuelle dans l'espèce du jacamar proprement dit, 221.

JACAMAR à longue queue; il est un peu plus grand que le jacamar proprement dit. — Ses dimensions & sa description, 222. — Dissérences du mâle & de la femelle, — Dissérences des habitudes na-

turelles dans les deux espèces de jacamars, 223.

JAGUACATI, espèce de grand martin-pêcheur du nouveau continent, qui se trouve depuis la baie d'Hudson jusqu'au Bresil, 210. — Sa description, comparée à celle d'autres martin - pêcheurs qui lui sont semblables, 211 & 212.

# K

KAMICHI; grand oiseau noir, dont la voix est très-forte; il se trouve dans les lieux marécageux de l'Amérique méridionale. - Il porte sur chaque aile deux puissans éperons, & sur la tête une corne pointue de trois ou quatre pouces de longueur, sur deux ou trois lignes de diamètre à sa base. — Description de cette corne & des éperons qu'il porte aux ailes, 338. - Avec des armes aussi puissantes & qui le rendroient formidable au combat, le kamichi n'attaque point les autres oiseaux, & ne fait la guerre qu'aux reptiles; il a les mœurs douces & le naturel profondément sensible; le mâle & la femelle se tiennent toujours enfemble fidèles jusqu'à la mort. -Le kamichi vit de proie, & cependant son bec est celui d'un oiseau

granivore, 339. — Sa description & ses dimensions, 340. — Marcgrave indique une dissérence trèsconsidérable de grandeur entre le mâle & la femélle. — Ils sont en général gros comme la poule d'Inde: l'espèce en est isolée & seule de son genre. — Ses habitudes naturelles suivant Pison, 341.

KOULIK, espèce d'aracari, dont le mot koulik est le cri, 128. — Ses dimensions. — Sa description; il se trouve à Cayenne. — Différences du mâle & de la semelle, 129.

# L

LAMBICHE. Voyez GUIGNETTE,

# M

MAGUARI, oiseau des climats chauds de l'Amérique, qui est presque aussi grand que la cigogne; dimensions de son bec qu'il fait claqueter comme la cigogne. — Description du plumage & des autres parties du corps de cet oiseau, 275. — Il paroît être le représentant de la cigogne dans le nouveau monde, 276.

MARTIN-PÊCHEUR ou ALCYON. Le nom de martin-pêcheur vient de martinet-pêcheur; raison de cette éthimologie, 164.—Cet oiseau ne fait point de nid, mais il dépose ses œufs dans des trous horizontaux de la rive des fleuves ou du rivage de la mer. - Il s'apparie de trèsbonne heure & avant l'équinoxe, 169. - Description de la forme singulière des doigts du martinpêcheur. - Forme & description de l'oiseau, qui est le plus beau de notre climat par les couleurs du plumage, 171. - Notre martinpêcheur paroît s'être échappé des climats chauds où se trouve le genre entier de ces oiseaux, dont nous n'avons qu'une seule espèce en Europe. - Tandis qu'il y en a plus de vingt en Afrique & en Asie, & huit en Amérique, 172. - Le martin - pêcheur, quoique originaire des climats chauds, s'est habitué au froid du nôtre; on le voit en hiver plonger même sous la glace, ibid. - Son vol est rapide & filé: il rase ordinairement la surface de l'eau; il jette en volant un cri perçant & répété, & il a un autre chant dans la saison du printemps. - Il est très-sauvage & part de loin; il se tient sur une branche avancée au-dessus de l'eau pour pêcher. - Et se laisse tomber à- plomb dans l'eau pour y saisir sa proie, 173. - L'espèce n'en est pas nom-

breuse en individus, quoique ces oiseaux produisent six, sept & huit petits, 175. - Il en périt beaucoup pendant l'hiver. - On peut les nourrir pendant quelque temps avec de petits poissons frais, 176. - Mais on ne peut l'apprivoiter, & il demeure toujours également fauvage. - Sa chair a une odeur de faux musc & n'est pas bonne à manger. - Description de ses parties intérieures, 177. - Rapidité de ses mouvemens & de son vol, 178. - Le genre du martin-pêcheur occupe non-seulement toute l'étendue de l'ancien continent, mais se trouve encore dans toutes les terres du nouveau monde, 210.

MARTIN-PÊCHEUR (le plus grand) de l'ancien continent, qui se trouve à la nouvelle Guinée; ses dimenfions & sa description, 181.

MARTIN-PÊCHEUR bleu & noir, du Sénégal; ses dimensions & sa description, 194.

MARTIN-PÊCHEUR bleu & roux; fes dimensions & sa description.—
Il se trouve à Madagascar & en Afrique sur la rivière de Gambie, 182.

MARTIN-PÊCHEUR crabier; il se trouve au Sénégal & aux îles du cap Vert. — Il est appelé crabier, parce qu'il se nourrit de crabes, 183. — Sa description. — Ses dimensions, 184.

MARTIN-PÊCHEUR huppé; ses dimensions & sa description, 188.

MARTIN-PÊCHEUR pie; sa description & ses dimensions. — Il se trouve au cap de Bonne-espérance & au Sénégal, 185.

MARTIN-PÉCHEUR poutpré; c'est de tous les martin-pêcheurs le plus joli & le plus riche en couleurs; il est aussi fort petit, n'ayant qu'un pouce de plus que le petit martin-pêcheur à tête bleue. — Sa description. — Il se trouve aux grandes Indes & nous a été envoyé de Pondichéry, 199 & 200.

MARTIN-PÊCHEUR roux; cet oiseau est un peu moins peut que le martin-pêcheur à tête bleue. — Ses dimensions & sa description. —Il se trouve à Madagascar, 199.

MARTIN-PÂCHEUR vert & blanc, de Cayenne; ses dimensions & sa description. — Différence du mâle & de la femelle, 216.

MARTIN-PÊCHEUR vert & orangé; c'est le seul martin-pêcheur de très-petite espèce qui soit en Amérique; il n'a que cinq pouces de longueur. — Sa description. — Il se trouve à Cayenne, 218.

Oiseaux, Tome VII.

MARTIN-PÉCHEUR vert & roux, de Cayenne; sa description & ses dimensions, 215.

MARTIN-PÊCHEUR à bec blanc; fa description & ses dimensions d'après Seba, 201.

MARTIN-PÊCHEUR à coiffe noire; c'est un des plus beaux de ce genre; sa description & ses dimen-strons. — Il se trouve à la Chine, 189.

MARTIN-PÉCHEUR à collier blanc; fes dimensions & sa description d'après M. Sonnerat. — Il se trouve aux Philippines, 192.

MARTIN-PÉCHEUR à front jaune; ses dimensions & sa description d'après Albin. — Il se trouve au Bengale, 195 & 196.

MARTIN-PÊCHEUR à gros bec; fes dimensions & sa description, 184.

MARTIN-PÉCHEUR à longs brins; fa description & particulièrement celle de sa queue. — Il se trouve à Ternate, 196 & 197.

MARTIN - PÊCHEUR à tête bleve.

— Il y a des martin-pêcheurs aussi petits qu'un roitelet & un todier; celui - ci est du nombre. — Ses dimensions & sa description. — Il se trouve à Madagascar, 198.

LIII

MARTIN-PÉCHEUR à tête couleur de paille; sa description & ses dimensions, 191.

MARTIN-PÊCHEUR à tête grise; ses dimensions & sa description, 194 & 195.

MARTIN - PÉCHEUR à tête verte; fa description & ses dimensions. — Il se trouve à l'île de Bouro, voisine d'Amboine, 190.

MARTIN-PÊCHEUR à trois doigts.

On a déjà remarqué dans le genre des pics cette singularité de n'avoir que trois doigts; elle est moins surprenante dans la samille des martin-pêcheurs, où le petit doigt intérieur déjà si raccourci & presque inutile, a pu être plus aisément omis par la Nature. — Ce martin-pêcheur est un des plus beaux de ce genre. — Sa description d'après M. Sonnerat. — Il se trouve à l'îse de Luçon, 203.

MARTIN-PÊCHEUR, de Bengale; fa description & ses dimensions d'après Edwards, 201 & 202.

MARTIN - PÊCHEUR (grand) de l'île de Luçon; ce n'est qu'une variété ou une espèce très-voisine du martin-pêcheur à coiffe noire, 189.

MARTIN-PÉCHEUR de Taïti & îles

voisinet! Ieurs descriptions pa Forster, 187.

MATUITUI, espèce de grand martin-pêcheur du nouveau continent, qui se trouve au Bresil, 212. — Sa description d'après Marcgrave. — Il est grand comme l'étourneau, 213.

MAUBÈCHE (les) sont un peu plus grosses que le bécasseau, & un peu moins que les chevaliers; leurs dimensions. — Nous en connoissons quatre espèces, 529. — Ces oiseaux ont le bas de la jambe nue, & le doigt du milieu uni jusqu'à la première articulation, par une portion de membrane avec le doigt extérieur, 530. — Les quatre espèces de maubèches sont;

1.° La maubèche commune qui est la plus grande; sa description, 529 & 530.

2.° La maubèche tachetée; sa description. — Elle est un peu moins grande que la première, 531.

3. La maubèche grise, qui est encore moins grande que la première quoiqu'elle le soit un peu plus que la seconde, 531.—Sa description, 532.

4. La sanderling; c'est la plus petite

des maubèches; elle est ainsi nommée en Anglois, parce qu'elle siréquente les grèves sablonneuses des rivages de la mer. — Sa description, 532 & 533.

MESSAGER. Voyez SECRÉTAIRE.

## N

NANDAPOA, grand oiseau des climats chauds de l'Amérique, qui cependant ne l'est pas autant que le jabiru. — Ses ressemblances & ses disserences avec le jabiru. — Ses dimensions; sa description, 285. Sa chair dépouillée de la peau est assez bonne à manger, 286.

NATURE (erreurs de la). Les vrais caractères des erreurs de la Nature, sont la disproportion jointe à l'inutilité, 109. — La vieille nature de l'ancien continent, toujours supérieure à la nature moderne du nouveau monde dans toutes ses productions, se montre aussi plus grande, même dans ses erreurs, & plus puissante jusque dans ses écarts, 136.

### 0

OISEAUX. Dans l'immense population de ces habitans de l'air, il y a trois états ou plutôt trois patries, trois séjours différens; aux

uns la Nature a donné la terre pour domicile; elle a envoyé les autres cingler sur les eaux, en même temps qu'elle a placée des espèces intermédiaires aux confins de ces deux élémens, 237. — Ils font d'autant plus nombreux en espèces & en individus que les climats sont plus chauds, 24.2. -La fécondité des oiseaux de terre, paroît surpasser celle des oiseaux d'eau, ibid. - Dans les régions du Nord il y a peu d'oiseaux de terre en comparaison de la grande quantité des oiseaux d'eau. - Raison de cette différence, 250 & 251.-Tous les oiseaux à cou & à bec très - longs rendent une fiente plus liquide que celle des autres oiseaux, 259.

O I S E A U X, physionomie des oiseaux. Si l'on recherche dans les oiseaux cette physionomie, on s'apercevra aisément que tous ceux qui, relativement à la grosseur de leur corps, ont une tête légère avec un bec court & fin, ont en même temps la physionomie fine, agréable & presque spirituelle; tandis que ceux au contraire, qui comme les barbus ont une trop grosse tête, ou qui, comme les toucans, ont un bec aussi gros que la tête, se

LIII ij

présentent avec un air stupide, rarement démenti par leurs habitudes naturelles, 108.

OISEAUX aquatiques (les) doivent être divisés en deux grandes familles; savoir, ceux qui sont à pieds palmés, c'est-à-dire, les oiseaux d'eau proprement dits; & ceux qui ont les pieds divites, & que l'on appelle oiseaux de rivage, 236. - La plupart des oiseaux aquatiques paroissent être demi-nocturnes, étant plus en mouvement la nuit que le jour, 239. - Ils ne jettent que des cris & n'ont point de ramage, 240. - Leur nombre est peut-être aussi grand en individus, eu égard au nombre des espèces, que celui de terre, 241. - Et ils paroissent plus habituellement en troupes que ces derniers. 242. -Les oiseaux aquatiques sont plutôt captifs que domestiques, & ils conservent toujours les germes de leur première liberté, 243.-Ils ne portent que de légères empreintes de la captivité, & leurs espèces nont pas autant varié sous la main de l'homme que celles des autres oiseaux domestiques, 244.

OISEAUX d'eau; considérations générales sur les oiseaux d'eau, leur naturel & leurs facultés, — Ils s'établissent sur les eaux de la mer comme dans un domicile fixe; ils s'y rassemblent en grande société, & vivent tranquillement au milieu des orages. - Dès que leurs petits font éclos, ils les conduisent sur les eaux, 231. — La plupart de ces oiseaux ne retournent pas chaque nuit au rivage, & quand il leur faut pour le trajet ou le retour quelques points de repos, ils les trouvent sur les écueils, ou même les prennent sur les eaux de la mer, 233. - Leur vie est plus paisible & moins pénible que celle de la plupart des autres oiseaux. - Ils ont aussi des mœurs plus innocentes & des habitudes plus pacifiques, 235. — Ils ont franchi au vol & à la nage les plus vaîtes mers, & se trouvent également dans les parties méridionales des deux continens, 238. - Les oiseaux d'eau semblent rechercher les climats froids; exemples à ce sujet, 242. - Lieux où ils se trouvent en plus grand nombre, 244. Il y a certains endroits des côtes & des îles, dont le sol entier, jusqu'à une assez grande profondeur, n'est composé que de leur fiente; exemples à ce sujet, 245 & 246. - On a vu plusieurs de

dormir & même nicher sur des glaces slottantes au milieu des mers, 251.—Ce sont les derniers & les plus reculés des habitans du globe. — Ils s'avancent jusque dans les terres où s'ours blanc ne paroît plus, & sur les mers que les phoques, les morses & les autres amphibies ent abandonnées, 252.

OISEAUX de marais (les) ont les fens plus obtus, l'instinct & le naturel plus grossiers que les oifeaux des champs & des bois; exposition de ces dissérences, 497.

— Ils ont presque tous la vue foible, & cherchent leur nourriture plutôt par l'odorat que par les yeux, 498.

O I S E A U X de rivage (les) ont communiqué d'un continent à l'autre en suivant les bois & la mer. — Comment s'est faite cette migration des oiseaux de rivage, 238.

OISEAUX pêcheurs; ce n'est pas toujours impunément que l'oiseau pêcheur fait sa proie de poissons, car quelquesois le poisson le saisst & l'avale; exemples à ce sujet, 240.

OMISEAU-ROYAL; il est ainsi nommé, parce qu'il porte une espèce de huppe en couronne sur la tête, 317. — Il a de plus le port noble, la figure remarquable, & il est haut de quatre pieds lorsqu'il se redresse. - Description de fon plumage, 318. - Ses jambes sont encore plus hautes que celles de la grue, avec laquelle cet oiseau a beaucoup de rapport pour la conformation. - Ses dissérences avec la grue; il est des climats chauds, & les grues viennent des pays froids.—Il est naturel, comme la demoiselle de Numidie, aux terres de l'Afrique, 319. - Ces oiseaux fréquentent les grandes rivières où ils pêchent de petits poissons, mais ils vont aussi dans les terres pâturer les herbes & recueillir des graines; ils courent très-vîte en s'aidant du vent & en étendant leurs ailes, autrement leur démarche est sente, & pour ainsi dire, à pas comptés. - L'oiseau-royal est d'un naturel doux & paisible. - Son vol est puissant & soutenu. — Il n'est point du tout sauvage, & dans quelques endroits de son pays natal, il est à demi-domestique. - En domestticité il se perche en plein-air pour dormir, 320. — Il n'est pas certain que cet oiseau soit la grue baléarique des Anciens; discussion critique à ce sujet, 321. - Il vit également d'insectes & de graines, & il aime à se baigner. - Son cri ressemble assez aux accens rauques d'une trompette ou d'un cor. -Il s'ennuie en domesticité lorsqu'on le laisse seul, & cherche à accompagner les gens à la promenade, 322. - Son attitude dans l'état de repos, & sa démarche Iorsqu'il est en mouvement. — Il a passé l'hiver 1778 à Paris, sans paroître se ressentir des rigueurs d'un climat si différent du sien, seulement on le mettoit à l'abri pendant la nuit dans une chambre à feu, 323.

OMBRETTE; oiseau qui se trouve au Sénégal, & auquel on a donné le nom d'ombrette à cause de la couleur de terre d'ombre ou brunfoncé de son plumage. — C'est une espèce anomale dans les oiseaux de rivage. — Son bec ne ressemble à celui d'aucun autre de ces oiseaux; description de ce bec, 440. — Dimensions de l'oiseau, 441.

ONORÉ (l') est un oiseau de l'Amérique méridionale, qui se rapporte de plus près aux butors qu'aux hérons; leurs ressemblances

& leurs différences. — Description de cet onoré qui se trouve à Cayenne, 431.

ONORÉ rayé; il est un peu plus grand que l'onoré de Cayenne; sa description. — Ses habitudes naturelles, 432. — Lorsqu'il est captif dans une maison, il est continuellement à l'affût des rats qu'il attrape avec beaucoup d'adresse; il se tient toujours dans les lieux ses plus cachés & ne s'apprivoise jamais entièrement, 433.

ONORÉ des bois; il se trouve à la Guyane & au Bresil; sa description & ses dimensions d'après Marcgrave, 434.

OUANTOU. Voyez PIC noir huppé, de Cayenne.

## P

PALALACA ou grand pie vert des Pilippines. Sa description, 20.

PALALACA, autre pic vert tacheté des Philippines. Sa description, 21.
PAON DE MER. Voyez COM-

BATTANS.

PERDRIX DE MER (la) est improprement nommée perdrix, à laquelle elle ne ressemble un peu que par la forme du bec, 542. — Ses dissérences avec la perdrix de terre, & ses ressemblances avec les hirondelles. — Ses habitudes naturelles & sa nourriture. — On en connoît quatre espèces ou variétés, 543.

1.º La grise, sa description & ses habitudes naturelles, 544.

2.º La brune, sa description & ses habitudes naturelles, 544 & 545.

3.º La giarole qui se trouve en Italie, & qui paroît être se melampos ou pied noir de Gesner, 545 & 546.

4.° Et la perdrix de mer à collier: cet oiseau est remuant & presque toujours en mouvement. — Son petit cri perçant. — Ses autres habitudes naturelles, 546. — Sa description. — C'est la plus petite de toutes les perdrix de mer. — Elle niche sur les bords sabsonneux des rivières & pond sept œus oblongs, 547.

PIC. Vie laborieuse & solitaire de cet oiseau. — Il ne peut trouver sa nourriture qu'en perçant les écorces & la fibre dure des arbres qui la recèle. — Il dort & passe la nuit dans l'attitude contrainte de ce travail. — Sa voix est un cri rude & plaintif, qui semble exprimer la douleur & la peine; ses mouvemens sont brusques. — Son naturel est sauvage, il fuit toute société, & vit ordinairement solitaire. — Sa description, 2. Forme

de sa langue & son mécanisme singulier. - Il grimpe autour des arbres, & niche dans les cavités qu'il a en partie creusées lui-même, 3 & 4. - Le genre des pics est très - nombreux en espèces qui varient par les couleurs, & diffèrent par la grandeur; les plus grands pics sont de la taille de la corneille, & les plus petits de celle de la mélange; chaque espèce en particulier paroît peu nombreuse en individus. - Sur douze espèces que nous connoissons en Europe & dans le Nord de l'un & de l'autre continent; nous en compterons vingt-sept dans les régions chaudes de l'Amérique, de l'Afrique & de l'Asie, 5. - Les trois espèces de pics connus en Europe, font le pic vert, le pic noir & l'épeiche ou pic varié, 6.

Pics, caractères des pics. Tous les pics diffèrent des autres oiseaux, par la forme des plumes de la queue, qui sont toutes terminées en pointe plus ou moins aiguë, 6. — En tout temps ils sont maigres & secs; leur chair est noire & n'est pas bonne à manger. — Ils ne restent pas pendant l'hiver dans nos provinces de France; mais on en voit en Italie dans cette froide

faison, 19. – Aucune espèce de pic, ne se nourrit de graines, 49. – Tous ont dix pennes à la queue, 72. – Et dans toutes les espèces la semelle porte moins de rouge sur la tête que le mâle, quelquesois même elle n'en a point du tout.

Pic jaune, de Cayenne. Cette espèce paroît être propre & particulière aux régions les plus chaudes de l'Amérique, 32. — Sa description. — Ses habitudes naturelles. — La femelle pond trois œufs blancs, presque ronds, 33. — Différences de la femelle & du mâle. — Variété dans cette espèce, 34.

PIC mars ou Picus martius, (le) n'est point l'épeiche comme quelques Naturalistes l'ont écrit, mais le pic vert, 60.

Pic mordoré, de Cayenne; sa description, 34. — La femelle dans cette espèce, n'a pas de rouge sur les joues; il en est de même de celle du pic jaune, 35.

PIC noir; l'espèce de ce pic paroît actuellement confinée dans quelques contrées particulières, & surtout en Allemagne. — Elle étoit néanmoins connue des Grecs, 41. — C'est le plus grand de tous les pics de l'ancien continent. — Sa description. — Il se trouve dans

les hautes-futaies, sur les montagnes en Allemagne, en Suisse & dans les Vosges. Il ne se trouve ni en Angleterre, ni en Hollande', &c. cependant on le voit dans quelques contrées plus septentrionales & jusqu'en Suède, 42. - L'espèce en général en paroît peu nombreuse. - Ils sont cantonnés dans un certain arrondissement qu'ils ne quittent guère. - Ils frappent & percent le bois, nichent dans le cœur des arbres comme les autres pics, & l'on voit souvent au bas de leurs trous, une grande quantité de poussière & de petits copeaux, 43. - La femelle pond deux ou trois œufs blancs, 44. — Ce pic fait avec son bec un frôlement contre les parois de son trou, qui se fait entendre de loin. Différence du mâle & de la femelle. — Il disparoît pendant l'hiver & va probablement dans des climats plus chauds. -Il n'y a dans l'ancien continent aucune espèce d'oiseau qui ait rapport à celle du pic noir, & il semble qu'elle nous soit venue d'Amérique, où il y a plusieurs oiseaux qui lui ressemblent, 45.

PIC noir à bec blanc (grand); il se trouve à la Caroline; il est plus

plus grand que celui d'Europe & même plus grand que tous les oiseaux de ce genre. Sa description, 46 & 47. — Ses habitudes naturelles. — Il se trouve au Mexique aussi-bien qu'à la Caroline, ibid. — Et le long des côtes de la mer du Sud. — Les Sauvages de l'Amérique septentrionale sont avec les becs de ces pics, des couronnes pour leurs guerriers, & donnent jusqu'à trois peaux de chevreuil pour un de ces becs, 48.

PIC noir (petit); c'est le plus petit de tous les pics noirs; il n'est que de la grandeur du torcol.

— Sa description. — Différences du mâle & de la femelle. — Il se trouve à Cayenne, 54 & 55.

Pic noir (petit); variété de ce pic, 54.

Pic noir à cou rouge; sa grandeur & sa description. — Il se trouve à Cayenne, 53.

Picinoir à Domino rouge; il se trouve en Virginie, & à la Caroline; sa grandeur & sa description, 55. — Ses habitudes naturelles, 56.

Pic noir à huppe rouge; il se trouve à la Louissane, à la Caroline & à la Virginie. 48. — Sa description. Oiseaux, Tome VII. - Différences du mâle & de la femelle, 49.

Pronoir à huppe rouge (variété du). Le pic des terres Magellaniques, a beaucoup de rapport au pic noir à huppe rouge de la Louisiane. — Leurs ressemblances & leurs dissérences, 50.

PIC noir huppé, de Cayenne. Sa description, 50. — C'est le même oiseau que l'hipecou de Marcgrave. — Discussion critique sur l'ouantou & l'hipecou, pour prouver que c'est le même oiseau. — L'ouantou est aussi le tlauhque-chultotots de la nouvelle Espagne, 51 & 52.

PIC olive (petit) de Saint-Domingue; il est à peu-près de la grandeur de l'alouette. — Sa description. — Ses habitudes naturelles, 29 & 30.

Picrayé (grand) de Cayenne; c'est un des beaux oiseaux de ce genre; sa description, 30 & 31.

P1 c rayé (petit ) de Cayenne; sa grandeur, sa ressemblance avec le pic rayé de Saint-Domingue, & sa description, 31 & 32.

Pic rayé, de Saint - Domingue; sa description & ses dimensions, 27 & 28.

Mmmm

P I C rayé (petit) du Sénégal; il n'est pas plus gros qu'un moineau.

— Sa description, 25 & 26.

Pic roux, de Cayenne. Il y a dans le plumage de ce petit pic, une singularité; c'est que la teinte da dessous du coapsest plus sorte que celle du dessus, au contraire de tous les autres oiseaux. — Description du reste de son plumage. — Il n'est guère plus grand qu'un torcol, mais il est un peu plus épais. 36 & 37.

PIC varié. Voyez ÉPEICHE.

Pic vert (le) est le plus connu des pics & le plus commun dans nos bois. Il arrive au printemps. --Son cri & son vol, 7. — Son appel d'amour. - Il se tient à terre plus souvent que les autres pics, fur-tout près des fourmillières. -Manière dont il prend les fourmis avec sa langue, 8. - Il paroît être paresseux pour tout autre mouvement que pour grimper autour des arbres & pour les percer de son bec; il se laisse aisement approcher & ne fait se dérober au chasseur, qu'en tournant autour de la branche, & le tenant sur la face opposée. — Il place son nid dans le cœur d'un arbre vermoulu, à quinze ou vingt pieus au - dessus

de terre, 9. - Il y nourrit ses petits à l'aveugle; sa ponte est ordinairement de cinq œufs, qui sont verdatres avec de petites taches noires. Les jeunes pics commencent à grimper tout petits & avant de pouvoir voler, 10. - L'espèce du pic vert, se trouve dans les deux continens; & quoique assez peu nombreuse en individus, elle est très-répandue, 11. - Le colios d'Ariffote est le même officer que le pic vert; discussion critique à ce sujet, 14. - Description des parties intérieures du pic vert. -On a observé que tous les oiseaux du genre des pics, n'ont point de cæcum, mais seulement un renflement dans l'intestin. - Détail du mécanisme de la langue du pic, 17 & 18.

Pic vert, de Bengale; ses ressemblances avec le pic vert de Goa, & sa description, 23.

Pic vert de Goa; sa grandeur & sa description, 22.

Pic vert du Senegal; sa description, 25.

Pic (très-petit) de Cayenne; ce pic est aussi petit qu'un roitelet, 37. — Sa description. — C'est un oiseau très-joli, & qui paroît être plus gai & plus leste que tous les autres pics. — Il va de compagnie, avec les grimpereaux, 38.

P1 C à cràvate noire, de Cayenne; sa description. — Il est de la grandeur du pic jaune & du pic mordoré de la même contrée; ces trois espèces sont huppées & paroissent avoir beaucoup d'affinité, 35 & 36.

Picà gorge jaune, (petit) de la Guyane; il n'est pas plus gros qu'un torcol. — Sa description, 37.

Pic à tête grise, du cap de Bonneespérance; il a les couleurs plus uniformes qu'aucun autre. — Sa description, 26.

Pics à trois doigts (les) se trouvent dans les terres de la baie d'Hudson. — En Suède, dans la province de Dalécarlie, en Sibérie & même en Suisse, on n'a pas
d'observation pour décider si cette singularité est spécifique, ou si ce n'est qu'une variété individuelle,

PIC aux ailes dorées; c'est un bel oiseau qui semble s'éloigner un peu du genre des pics, par ses habitudes, comme par quelques traits de conformation. — Il se perche sur les branches des arbres & se tient souvent à terre. — Sa

description. — Ses dissérences & ses ressemblances avec les pics, 39. — Il semble faire une espèce moyenne entre le pic & se coucou. — Il se trouve au Canada, en Virginie & à la Caroline, 40.

PIC-GRIMPEREAUX; c'est un genre moyen entre celui des pics & celui des grimpereaux. — Nous ne connoissons que deux espèces de ces pics-grimpereaux. — Qui toutes deux se trouvent à la Guyane. — Description de ces deux espèces, 82. — Leurs habitudes naturelles. — Elles vivent ensemble & se trouvent souvent sur le même arbre: cependant elles ne se mêlent pas, 83.

PIVETTE ou PIED vert. Veyez BÉCASSEAU.

POUACRE ou Butor tacheté. Ses dimensions, & sa description. — Le pouacre de l'Amérique & qui se trouve à Cayenne, paroît être une espèce très-voisine ou peut-être la même; leurs différences, 427.

Poules; il paroît que la race commune des poules chez les Grecs, étoit plus petite que la nôtre, 473.

Mmmm ij

0

QUAUHTOTOPOTLI ALTER. Voyez ÉPEICHE de Canada.

QUOIMEAU, petite espèce de butor qui se voit quelquesois en Sologne, & qui paroît être la même que le butor roux de Bologne en Italie, 425.

5

SALACZAC (le) des Philippines, indiqué par Camel, paroît être un petit martin-pêcheur, 206.

SANDERLING. Voy. MAUBÈCHE. SAVACOU, oiseau qui est naturel aux régions de la Guyane & du Bresil; ses ressemblances & ses différences avec le bihoreau & les hérons. - Différens noms donnés à cet oiseau à cause de la forme de son bec. - Description de ce bec & ses dimensions, 443. — Il habite les Savannes noyées, & se perche sur les arbres aquatiques, d'où il épie les poissons, dont il fait sa proie. — Sa manière de pêcher & de marcher, 444. -Il a l'air triste comme les hérons. -Ses autres habitudes naturelles, 445. - Description du savacou & de ses variétés, 446.

SECRÉTAIRE CU MESSAGER, grand oiseau d'Afrique très-remarquable par sa figure. - Il est d'un genre particulier & même isolé. - Il a, pour ainsi dire, une tête d'aigle sur un corps de cigogne ou de grue. - Ses dimensions & sa description, 328. — Il porte un vrai sourcil au-dessus de l'orbite des yeux, 329. — Ses habitudes naturelles; il est doux & même craintif, & quoique son bec soit conformé comme celui de l'aigle, il ne s'en sert pas pour déchirer ni même pour offenser. - Il devient aisément familier: on a même commencé à le rendre domestique au cap de Bonneespérance. — Ils font la chasse aux rats, aux lézards, aux crapauds & aux serpens. - Manière dont ils attaquent les serpens, 330. - Ils nichent dans les buissons à quelques pieds de terre, & pondent deux œufs blancs avec des taches rousses. - On peut les nourrir de viande en domesticité; ils paroissent même avides d'intestins & de boyaux. -Le secrétaire peut vivre dans nos climats, on en a nourri quelquesuns en Angleterre & en Hollande. - Il fait entendre, mais rarement, un cri qui a du rapport avec celui

de l'aigle; son exercice se plus ordinaire, est de marcher à grands pas de côté & d'autre, & longtemps sans se ralentir ni s'arrêter; ce qui apparemment lui a fait donner le nom de messager; comme il doit sans doute celui de secrétaire au paquet de plumes qu'il porte au haut du cou, 331. - Il mue en domesticité aux mois de juin & de février dans notre climat. - Quelque attention qu'on ait apporte à l'observer, on ne l'a jamais vu boire, 332. - Ses autres habitudes naturelles. - Il préfère, pour sa nourriture, les animaux vivans à ceux qui sont morts & la chair au poisson. — Cet oiseau se trouve aux Philippines aussi - bien qu'au cap de Bonne-espérance; mais il y a quelques variétés entre ces oiseaux, qui paroissent provenir de la différence du climat, ou du sexe ou de l'âge, 333.

SEMENDA, oiseau des Indes orientales, qui paroît être le même que le calao à casque rond, 161.

Soco, espèce de héron du nouveau continent, qui est une des plus grandes & des plus belles. — Ses dimensions & sa description, 379 & 380.

SPATULE; confusion dans la no-

menclature de cet oiseau, 448. -On l'appelle pale ou palette, parce que son bec est aplati en forme de spatule ou de palette. - Description de ce bec singulier, dont la substance est flexible comme du cuir, 450. — La spatule est toute blanche, elle est de la grosseur du héron. - Ses ressemblances & ses différences.—Sa description, 452. - Elle se nourrit de poissons, de coquillages, d'insectes aquatiques & de vers. — Elle habite les bords de la mer, & ne se trouve que rarement dans l'intérieur des terres. - On les voit sur les côtes de France, & en plus grand nombre dans quelques endroits de la Hollande. - Ces oiseaux font leur nid à la sommité des grands arbres voisins des côtes de la mer; ils le construisent de bûchettes, & produisent trois ou quatre petits, 453. - La langue de cet oiseau est tout-à-fait petite. - Description de ses parties intérieures. - Ces oiseaux vont en été jusqu'en Lapponie, 454. - L'espèce, quoique peu nombreuse, est très-répandue dans tout l'ancien continent, & se trouve dans le nouveau avec de plus belles couleurs, 456. -Elle passe ordinairement sur les

côtes de Picardie dans les mois de novembre & d'avril, mais elle n'y séjourne pas, 460.— Elle vit de chevrettes, de petits poissons & d'insectes d'eau.—Elle fait, dans de certaines circonstances, le même claquement que la cigogne avec son bec, 461.

SPATULE, variété de la spatule, 460.

SPATULE d'Amérique; ses ressemblances & ses différences avec celle d'Europe. — La principale est dans la couleur qui est rouge lorsque l'oiseau est adulte, au lieu que la spatule d'Europe est blanche à tout âge, 456 & 457. - Elle se trouve dans toute l'étendue du nouveau continent, jusqu'au Bresil & au Paraguay, 459. - L'espèce n'en est pas fort nombreuse en individus. - Les plus grandes troupes sont composées de neuf ou dix, & communément de deux ou trois. - Ses habitudes naturelles. - Elle n'est pas fauvage & se laisse approcher de très-près, ibid.

# T

TAMATIA ou BARBU du nouveau continent; le volume de la tête est plus considérable dans tous les oiseaux de ce genre que dans.

aucun autre oiseau. -- Cette première espèce se trouve à la Guyane & au Bresil, 94. - Sa description. - Ses habitudes narelles sont communes à toutes les autres espèces de tamatias; ils ne se tiennent que dans les endroits le plus solitaires des forêts. — Ils ne vont point en troupes ni même par paires; ils ont le vol pesant & court, ne se posent que sur les branches basses. - Ils ont peu de vivacité & se donnent peu de mouvemens; leur mine est triste & sombre. - Leur naturel répond parfaitement à leur figure massive & à leur maintien sérieux, 95. - On peut les approcher d'aussi près que l'on veut, & tirer plusieurs coups de fusil sans les faire fuir. Leur chair n'est pas mauvaise à manger, quoiqu'ils vivent de scarabées & d'autres gros insectes, 96.

TAMATIA (le beau) est le moins laid de ce genre. Sa description & ses dimensions. — On le trouve dans la contrée des Amazones, 98.

TAMATIAS noir & blanc; raisons pourquoi l'on ne peut guère séparer ces deux espèces; leur caractère commun est d'avoir le bec

plus fort, plus gros & plus long que tous les autres tamatias à proportion du corps, 99. — Dimenfions des deux espèces, qui toutes deux se trouvent à la Guyane, 100.

TAMATIA à collier; sa description & ses dimensions; il se trouve à la Guyane, 97.

Variétés dans ceue espèce, 96.—
Le 1s ressemblance de leurs conterences. — Ils se trouvent à la
Guyane & à Saint - Domingue,
97.

TAPARARA, espèce de grand martin-pêcheur du nouveau continent, qui se trouve à Cayenne. — Sa description, 207.

TIC-TIC, espèce de todier de l'Amérique méridionale, qui se trouve à la Guyane, & qui a été ainsi nommé par imitation de son cri; il est aussi petit que le todier de l'Amérique s'eptentrionale, 227.

— Leurs ressemblances & leurs dissérences. — Il vit d'insectes & habite de présérence les lieux découverts, 228.

TLAUHQUECHULTOTOTL (le) de la nouvelle Espagne, est le même oiseau que le pic noir huppé de Cayenne, 52.

TOCK, espèce de calao, 141. Différences entre l'oiseau jeune & l'adulte. - Description de cet oiseau, 142. — Les tocks sont trèscommuns au Sénégal, & sont trèsniais fortquids fent jeunes. - Mais loriqu'ils font adultes, l'age leur donne de l'expérience, au point de changer entièrement leur premier naturel. - Leurs autres habitudes naturelles. - On prend aifément ces oiseaux lorsqu'ils sont jeunes, & dès le premier moment ils semblent être aussi privés que si on les avoit élevés dans la maison; mais cela vient de leur flupidité, car il faut leur porter la nourriture au bec; ils ne la cherchent ni ne la ramallent fortquon la feur jette, ce qui fait présumer que les pères & mères tont obligés de les nourrir pendant un très-long temps, 143. - Différences du tock & du toucan, 144.

Toco, espèce de toucan. — Ses dimensions & sa description, 117 & 118.

TODIERS; origine de ce nom. —
Nous ne connoissons que deux ou
trois espèces dans le genre de ces
petits oiseaux, qui toutes appartiennent aux climats chauds de l'Amérique. — Caractères communs

des todiers avec les martin-pêcheurs & les manakins. — La forme singulière de seur bec les a fait nommer petites palettes ou petites spatules, 224.

TODIER bleu à ventre orangé; ce todier est encore plus petit que les autres, n'ayant que trois pouces six lignes de longueur. — Sa description, 229.

Todier varié; sa description d'après Aldrovande & M. Brisson. — Il n'est pas sûr que ce soit un todier, 229 & 230.

TODIER de l'Amérique méridionale. Voyez TIC-TIC.

Todier de l'Amérique septentrionale; il n'est pas plus grand qu'un roitelet. — Description du mâle & de la semelle, 225. — Ce todier se nourrit d'insectes & de petits vers; il habite dans les lieux humides & solitaires. — Il se trouve à Saint - Domingue & à la Martinique. — Ses habitudes naturelles. — Il niche dans la terre, qu'il creuse avec ses pattes & son bec. — La semelle pond quatre ou cinq œus de couleur grise & tachetée de jaune-soncé, 226.

TORCOL. Mouvement singulier de cet oiseau qui lui a fait donner le nom de torcol, 84. — Ce mou-

vement dépend d'une conformation particulière & naturelle à cet oiseau, car les petits dans leur nid tordent le cou comme les père & mère. - Autres habitudes singulières du torcol, 86. - L'espèce de cet oiseau n'est nombreuse nulle part, & chaque individu vit solitairement & voyage de même; ses autres habitudes naturelles. - II prend sa nourriture à terre & ne grimpe pas sur les arbres, quoiqu'il ait le bec conformé comme les pics, & qu'il soit très - voisin du genre de ces oiseaux. - Sa grandeur & sa description, 87 & 88. - Différence dans la couleur du mâle & de la femelle, 89. — Il se nourrit comme les pics, en dardant sa langue dans les fourmillières, & comme eux, il n'a point de cacum. - Son nom Grec jynx, a été tiré de son cri. - Il se fait entendre huit ou dix jours avant le coucou; il pond dans des trous d'arbres sans faire de nid, huit ou dix œufs d'un blanc d'ivoire, 90. - Les petits se dispersent dès qu'ils peuvent se servir de leurs ailes. - Ces oiseaux sont très-difficiles à élever en domeszicité. — Sur la fin de l'été, ils prennent beaucoup de graisse, & ils sont excellens à manger, 91.

- La

La petite chasse de ces oiseaux se fait dans le mois d'août & jusqu'au milieu de septembre, qui est le temps de leur départ, car il n'en reste aucun pendant l'hiver, dans nos provinces de France. L'espèce en est répandue dans toute l'Europe; elle se trouve aussi dans plusieurs provinces de l'Asse. — Nous ne connoissons point de variété dans cette espèce, 92.

TOUCAN. Les plumes de la gorge du toucan servent aux plus belles parures, 110. - Ces oiseaux sont les seuls qui aient une plume au lieu de langue. - Description de cette plume. Ils font entendre leur voix si souvent qu'on les a appelés oiseaux prédicateurs, 113. — Ils ont les doigts disposés deux en avant & deux en arrière comme les pics. -Leurs pieds sont si courts qu'ils ne peuvent marcher & ne font que fautiller, 114. - Ils sont répandus dans tous les climats chauds de l'Amérique méridionale, & ne se trouvent point dans l'ancien continent. - Ils se nourrissent principalement de fruit de palmiers; & habitent fur ces arbres, dans les terreins humides, & près du bord des eaux. — Ils vont ordinairement par petites troupes de six à dix, seur vol est

Oiseaux, Tome VII.

lourd & s'exécute péniblement, 115. - Ils font leurs nids dans des trous d'arbres, que les pics ont creusé & abandonné. - Leur ponte est de deux œufs. - On les apprivoile très-ailément en les prenant jeunes. — Ils ne sont pas difficiles à nourrir, car ils avalent tout ce qu'on leur jette, pain, chair ou poisson, 116. - Lorsqu'ils sont obligés de se pourvoir d'eux-mêmes & de ramasser les alimens à terre, ils semblent les chercher en tâtonnant, & ne prennent le morceau que de côté, pour le faire sauter ensuite & le recevoir dans leur large gosier; ils sont si sensibles au froid, qu'ils craignent la fraîcheur de la nuit, dans les climats même les plus chauds du nouveau continent. --Leur chair, quoique noire & assez dure, ne laisse pas de se manger, 1 16. — Différence des toucans & des aracaris. — Il y a cinq espèces dans le genre des toucans, 117.

Toucan, bec de toucan; en considérant la structure & l'usage de ce bec démesuré du toucan, on ne peut s'empêcher d'être étonné que la Nature ait fait la dépense d'un bec aussi prodigieux, pour un oiseau de médiocre grandeur, & ce bec mince & soible, soin de servir,

Nnnn

ne fait que nuire à l'oiseau, qui ne peut rien saissir, rien diviser, & qui pour se nourrir, est obligé de gober & d'avaler sa nourriture en bloc, sans la broyer ni même la concasser, 109. — Description & dimensions de ce bec, 111 & 112.

Toucan, langue du toucan; cette langue du toucan est encore plus singulière que le bec. — Ce n'est point un organe charnu ou cartilagineux comme celle des autres oiseaux, mais une véritable plume bien mal placée comme l'on voit, & renfermée comme dans un étui, 110.

Toucan à gorge jaune; c'est de cette espèce de toucan dont on tire les plumes brillantes pour faire des parures. — Ce ne sont que les mâles qui portent ces belles plumes jaunes sur la gorge, 120. — Cette

espèce est la plus commune de toutes à la Guyane, 121. — Son cri est une espèce de voix articulée, 122.

Toucan à ventre rouge. Ses dimenfions & sa description d'après de Laët & Aldrovande, 122. — Erreur de ce dernier Auteur à ce sujet, 123.

### V

VINTSI, espèce de petit martinpêcheur de l'ancien continent, qui se trouve aux Philippines. — Sa description & ses dimensions, 205.

7

ZILATAT, espèce de petit héron ou crabier blanc du nouveau continent, qui se trouve au Mexique. — Sa description, 406 & 407.

FIN de la Table des Matières du septième Volume.





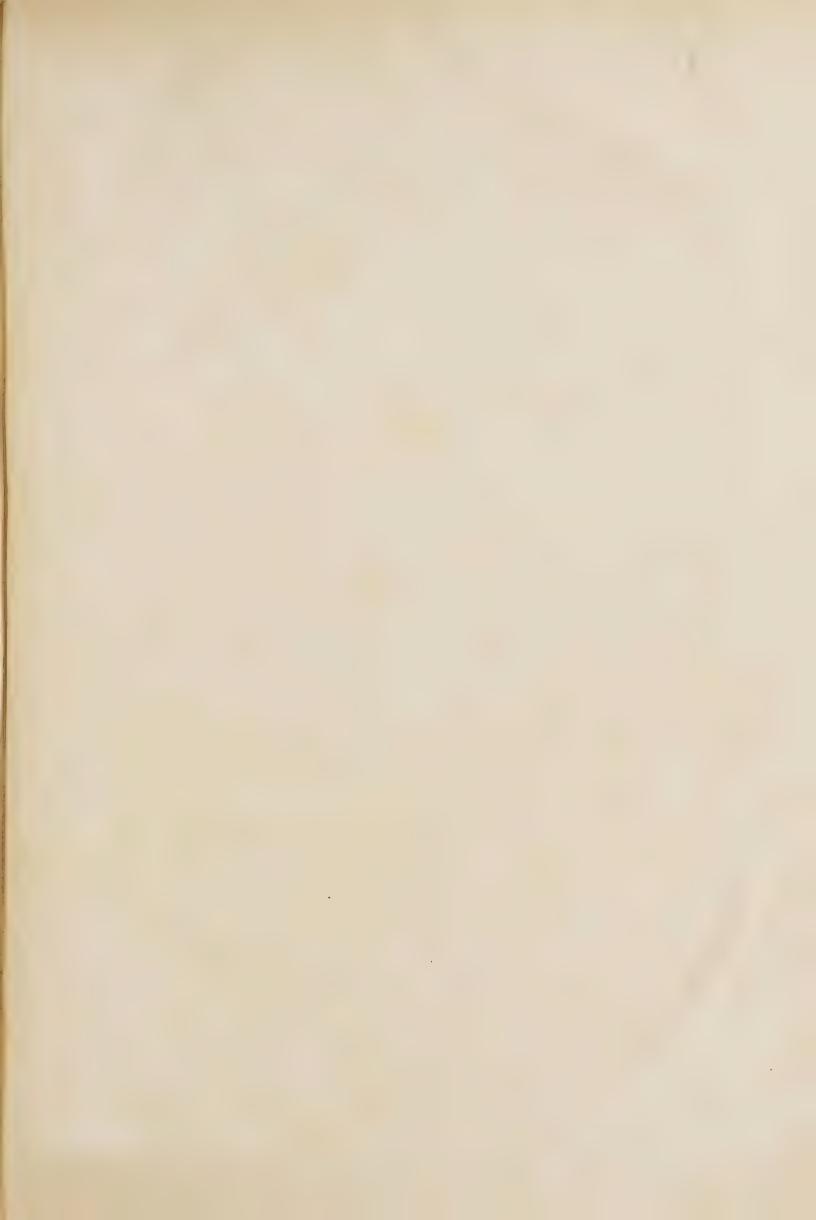















